

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- Ne pas supprimer l'attribution Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a>



cu discuté sur le bordereau — sur lequel not mais dont vous savez déjà, comme charge, le no acquitter. On allait acquitter, parce qu'il n'y bordereau, parce qu'il n'y a eu que le borde comme à l'issue du débat, et il faut, Messieur le démontre surabondamment en marchant par des faits.

Ici, pardonnez-moi d'être obligé de vous falecture que je crois indispensable.

Je veux emprunter au journal l'Autorité, cat à ne rien emprunter qu'à nos adversaires, le l'audience publique du Conseil de guerre de nécessaire, en effet, que vous sachiez dans que l'affaire s'est engagée.

C'est, Messieurs, la seule audience public Dreyfus, la seule dont il nous soit permis de récit ne peut être discuté, et, s'il l'était sur j'ai, dans mon dossier, pour répondre, le réc Parole qui le confirme pleinement :

Le président donne l'ordre de procéder à l'appel : Puis le commissaire du gouvernement se lève.

« En vertu, dit-il, de l'article 113 du Code de just dit que, si la publicité paraît dangereuse pour l'ol mœurs, le Conseil ordonne que les débats aient lieu le devoir de requérir le huis clos, la publicité des nature à être dangereuse pour l'ordre.

« Vous connaissez les pièces qui sont dans le pas besoin d'insister et sais qu'il me suffira de fa

patriotisme. »

Mo Demange demande la parole.

M. LE PRÉSIDENT. — En donnant la parole au prie instamment de ne pas sortir de la question

seule doit nous occuper en ce moment,

Et Me Demange commence la lecture de ses const quels le défenseur, après avoir examiné les textes le d'ordonner le huis clos, déclare que, aucun cas été visé par le législateur, il est indispensable question du huis clos se pose, de rechercher constances de la cause s'il se trorve une d à donner au débat public un mœurs ou pour l'ordre.

Et il continue ainsi
« En fait, au
l'unique pièce
Mais le r





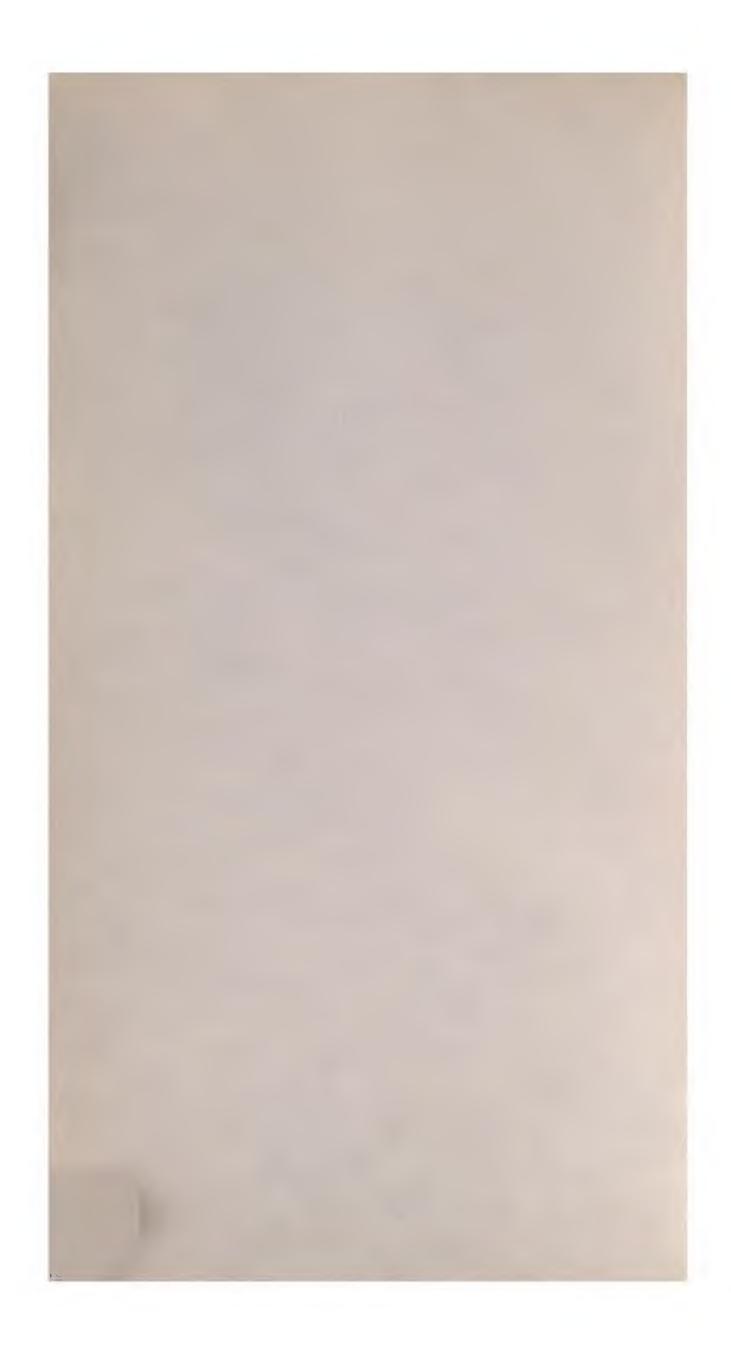

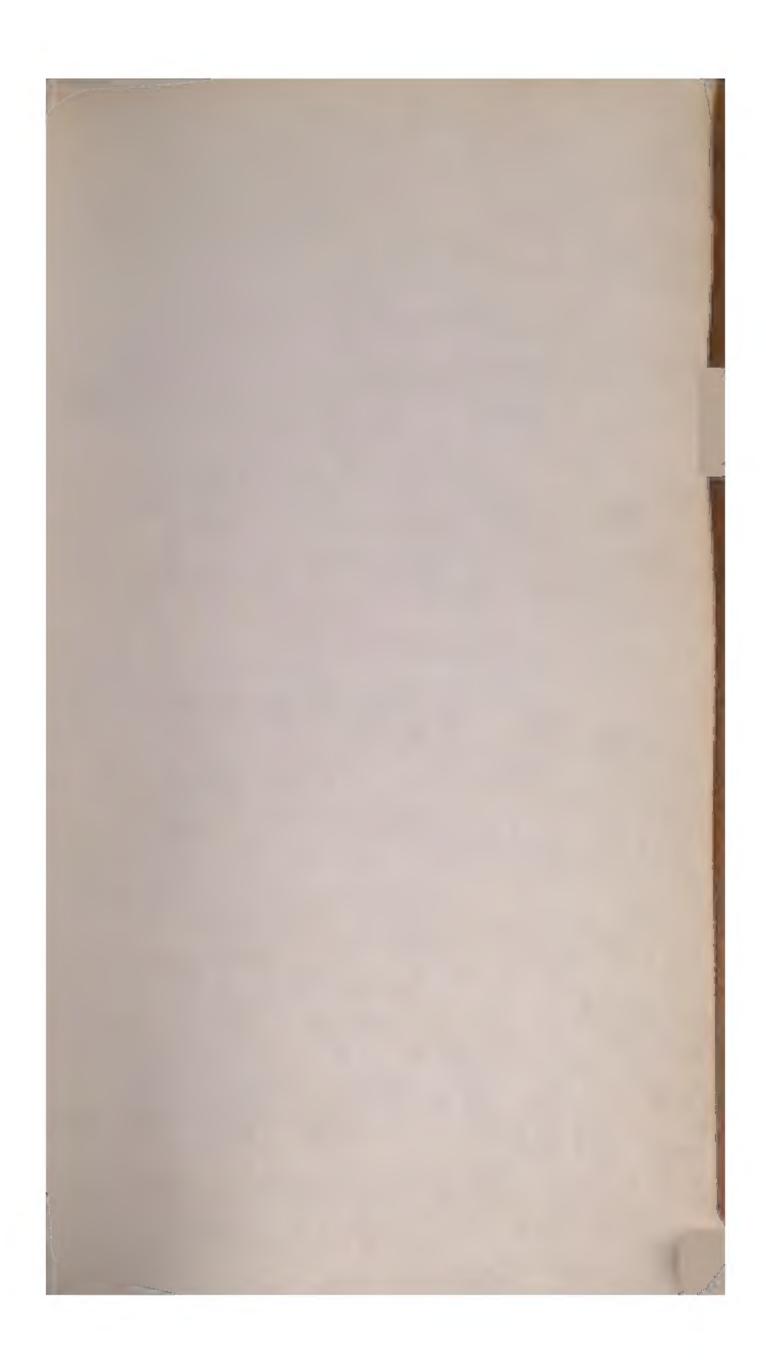

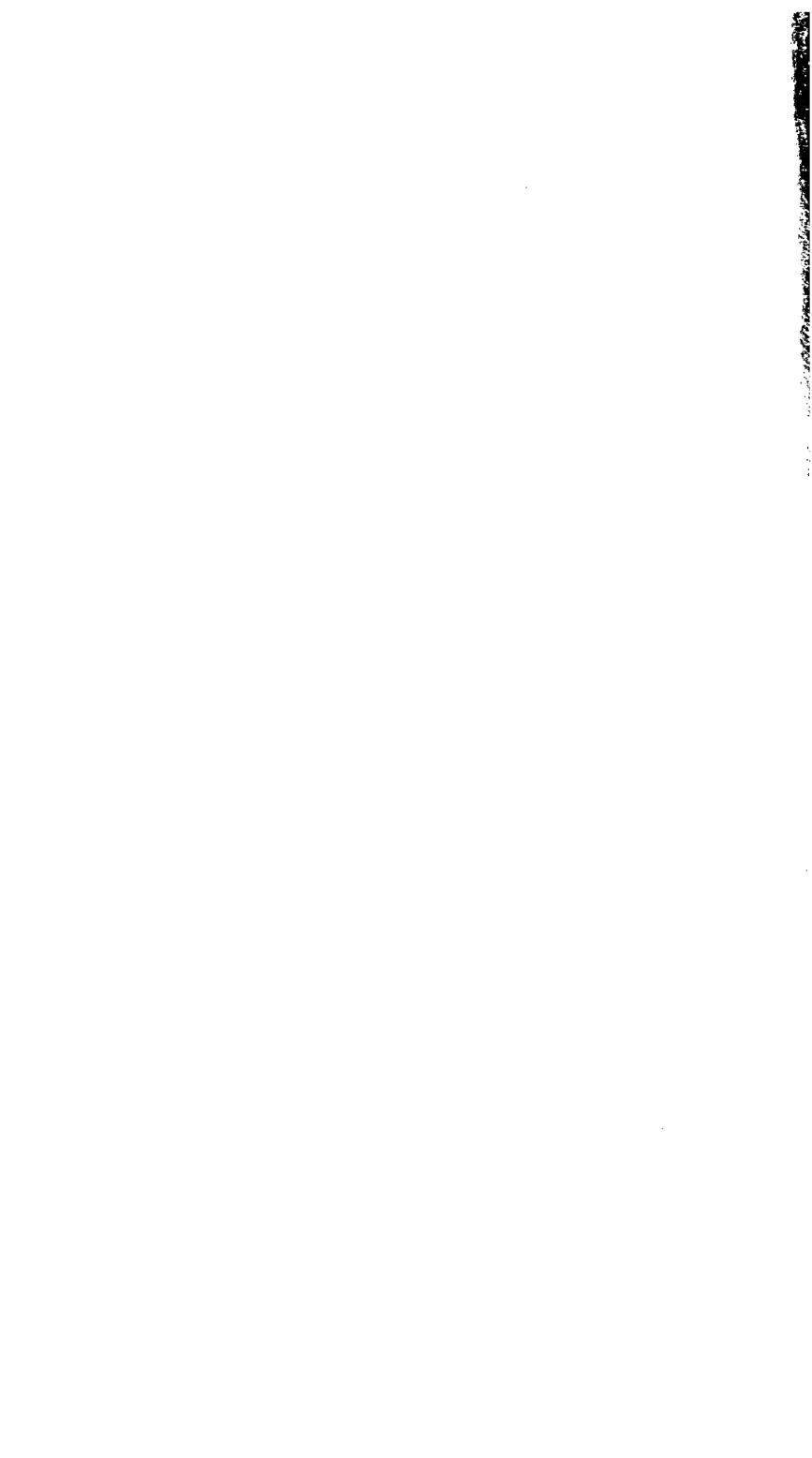

## L'AFFAIRE DREYFUS

LE

# PROCES ZOLA

Devant la Cour d'Assises de la Seine et la Cour de Cassation

7 février - 23 février - 31 mars-2 avril 1898)

## COMPTE-RENDU STÉNOGRAPHIQUE "IN-EXTENSO"

ET

## DOCUMENTS ANNEXES

TOME II

## PARIS

AUX BUREAUX DU "SIÈCLE"

12. rue de la Grange-Batellère, 12

P.-V. STOCK, ÉDITEUR 8-9-10-11, galerie du Thédtre-François

1898

Droits de traduction reservés



# LE PROCÈS ZOLA

DEVANT LA COUR D'ASSISES DE LA SEINE ET LA COUR DE CASSATION

lieu, dès lors, d'ordonner un supplément d'information de ce chef, lequel serait sans résultat;

Par ces motifs,

Rejette les conclusions comme mal fondées et sans utilité, et dit qu'il sera passé outre aux débats.

Me Clémenceau. — J'aurai l'honneur, comme suite à certaines lectures qui seront faites à cette audience, de représenter des conclusions dans le même sens.

## INCIDENT

## relatif à l'audition de divers témoins non comparants.

M. LE PRÉSIDENT, s'adressant aux défenseurs. — Voulezvous me dire si vous renoncez à l'audition des témoins suivants, qui n'ont pas été encore entendus: général de Luxer, lieutenant-colonel Marcy, Frédéric Passy, de Pressensé?

Me Labori. — Pour M. de Pressensé, il m'a écrit une lettre dont j'aurai probablement à lire quelques passages. Nous renon-

cons à l'audition des autres témoins.

M. LE PRÉSIDENT. — Colonel de Ramel, commandant Rivals, baron de Vaux, capitaine Freystætter, commandant Cardin?

Me Labori. — Oui.

M. LE PRÉSIDENT. — Général Billot?

Me Labori. — Nous ne renonçons pas à l'audition du général Billot. Nous sommes ici dans une situation tout à fait spéciale. Nous avons fait, en ce qui concerne M. le général Billot, toutes les démarches possibles pour obtenir sa comparution à l'audience; on nous a répondu qu'il n'était pas autorisé à y venir. Nous ne nous opposons pas à ce qu'il soit passé outre aux débats; si c'est là le but de votre question, j'y réponds par l'affirmative.

M. LE PRÉSIDENT. — Mais, entin, vous consentez à ne pas exiger la présence du général Billot puisque nous ne pouvons

pas l'ordonner?

Me Labori. — Nous demandons, dans la mesure où nous pouvons l'obtenir, la présence du général Billot; quant à la Cour, elle n'a qu'à décider ce qu'elle croira convenable; mais nous n'avons, en ce qui concerne la déposition de M. le général Billot, aucune concession à faire.

M. LE PRÉSIDENT. — Vous comprenez que la Cour ne peut

pas ordonner sa comparution.

M° Labori. — Oui; mais nous ne pouvons pas renoncer à son audition.

M. LE PRÉSIDENT — Vous déposerez des conclusions pour

que la Cour statue.

Me Clémenceau. — La Cour nous pose une question; elle nous demande si nous renonçons à entendre le général Billot. Nous

répondons que, non seulement nous ne renonçons pas à sa comparution, mais que nous insistons pour qu'il soit entendu. Voilà une réponse bien nette.

M. LE PRÉSIDENT. — La Cour ne peut pas ordonner sa com-

parution.

Me CLÉMENCEAU. — Vous nous avez posé une question de fait, nous répondons en fait; vous ajoutez qu'à côté il y a une question de droit, la Cour statuera en droit.

M. LE PRÉSIDENT. — Alors vous déposerez des conclusions,

que voulez-vous que je vous dise?

Me Labori. — Nous n'avons pas de conclusions à déposer.

M. LE PRÉSIDENT. — Si, puisque vous ne renoncez pas à sa comparution; nous sommes obligés, à peine de nullité, de statuer sur tous les témoins.

Me Labori. — Nous ne sommes pas obligés de prendre des conclusions pour renoncer ou non à un droit.

M. LE PRÉSIDENT. — Je vous demande pardon.

Me Labori. — Alors, je vais prendre des conclusions verbales : « Plaise à la Cour, donner acte à la défense de ce qu'elle insiste pour obtenir la comparution à l'audience de M. le général Billot. » Mais qu'on ne m'appelle plus maintenant Labori le conclusionnaire, puisque je suis conclusionnaire par persuasion.

Me Clémenceau. — C'est la première fois que la Cour insiste

pour que nous déposions des conclusions.

M LE PRÉSIDENT. — Je vous demande pardon : il faut que vous renonciez à l'audition ou que vous déposiez des conclusions par écrit.

Vous renoncez à l'audition de M<sup>lle</sup> de Comminges? Il y a

un arrêt.

M<sup>6</sup> Labori. — Nous n'y renonçons pas.

M. LE PRÉSIDENT. — Il y a un arrêt et elle a été entendue

par commission rogatoire.

Vous renoncez à l'audition des témoins suivants : colonel Florentin, lieutenant-colonel Gaudelette, commandant Gallet, Hans?

Me Labori. — Oui.

M. LE PRÉSIDENT. — Souffrain?

Me Labori. — Nous ne renonçons pas à entendre Souffrain;

nous l'avons assigné au Parquet; nous insistons.

M. LE PRÉSIDENT. — Vous ne savez pas où est votre témoin!
M. LABORI. — Il fait des communications à la presse; il
annonce dans les journaux qu'il est à Nice et qu'il va venir;
peut-être avant la fin de l'audience arrivera-t-il. Il se fait une
telle publicité autour de ce procès que là où il est, il doit en
entendre parler s'il n'est pas mort. Je compte sur la publicité de
cette affaire pour qu'il vienne.

M. LE PRÉSIDENT. — Mais, puisque vous ne savez pas où il est! Me Labori. — C'est pour le savoir que j'insiste à cette barre.

Me Clémenceau. — Il y a un autre témoin que nous aurions

voulu interroger, c'est l'agent du ministère de la guerre dont nous a parlé un des témoins. Nous ne renonçons pas à le faire venir avant la fin de ces débats; il serait même téméraire d'affirmer qu'il ne viendra pas.

M. LE PRÉSIDENT. — Eh bien! nous statuerons avant que

les débats soient clos.

## RAPPEL DE M. SCHEURER-KESTNER

Me Labori. — Je vous serais très reconnaissant, monsieur le Président, de vouloir bien faire appeler, s'il est présent, M. Scheurer-Kestner, que je désirerais faire entendre sur les contradictions qui peuvent exister entre lui et l'honorable expert M. Teyssonnière.

(M. Scheurer-Kestner s'avance à la barre.)

M. LE PRÉSIDENT, à Me Labori. — Quelle est la question?

Me Labori. — J'ai à poser plusieurs questions à M. Scheurer-Kestner, notamment celles-ci : Qu'est-ce que M. Teyssonnière lui a dit dans la visite qu'il lui a faite? Qu'a dit M. Scheurer-Kestner de M. Demange? A aucun moment M. Scheurer-Kestner a-t-il essayé de corrompre M. Teyssonnière? etc.

M. LE PRÉSIDENT, à M. Scheurer-Kestner. - Vous venez

d'entendre les questions?

M. Scheurer-Kestner. — Lorsque j'ai lu la sténographie de la déposition de M. Teyssonnière, j'y ai relevé un certain nombre d'erreurs, les unes sans grande importance, mais d'autres au contraire, qui ont une très grande importance.

M. LE PRÉSIDENT, à l'huissier audiencier. - M. Teysson-

nière est-il ici?

L'Huissier audiencier. — Non, monsieur le Président.

M. LE PRÉSIDENT. — Il serait utile, monsieur Scheurer-Kestner, d'attendre l'arrivée de M. Teyssonnière; on vous interrogera plus tard, lorsqu'il sera là

(M. Scheurer-Kestner regagne sa place dans l'auditoire.)

## RAPPEL DE M. LE GÉNÉRAL DE PELLIEUX

Me Labori. — Voulez-vous alors faire appeler M. le général de Pellieux.

M. LE PRÉSIDENT, au général de Pellieux. — Général, le défenseur a des questions à vous poser; mais j'en profiterai également tout à l'heure pour vous en poser d'autres.

Me Labori. — Etant donnée votre haute situation, monsieur

le Président, permettez-moi de vous céder la parole.

M. LE PRÉSIDENT. -- Non, commencez.

Me Labori. — Je vous prierai alors de demander à M. le général de Pellieux ceci: A-t-il entendu hier la demande de

M. Paul Meyer relative à l'apport des clichés du bordereau?

M. LE GÉNÉRAL DE PELLIEUX. — J'avoue que non.

Me Labori. — M. Paul Meyer manifestait le désir qu'on apportât ici certains clichés, qui lui seraient suffisants pour sa discussion. Est-ce que M. le général de Pellieux maintient ce qu'il a dit en ce qui concerne les dissemblances entre certains facsimilés, notamment celui du *Matin*, que je montrerai au général, s'il le veut, et l'original du bordereau?

M. LE PRÉSIDENT, à M. le général de Pellieux. — C'était cette question que je voulais poser; je vous demanderai donc de nous parler du bordereau, dont on nous parle depuis si

longtemps...

Me Clémenceau. — Et qu'on ne nous montre pas. Mais ce

n'est pas notre faute!

M. LE PRÉSIDENT. — Nous le savons. (S'adressant au témoin.) Général, parlez-nous du fameux bordereau; vous l'avez vu?

M. LE GÉNÉRAL DE PELLIEUX. — Parfaitement.

M. LE PRÉSIDENT. — Voulez-vous donner vos explications à MM. les jurés. (Cherchant du regard dans la salle.) Est-ce que M. Paul Meyer est à l'audience?

M. PAUL MEYER. — Oui.

M. LE PRÉSIDENT, à M. Paul Meyer. — Veuillez vous approcher

(M. Paul Meyer s'avance vers la barre.)

M. LE GÉNÉRAL DE PELLIEUX. — J'ai une première observation à faire au sujet du bordereau, c'est celle-ci : Je reconnais que parmi tous les fac-similés qui ont paru, le fac-similé du Matin - puisque c'est un fac-similé - est celui qui ressemble le plus au bordereau. Mais je veux faire remarquer une différence essentielle: le bordereau a un recto et un verso, il est sur papier pelure; par conséquent, je dis que quand on tire une photographie de ce bordereau qui est écrit sur papier pelure très transparent, avec une encre un peu pâle, et où l'écriture du verso est beaucoup plus noire que l'écriture du recto, je dis que quand on tire une photographie de ce bordereau, il est impossible que, sur la photographie tirée, le verso n'apparaisse pas en même temps que le recto; par conséquent, il a fallu, pour pouvoir tirer ces fac-similés, faire disparaître le verso par un moyen quelconque que je n'indiquerai pas — je ne suis pas photographe; — il a donc fallu travailler cette photographie absolument, et j'en appelle là à des gens experts en photographie, qui, j'en suis persuadé, ne me contrediront pas.

En outre, je vous ai dit que ce bordereau était écrit avec une encre un peu pâle. J'en appelle également à des experts en photographie pour savoir s'il n'a pas été absolument nécessaire de renforcer la photographie pour pouvoir la tirer. Voilà ce que

j'avais à répondre.

Maintenant, je demande à m'expliquer complètement sur ce bordereau.

M. LE PRÉSIDENT. — C'est ma question.

M. LE GÉNÉRAL DE PELLIEUX. — Jusqu'ici, messieurs les jurés, vous avez entendu parler beaucoup de l'écriture du bordereau; vous avez entendu de nombreux experts; je désire ne parler que sur des faits. Eh bien! le fait qui résulte absolument des débats, jusqu'ici, c'est que la défense récuse absolument toutes les expertises qui ont été faites par des experts jurés, qui ont prêté serment, qui ont opéré sur l'original du bordereau, sur des pièces originales de comparaison, non pas sur des facsimilés, mais sur des pièces dont l'authenticité a été reconnue par l'accusé, sur d'autres pièces qu'ils ont fait écrire à l'accusé sous leurs yeux; et qu'au contraire la défense admet toutes les expertises qui ont été faites sur des fac-similés, même sur des fac-similés de lettres ou des photographies de lettres de l'accusé; que la défense a même cherché à tourner en ridicule les dépositions d'experts jurés et qu'elle nous a amené ici à la barre quelques experts de profession, mais surtout des experts amateurs, jusqu'à un dentiste, et en outre qu'elle a amené ici j'en laisse messieurs les jurés juges — un étranger, un avocat étranger. A ce sujet, je demande que M. Franck soit entendu à nouveau, parce que je demanderai à M. le Président de lui poser une question au sujet de la lettre sur laquelle il a travaillé. Si M. Franck était là, je serais très reconnaissant à M. le Président de vouloir bien l'appeler...

Me Labori. — Nous venons d'assister à un très intéressant

réquisitoire ou à une plaidoirie...

 $\hat{\mathbf{M}}$ . LE PRÉSIDENT,  $\hat{a}$   $M^{\mathrm{e}}$  Labori. — Laissez terminer, vous avez entendu ma question?

M° LABORI. — Je demande, au nom de la défense, à faire cer-

taines observations.

M. LE GÉNÉRAL DE PELLIEUX. — Eh bien! je demande à ne pas être interrompu, et Me Labori pourra dire à la fin tout ce qu'il voudra. (Bravos.) On n'a pas interrompu les témoins précédents, je demande à ne pas être interrompu.

Me Labori. — Je peux cependant faire une observation!

M. LE PRÉSIDENT. - Maître Labori, vous n'avez pas la parole.

Me Labori. — Eh bien! si vous entendez M. Franck avant que j'aie présenté mon observation, je prendrai des conclusions.

M. LE GÉNÉRAL DE PELLIEUX. — Je renonce pour le moment

à l'audition de M. Franck.

Eh bien! messieurs les jurés, cette tactique, qui ne m'étonne pas, elle m'a été indiquée par M. Mathieu Dreyfus. Lorsque M. Mathieu Dreyfus a écrit sa lettre au ministre, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit: « J'accuse » — et en cela il s'est montré un précurseur — « J'accuse le commandant Esterhazy d'être l'auteur du bordereau. » J'ai fait venir M. Mathieu Dreyfus et il m'a dit: « Je demande une expertise de ce bordereau. » Je lui ai fait remarquer qu'il récusait la première expertise qui avait été faite sur l'original et je lui ai dit: « Étes-vous prêtà accepter l'autre? » Il ne m'a pas répondu. J'en ai conclu que si l'exper-

tise ne lui était pas favorable, il en demanderait d'autres; c'est

ce qui s'est produit.

Maintenant, messieurs les jurés, on ne trouvait pas suffisant le bordereau, on avait dit que, dans la première affaire, il n'était pas suffisant pour faire condamner... le condamné — je ne prononcerai pas son nom; — on avait, d'autre part, une autre pièce en réserve; cette pièce, je vous en ai parlé, c'est le petit bleu. Je ne reviendrai pas à fond sur cette question, je crois qu'elle est absolument jugée aujourd'hui; on a entendu des témoignages qui ont prouvé le caractère peu authentique de cette pièce; je vous ai dit moi-même qu'elle n'avait pas de vraisemblance et je mets en fait qu'un gouvernement, un Ministre, si vous voulez, qui aurait poursuivi un officier sur une telle pièce se serait couvert absolument de ridicule.

Voyant les insistances de M. Picquart pour poursuivre, pour faire arrêter le commandant Esterhazy sur cette simple pièce, on l'a éloigné du ministère ; je trouve pour ma part qu'on a été

très indulgent.

Maintenant, messieurs les jurés, on a beaucoup parlé, je vous l'ai dit, de l'écriture, mais on n'a pas encore parlé de ce qui était dans le bordereau. Une enquête a été faite à ce sujet, cette enquête qu'on a qualifiée de scélérate — et je vous demande à présent la permission de prendre le texte du bordereau qu'on m'a montré tout à l'heure et d'examiner point par point s'il était possible au commandant Esterhazy de se procurer les pièces qui étaient dans le bordereau...

Me Labori. — Monsieur le Président...

M. LE PRÉSIDENT. — Maître Labori, vous m'avez déjà dit

qu'un témoin ne devait pas être interrompu.

Me Labori. — Je demande que M. le colonel Picquart, qui est en ce moment chez M. Bertulus, soit appelé à cette audience pour assister à la nouvelle déposition de M. le général de Pellieux.

M. LE PRÉSIDENT. — Continuez, général.

Me LABORI. — Je demande la permission de déposer des conclusions; je demande la présence du colonel Picquart ici...

M. LE PRÉSIDENT. — Maître Labori, vous n'avez pas la parole.

(Se tournant vers le témoin.) Continuez, général.

M. LE GÉNÉRAL DE PELLIEUX. — J'ai la prétention, peut-être exagérée, mais j'ai la prétention de vous prouver ici, pièces en mains, que l'officier qui a écrit le bordereau est un officier du ministère de la guerre, qu'il est en outre un officier d'artillerie, et de plus un stagiaire des bureaux de l'état-major.

(Se tournant vers les défenseurs.) Je demande qu'on veuille bien me donner un exemplaire du bordereau paru dans le

Matin.

Me Labori. — Je n'ai rien à donner. Je demande, moi, que M. le colonel Picquart soit appelé à l'audience.

M. LE PRÉSIDENT. — Maître Labori, vous n'avez pas à diriger

les débats.

M<sup>e</sup> Labori. — Je vous demande de faire venir M. le colonel Picquart ; je proteste contre l'absence du colonel Picquart.

M. LE PRÉSIDENT. — Je ferai venir le colonel Picquart quand

bon me semblera.

Me Labori. — C'est entendu. Eh bien! je retiens votre refus et prie MM. les jurés de le constater aussi.

M. LE PRÉSIDENT. — Retenez ce que vous voulez.

Me Labori. — C'est ce que je fais. Vous croyez que le débat déviera parce que M. le général de Pellieux viendra seul à l'audience...

M. LE PRÉSIDENT. — Je vous ai dit que vous n'aviez pas la parole; ne m'obligez pas à prendre des mesures!

(Au témoin.) Continuez, général.

M. LE GÉNÉRAL DE PELLIEUX. — Je vous remercie, monsieur le Président.

Le bordereau porte: 1° « Une note sur le frein hydraulique du 120, et la manière dont s'est conduite cette pièce. » Il y a là, Messieurs, dans cette contexture, un point qui me frappe; l'auteur du bordereau dit: « une note sur le frein hydraulique du 120 ». C'est là l'expression pure d'un officier d'artillerie; un officier d'artillerie dit en parlant: « le 120 »; un officier d'infanterie ne dirait jamais cela, il dirait: « la pièce de 120 ».

En outre, nous savons combien le service de l'artillerie est gardien jaloux de ses secrets. Le frein hydraulique de la pièce de 120, je vous le déclare — je suis officier général, j'ai été chef d'état-major d'un corps d'armée — je ne le connais pas, je ne l'ai jamais connu. On a dit qu'on avait pu connaître cette pièce et son frein hydraulique aux manœuvres. C'est bien inexact. Il a été impossible de voir le fonctionnement de cette pièce aux manœuvres, absolument impossible, et je vous déclare que moi, qui ai assisté aux grandes manœuvres de 1895 et aux manœuvres de 1897, je ne le connais pas.

En outre, il ne peut s'agir dans ce paragraphe 1er que d'un rapport qui existe, en effet, au ministère de la guerre, à la 3e direction, sur la façon dont s'est conduit, en effet, ce frein hydraulique dans les expériences; un officier du ministère de la guerre seul a pu donner sur ce point des renseignements utiles. Jamais — et il ne faut pas avoir été officier d'infanterie pour le savoir — jamais un officier d'infanterie n'a vu tirer la pièce de 120. Moimême, qui ai assisté à des écoles à feu, je ne l'ai jamais vu tirer, et j'en appelle à tous mes camarades de l'armée, jamais

un officier d'infanterie n'a vu tirer la pièce de 120.

2º « Une note sur les troupes de couverture », et j'attire votre attention sur le deuxième paragraphe : « Quelques modifications seront apportées par le nouveau plan de mobilisation. »

Comment voulez-vous qu'un officier d'infanterie en garnison à Rouen ait pu savoir quelque chose sur les troupes de couverture? On m'a dit, on a déposé devant moi que le commandant Esterhazy était major et que, par conséquent, il avait eu entre les mains le journal de mobilisation de son régiment. C'est parfaitement exact; mais, dans le journal de mobilisation de son régiment, comme dans tous les journaux de mobilisation des régiments, et surtout des régiments qui n'ont rien à faire avec la couverture, il n'y a aucun détail compromettant; je le dis hautement, il ne s'agit que de mobilisation et pas du tout de concentration — je ne crois pas révéler de secrets dangereux en vous parlant de cela; — il ne s'agit absolument que des mesures pour amener le régiment à être prêt à embarquer en chemin de fer; le régiment ne sait même pas où il va.

Il y a, déposées cachetées dans le bureau du colonel, ce qu'on appelle des fiches. Ces fiches de transport ne seraient même pas encore dangereuses à consulter, parce qu'elles ne donnent qu'un point de départ, et un point d'arrivée qui n'a aucune importance. A ce point d'arrivée, le régiment recevrait de nouvelles fiches qui lui seraient données par un officier d'état-major envoyé par le ministère, et là seulement il connaîtrait sa destination défi-

nitive.

Vous voyez donc, Messieurs, que le journal de mobilisation du régiment ne peut donner aucun détail utile, et que le commandant Esterhazy était absolument dans l'impossibilité de donner aucun détail sur les troupes de couverture. Son régiment ne fournissait pas de troupes de couverture, et je vais plus loin: les régiments qui en fournissent ne peuvent donner de détails que sur un seul point, et, je le répète, ils ne savent pas où ils vont; ils ne connaissent que l'heure de leur départ, pas plus, je l'affirme.

En outre, il y a dans le bordereau cette phrase sur laquelle j'attire à nouveau votre attention: « Quelques modifications seront apportées par le nouveau plan de mobilisation. » Comment voulez-vous que le commandant Esterhazy sache qu'il y a un nouveau plan en élaboration au ministère? Comment voulez-vous qu'il le sache? Il faudrait pour cela qu'il eût un complice au ministère de la guerre; on ne l'a

pas prouvé.

3º « Une note sur une modification aux formations de l'artillerie. » Je regrette, Messieurs, d'être obligé d'insister là-dessus. Comment voulez-vous que le commandant Ester-hazy ait su qu'il y avait des modifications proposées aux formations de l'artillerie? Où voul-z-vous qu'il ait appris cela? Il n'y a pas d'artillerie en garnison à Rouen. Je ne comprends pas.

4º « Une note relative à Madagascar. »

Messieurs les jurés, le bordereau est certainement postérieur au 14 mars 1894, puisqu'il y est question d'une pièce qui n'a paru que le 14 mars 1894 et dont je vais parler tout à l'heure. Il est certainement antérieur au 1er septembre ou aux environs, époque à laquelle il a été saisi. Eh bien! je mets en fait qu'à ce moment-là, au ministère de la guerre seul, on savait la participation que devait prendre l'armée de terre à l'expédition

de Madagascar; il n'en avait été question nulle autre part. Seul un officier du ministère de la guerre pouvait savoir que l'armée de terre participerait à l'expédition de Madagascar. C'est en effet seulement vers le 16 ou le 17 août 1894 que la question a commencé à être agitée; le travail était seulement à peine ébauché. Il faut donc absolument, je le répète, que ce soit un officier du ministère de la guerre qui ait donné ces détails. Le commandant Esterhazy, à Rouen, était dans l'impossibilité de savoir qu'une expédition à laquelle prendrait part une fraction de l'armée de

terre était en préparation.

5° J'arrive à la question la plus grave peut-être : « Le projet de manuel de tir de l'artillerie de campagne, 14 mars 1894. » Eh bien! Messieurs, le projet de manuel de tir n'a été entre les mains d'aucun officier d'infanterie, il n'en a été envoyé un petit nombre d'exemplaires que dans les régiments d'artillerie. Il a été très peu même entre les mains d'officiers du ministère de la guerre, excepté des officiers de la 3e direction, de la direction d'artillerie. En effet, le commandant Jamel – je peux dire son nom — l'a eu dans son tiroir au ministère de la guerre et il a été à la disposition de l'officier incriminé que je ne nommerai

pas.

On a voulu prouver que le commandant Esterhazy avait eu cette pièce entre les mains, et on en a appelé au témoignage d'un lieutenant Bernheim qui, par hasard, s'est trouvé être israélite, et qui est venu déposer. Cet officier a été obligé de reconnaître qu'il n'avait pas communiqué au commandant. Esterhazy le manuel de tir, que ce qu'il lui avait communiqué, c'était un règlement d'artillerie sur les pièces de siège, règlement qui se trouve dans le commerce, que tout le monde peut acheter, dans lequel il y avait en effet des détails intéressants sur le tir de ces pièces, détails qui se rapportent aussi un peu au tir de toutes les autres pièces. Ce règlement avait servi au commandant Esterhazy pour faire une conférence sur l'artillerie à son régiment.

M. Bernheim a reconnu antérieurement que cette pièce n'avait aucune valeur. Mais, à ce sujet, se place un incident que je vous demande la permission de relater. Je vous prierai de remarquer que je n'ai dit que ce que l'enquête a fait ressortir. On a fait venir au ministère un nommé Mulot, secrétaire du commandant Esterhazy, on lui a présenté un manuel de tir je ne veux pas dire « on »; c'est M. Picquart qui l'a fait venir et qui lui a présenté un manuel de tir, — et M. Picquart a dit à ce réserviste : « C'est bien sur cette pièce que vous avez fait des copies? » L'autre a répondu : « Pas du tout, j'ai fait des copies, des extraits, sur un manuel de tir; mais il était beaucoup plus gros que celui-là, c'était un règlement sur le tir avec certaines pièces. »

Alors on a dit à Mulot: « Permettez, vos souvenirs ne sont pas bien précis, retournez chez vous, réfléchissez, vous nous écrirez; d'ailleurs, vous êtes réserviste et si vous avez besoin de sorties ou de dispenses, adressez-vous à moi et je vous les

ferai donner. » Ceci est consigné dans une déposition.

Je crois, messieurs, que j'en ai assez dit sur le bordereau; je prie l'huissier d'en rendre le fac-similé à M. l'Avocat général.

Maintenant, Messieurs les jurés, je demande à finir.

Que reste-t-il de l'échafaudage qu'on avait construit? A mon avis, pas grand'chose, et c'est là-dessus qu'on a porté contre les honorables juges du Conseil de guerre, — car il faut bien revenir à cette accusation dont on ne parle jamais, — l'accusa-

tion infamante d'avoir acquité par ordre un coupable.

La question est plus haute. Me Demange vous l'a cit, c'est la guerre à l'armée qu'on a déclarée. M. Jaurès, dans son admirable discours, — je le reconnais, mais je ne peux pas appeler cela une déposition, — dans son admirable discours, a été plus loin, il a dit que l'Etat-major préparait les défaites futures. Eh bien! Messieurs, je n'ai pas une âme de cristal, j'ai une âme de soldat; elle se révolte à la fin contre les infamies qu'on a accumulées contre nous, contre le flot de boue dans lequel on a cherché à nous enliser; je ne peux plus supporter tout cela et je dis qu'on est coupable, qu'on est criminel de chercher à enlever à l'armée la confiance qu'elle a dans ses chefs!

Que voulez-vous donc que devienne cette armée au jour du danger, plus proche peut-être que vous ne le croyez? Que voulez-vous que fassent ces malheureux soldats qui sont conduits au feu par des chefs qu'on a cherché à déconsidérer auprès d'eux? C'est à la boucherie qu'on conduirait vos fils, messieurs les jurés! Mais M. Zola aurait gagné une nouvelle bataille, il écrirait une nouvelle Débàcle, il porterait la langue française dans tout l'univers, dans une Europe dont la France aurait été rayée

ce jour-là!

Je n'ai pas fini, Messieurs, et je demande encore à dire un mot. On a beaucoup parlé de revision. La revision, je ne serai pas démenti par mes camarades, la revision nous importe peu, elle nous est indifférente, absolument indifférente. Nous aurions été heureux que le Conseil de guerre de 1894 eût acquitté Dreyfus; il aurait prouvé qu'il n'y avait pas de traître dans l'armée française et nous en portons le deuil. Mais, Messieurs, ce que le Conseil de guerre de 1898 n'a pas pu admettre, ce qu'il n'a pas voulu admettre, le gouffre qu'il n'a pas voulu franchir, c'est celui-là: il n'a pas voulu qu'on mît un innocent à la place de Dreyfus, coupable ou non. J'ai fini.

#### INCIDENT

relatif à la déposition de M. le général de Pellieux

Me Labori. — Je demande la parole. M. le Président. — Quelle question avez-vous à poser? M<sup>e</sup> Labori. — J'invoque l'article 319 du Code d'instruction criminelle qui est ainsi conçu:

Après chaque déposition, le Président demandera au témoin si c'est de l'accusé présent qu'il a entendu parler; il demandera à

l'accusé s'il veut répondre à ce qui vient d'être dit contre lui.

Le témoin ne pourra être interrompu; l'accusé et son conseil pourront le questionner par l'organe du Président après sa déposition, et dire, tant contre lui que contre son témoignage, tout ce qui pourra être utile à la défense de l'accusé.

Je demande la parole.

M. LE PRÉSIDENT. — Quelle question?

Me Labori. — Je demande la parole pour dire contre le témoin et contre son témoignage tout ce qui pourra être utile à la défense de l'accusé.

M. LE PRÉSIDENT. — Vous n'avez la parole que pour poser

des questions.

Me Labori. — J'ai l'honneur, en vertu de l'article 319 du Code d'instruction criminelle, de demander que la parole me soit accordée.

M. LE PRÉSIDENT. — Vous avez la parole, mais pour poser des questions.

(Me Labori se met à rédiger des conclusions.)

M. LE GÉNÉRAL DE PELLIEUX. — Je puis me retirer, monsieur le Président?

M. LE PRÉSIDENT. — Vous pouvez vous asseoir. (Bruit.)

Me Labori. — J'ai l'honneur de demander à la Cour de vouloir bien attendre que mes conclusions soient préparées.

(Quelques instants après, M<sup>e</sup> Labori avise M. le Président que ses conclusions sont rédigées.)

M. LE PRÉSIDENT. — Maître Labori, vous avez la parole.

#### Conclusions

## Me LABORI:

Plaise à la Cour,

Attendu qu'après la déposition de M. le général de Pellieux, le défenseur d'un des accusés a demandé la parole en ces termes: « Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous demander la parole conformément à l'article 319 du Code d'instruction criminelle, pour dire contre le témoin et contre son témoignage tout ce qui pourrait être utile pour la défense de l'accusé »;

Attendu que le Président a refusé de lui donner la parole et que cette décision, si elle était maintenue, serait de nature à porter

atteinte aux droits de la défense;

Par ces motifs,

Dire que la parole sera accordée au défenseur, conformément à l'article 349 du Code d'instruction criminelle.

le demande la parole pour développer mes conclusions.

M. LE PRI SIDENT — Vous avez la parole.

Mc Labold - Messieurs, vous venez d'entendre, non pas une déposition, je ne dis pas même un réquisitoire, mais une laidourie. C'est la plaidoirie de l'Etat-major qui délègue ici M. le genéral de Pellieux qui est, j'imagine, à cette barre, son représentant et son avocat, pour apporter, non pas des explications ni des raisons, mais pour jeter dans le débat, spécu-lant sur la genérosité d'un grand peuple... (murniures)... je ne tais pas attention, mais je juge la portée de mes coups aux protestations qu'ils soulèvent chez mes adversaires.

M. L. Président. - Maître Labori, ne vous occupez pas de de ce qui se passe dans la salle. Vous parlez à tout le monde

sauf à la Cour.

M. Labom. — Je réponds, monsieur le Président, aux protestations que le Président ne réprime pas, et j ajoute que j'ai ici sous la main une lettre que l'un de mes confrères vient de me faire passer à l'instant et qui est ainsi concue : « Un empêche les avocats à bon droit de manifester Pourquoi, dès lors, telérer que des officiers d'infanteme et d'artillerie applaudis-sent ostensiblement? .. Tres men ! très bun!

Je reprends. Je disais que, spéculant sur la générosité d'un grand peuple, qui confond les personnes avec les principes, qui identifie des chefs qui ne sont que des hommes et faillibles comme tels, avec le drapeau que nous respectons tous, dont personne n'a le droit de s'emparer ici exclusivement et par monopole, pas plus M. le général de Pellieux que moi... Comme soldat, je lui dois le respect, parce qu'il est mon chef, mais je suis soldat comme lui; au jour de la bataille, mon sang vaudra le sien et j'affirme que, si j at moins de galons, je naurai, j'en suis sûr, ni moins de résolution ni moins de courage .

M al Président Mais tout cela ne répond pas aux con-

dusions que vous avez prises

M. Laront. — Gela développe mes conclusions : vous avez un droit, celui de m'enlever la parole, j'attends que vous l'exer-

M. Le President. — Finissons-ent

M' Lalon. — Alors, je continue, et je ne m'arrêterai que

quand j'aurai fini, pas avant.

Toutes les fois que l'avocat du ministère de la guerre demanlera la parole au début des audiences pour impressionner ces douze citoyens de bonne foi, dont les journaux de la rue Saint-Dominique impriment les noms tous les soirs, par un procédé qui ressemble à de l'intimidation, je dis que toutes les fois que lavocat de l'Etat-major qui sait très bien qu'il a à se défendre, viendra à cette barre se jeter dans la balance, non pas comme un témoin, mais comme une sorte de soutien officieux du ministere de la guerre, à qui ne suffit pas le silence de M. l'Avocat général, je dis qu'immédiatement après, le défenseur de M. Zola, quelle que soit sa fatigue, quelle que soit son émotion, quelle que soit sa tristesse, se lèvera; que, dussent ces débats durer six mois, ils dureront jusqu'à ce qu'une lumière, qui se fait plus brillante tous les jours, qui n'était qu'une lueur, qui n'était qu'un point lumineux il y a quelques semaines, il y a quelques mois, quand quelques hommes courageux, sachant la vérité, entraient dans l'affaire Dreyfus..., mais qui devient éclatante comme un soleil, tous les jours...

M. LE PRÉSIDENT. — Mais tout cela n'a pas rapport à vos

conclusions.

Me Labori. — Arrêtez-moi si vous le croyez utile.

M. LE PRÉSIDENT. — C'est mon droit, et je vais vous retirer

la parole.

Me Labort. — Il sera dit, monsieur le Président, si vous m'enlevez la parole... mais sovez sûr que cela ne m'inquiète pas... il sera dit que M. le général de Pellieux a pu parler ici pendant une demi-heure et qu'il ne m'a point été permis de lui répondre. J'attends, monsieur le Président, que vous me retiriez la parole.

M. LE PRÉSIDENT. — Parlez de vos conclusions ou je vous

retire la parole.

Me Labori. — Alors, je continue. Nous ne faisons que perdre du temps par ces interruptions et observations qui me trouvent respectueux, mais qui ne m'empêcheront pas d'aller jusqu'au bout.

M. LE PRÉSIDENT. — Je vous prie d'exposer vos conclusions.

devant la Cour. Laissez M. de Pellieux.

Me Labori. — Laissons M. le général de Pellieux, nous aurons l'occasion d'y revenir; mais il est des choses que je ne permettrai pas de se produire pour impressionner tous les jours MM. les jurés, sans que je puisse répondre, parce que je ne veux pas laisser passer le jour probablement lointain... il est lointain si ces incidents se perpétuent... où nous pourrons plaider...

M. LE PRÉSIDENT. — Maître Labori, vous ne tenez aucun compte de mes observations. Vous avez déposé des conclusions,

développez-les, mais ne parlez pas d'autre chose.

Me Labori. — Je vous demande pardon, j'ai encore quelques mots à dire.

M. LE PRÉSIDENT. — Mais cela n'explique pas vos conclusions,

tout ce que vous venez nous dire.

Me Labori. — Nous avons ici des rôles très nettement définis, vous, monsieur le Président, M. le général de Pellieux et moi; renfermons-nous chacun dans notre rôle. Je vous le répète, retirez-moi la parole ou alors je continue ma discussion.

M. LE PRÉSIDENT. — Vous avez la parole, mais pour déve-

lopper vos conclusions, et finisssons-en!

Me Labori. — Si cette expression de *finissons-en!* semble indiquer que je suis désagréable à la Cour, j'en suis désolé, mais je n'ai pas envie de finir. Je veux la lumière, je veux la

clarté; chargé de la défense d'Emile Zola, je ferai tout pour elle, jusqu'au bout. (Murmures). Je vous demande seulement un instant de repos et je parlerai jusqu'au bout avec tranquillité.

M. LE PRÉSIDENT. — Vous parlez de toutes espèces de choses; voilà comment nous n'en finirons pas, et vous n'avez pas dit

encore un mot de vos conclusions.

Me Labori. — Je dis quelque chose de plus utile que mes conclusions.

M. LE PRÉSIDENT. — Mais enfin, nous ne sommes pas là pour entendre tout cela.

Me Labori. — C'est la première fois, il est vrai, que je me trouve dans une affaire aussi grave, d'une aussi grande importance, mais je n'ai jamais vu, de la part de la Présidence, une rigueur aussi pénible.

M. LE PRÉSIDENT. — C'est la première fois que je vois lutter

ainsi.

Me Labori. — Parce que c'est la première fois qu'au nom du droit, nous allons contre une erreur judiciaire qui doit nécessairement éclater, qui éclatera dans quelques jours, si elle n'éclate pas aujourd'hui. M. le général de Pellieux a dit : « Innocent ou coupable »; il viole le huis clos, et, par conséquent, puisqu'il a dit que Dreyfus est coupable, moi, je dis qu'il est innocent.

M. LE PRÉSIDENT. — Aux termes de l'article 311 du Code d'instruction criminelle, je vous dis que vous devez vous expliquer avec modération.

Me Labori. — Permettez, monsieur le Président.

M. LE PRÉSIDENT. — Je vous l'ai rappelé au début de , l'audience.

Me Labori. — Voulez-vous me dire, monsieur le Président, quelle est l'expression qui, dans ma bouche, a manqué de modération?

M. LE PRÉSIDENT. — C'est l'ensemble.

Me Labori. — Pardon, je n'accepte pas votre avertissement

sans qu'il soit précis et motivé.

M. LE PRÉSIDENT. — Je vous répète que voilà dix minutes que nous sommes dans cet incident, veuillez développer vos conclusions, simplement.

Me Labori. — Si vous me rappelez à la modération par une parole qui ressemble à un avertissement ou à un blâme, si vous

neme dites pas pourquoi vous me l'infligez...

M. LE PRÉSIDENT. — Voulez-vous développer vos conclusions?

Me Labori. — Enfin, monsieur le Président, maintenez-vous vos paroles?

M. LE Président. — Je n'ai pas de compte à vous rendre.

Me Labori. — C'est entendu. Cette observation faite, il est convenu que pas une de mes paroles ne peut être ni réprimandée, ni blamée.

M. LE PRÉSIDENT. — Je vous donne la parole pour donner lec-

ture de vos conclusions et pour les expliquer.

Me Labori. — Vous rendez mes explications impossibles et impraticables; car je suis amené à me débattre au milieu de difficultés telles, qu'il faut bien, avec la véhémence de l'idée intérieure qui me possède... qu'il faut bien que j'aie de la modération pour ne pas me laisser emporter par un excès d'un ordre ou d'un autre.

M. LE PRÉSIDENT. — Voulez-vous développer vos conclusions ou nous allons continuer!

Me Labori. — Cela dit, et après avoir consulté mes notes pour voir si j'ai encore quelque chose à dire, je développe mes conclusions.

M LE PRÉSIDENT. — Maître Labori, vous n'avez plus la parol $\epsilon$ 

que sur vos conclusions.

Me Labori. — Nous avons assisté dans cette affaire à des témoignages d'ordres différents. Nous n'avons pas seulement des témoins qui déposent sur l'affaire, nous avons des témoins qui apportent des opinions, — dans les deux sens, je le veux bien, — mais je dis que certains témoignages sont de telle nature qu'il serait absolument contraire aux droits de la défense d'interdire, aux avocats de répondre au moment même où les incidents se produisent.

L'article 319 du Code d'instruction criminelle, je l'ai invoqué tout à l'heure... l'article 319 édicte que le témoin, même s'il est chamarré de galons, ne peut prendre le dessus sur la défense. Il y a un homme qui est en cause et que MM. les jurés ont à connaître et à juger, c'est M. Emile Zola. M. de Pellieux n'est pas ici un accusé; s'il était accusé, il aurait le même droit que nous, et s'il était partie civile, il pourrait prendre la parole dans le débat. Il n'est pas partie civile, M. le Ministre

de la guerre n'est pas partie civile...

Mais on s'est dit qu'il y avait à l'Etat-Major un orateur distingué, M. le général de Pellieux, et qu'on aurait tous les avantages de la partie civile sans en avoir les inconvénients en le détachant à chaque début d'audience pour apporter le réquisitoire qui semblait nécessaire pour répondre démonstrations et aux dépositions de la veille qui avaient paru accablantes. Eh bien! je dis que, dans ces conditions, si jamais l'article 319 a trouvé son application, il la trouve ici d'une manière bien marquée, et alors, considérant que je demande simplement à user d'un droit qui, d'ailleurs, après ce que j'ai dit, n'a plus pour moi la même importance qu'avant que je me fusse levé, je le demande avec infiniment de raison, et au nom du droit et au nom de l'intérêt d'un accusé, qu'après tout, sous les élégances de la forme, M. le général de Pellieux n'a pas craint, en s'adressant directement à lui, de couvrir d'opprobres et d'outrages.

M. LE PRÉSIDENT. — Eh bien! et vos conclusions?

Me Labori. — Mes conclusions, les voici.

#### Conclusions

relatives au refus, par M. le Président, de donner la parole à Me Labori, après la déposition de M. le général de Pellieux, et basées sur l'art. 319 du Code d'Instruction criminelle.

## Me LABORI:

Plaise à la Cour.

Attendu qu'après la déposition de M. le général de l'ellieux, le défenseur d'un des accusés a demandé la parole en ces termes : « Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous demander la parole conformément à l'article 319 du Code d'instruction criminelle, pour dire contre le témoin et contre son témoignage tout ce qui pourrait être utile pour la défense de l'accusé »;

Attendu que le Président a refusé de lui donner la parole et que cette décision, si elle était maintenue, serait de nature à porter

atteinte aux droits de la défense;

Par ces motifs,

Dire que la parole sera accordée au défenseur, conformément à l'article 319 du Code d'instruction criminelle.

M. LE PRÉSIDENT. — La Cour se retire pour délibérer pendant quelques minutes.

(L'audience est reprise à une heure vingt-cinq.)

M. LE PRÉSIDENT prononce l'arrêt suivant :

#### Arrêt

## sur les conclusions précédentes.

La Cour,

Considérant que le général de Pellieux, appelé à la barre par la défense, a déposé sur les faits qui lui étaient demandés;

Considérant que, si le défenseur peut, après l'audition d'un témoin, lui poser des questions et les expliquer, il ne lui appartient pas de

se livrer à une plaidoirie sur le fond;

Considérant que le défenseur, malgré les observations réitérées du Président, a refusé de poser des questions au témoin et de les développer dans le sens de l'article 319 du Code d'Instruction criminelle; qu'il a demandé la parole pour entreprendre une plaidoirie véritable;

Considérant qu'aux termes de l'article 270 du Code d'instruction triminelle, il appartient au Président seul de rejeter tout ce qui tendrait à prolonger le débat sans donner lieu d'espérer plus de cer-

titude dans les résultats;

Par ces motifs,

it que le Président a eu raison de ne pas donner la parole au seur dans les conditions où il voulait la prendre.
jette les conclusions de la défense et dit qu'il sera passé outre.

#### INCIDENTS

## relatifs à l'appel de divers témoins.

M. LE PRÉSIDENT, à l'huissier audiencier. — Faites venir le témoin suivant.

Me Labori. — J'ai des questions à poser à M. le général de Pellieux.

M. LE PRÉSIDENT, à l'huissier. — Qu'on fasse revenir le général de Pellieux.

L'HUISSIER. — Il n'est plus là.

M. LE PRÉSIDENT. — Alors, qu'on fasse venir le témoin sui vant.

Me Labori. — Je demande la parole. Il est impossible de continuer les débats sans que ces incidents soient vidés. En c qui me concerne, j'ai besoin qu'ils soient vidés, quel que soi mon respect pour l'arrêt de la Cour.

M. LE PRÉSIDENT. — Le général de Pellieux n'est pas là en c

moment-ci.

Me Labori. — Nous l'attendrons.

M. LE PRÉSIDENT. — Nous ne pouvons pas prolonger les débat indéfiniment.

M. Labori. — Quant à moi, je ne puis pas continuer san entendre M. le général de Pellieux; autrement je serais oblig de prendre de nouvelles conclusions sur ce point.

Me Clémenceau. — M. le Président peut faire rechercher l

général de Pellieux.

M. LE PRÉSIDENT. — Il n'est pas là, mais il reviendra. Me Clémenceau. — On ne nous a pas demandé s'il pouvait s retirer; il faudra donc qu'il revienne. Je ne puis croire qu' s'y refuse.

Je demande que le colonel Picquart soit appelé à la barre pou

être confronté avec le général.

M. LE PRÉSIDENT. — Quand M. Picquart sera là, il sera appel à la barre.

Me Labori. — M. Picquart est un de nos témoins, j'ai besoi qu'il suive cette audience. Je sais qu'il est retenu par une in truction, mais on ne m'a pas demandé avant l'audience à quel heure j'aurais besoin de lui. J'ai besoin qu'il suive les déba et qu'il soit libre. Je suis seul chargé de la défense et j'exis que le colonel Picquart reste à l'audience.

Me Clémenceau. — J'insiste sur la présence du colonel Pic-

quart. Je demande à M. le Président de le faire appeler.

Me Labori. — Je ne poserai pas de question avant qu'il soit appelé. Il est assigné ici régulièrement, aux termes de la loi; il devrait donc être présent. On nous affirme que, par hasard, il est aujourd'hui chez M. Bertulus, alors que, depuis le commencement de ces débats, nous avons l'habitude de voir ici M. Bertulus. Nous demandons que M. le colonel Picquart soit amené ici, ce qui permettra à M. Bertulus de continuer à suivre les débats comme il l'a fait ces jours-ci. Il n'est pas possible qu'un magistrat assiste régulièrement à ces débats et que, le jour où nous avons besoin d'un témoin, ce magistrat soit avec lui dans son cabinet.

M. LE PRÉSIDENT. — Quand M. Picquart sera libre, il viendra. Actuellement nous nous occupons du général de Pellieux. Quelle est la première question à lui poser?

Me Labori. — J'ai besoin qu'il soit confronté avec le colonel

Picquart.

M. LE PRÉSIDENT. — Quand M. Picquart sera libre, on con-

frontera les deux témoins.

Me Labori. — Il est vrai, monsieur le Président, que vous êtes juge de la direction des débats, mais c'est moi qui suis juge de la direction de ma défense. Or, je considère que le moment de cette confrontation est venu. Je ne continuerai pas à poser des questions avant que M. le colonel Picquart ait été appelé à la barre.

M. le Président. — Tout à l'heure.

Me Labori. — Non, tout de suite.

M. LE PRÉSIDENT. — Ce n'est pas possible dans ce moment-

ci, puisqu'il est retenu ailleurs.

Me Labori. — En droit, il ne peut être retenu ailleurs; en droit, il doit être ici. Respectueux du droit, nous demandons que le colonel Picquart soit où la loi lui ordonne d'être.

M. LE PRÉSIDENT. — Quand M. Picquart sera libre il viendra,

pendant le cours de l'audience.

Me Labori. — Il ne sera pas libre avant cinq heures du soir.

M. LE PRÉSIDENT. — Nous allons l'envoyer chercher. Me Labori. — C'est ce que nous demandons à la Cour.

M. LE PRÉSIDENT, à l'Huissier. — Faites venir le témoin suivant, à moins que les avocats n'aient d'autres témoins à faire entendre.

Me Labori. — D'abord M. Teyssonnière, si vous permettez.

M. LE PRÉSIDENT, à l'Huissier. — Faites venir M. Teyssonnière.

M. Zola, à Me Labori. — Demandez M. Scheurer-Kestner.

Me Labori. — D'abord M. Scheurer-Kestner, si vous le permettez, Monsieur le Président; il était à la barre quand M. le général de Pellieux y est venu.

M. LE PRÉSIDENT. — Voilà M. Teyssonnière qui vient.

Me Labori. — Que M. Teyssonnière reste là et qu'on fasse

venir M. Scheurer-Kestner, si vous le voulez bien. La présence de M. Teyssonnière ne nous gêne pas.

(M. Scheurer-Kestner se présente a la barre )

#### CONFRONTATION

de M. Scheurer-Kestner avec M. Teyssonnière.

M' Labori. Je serais reconnaissant à M Scheurer Kestner de vouloir bien s'expliquer sur ses relations avec M. Teyssonnière et sur l'impression qu'a du lui produire la déposition

d'avant hier, qu'il doit connaître

M. Scherice Kesiner. — J'ai fait la connaissance de M. Teyssonnière à l'époque où des doutes existaient encordans mon esprit, c'est-à-dire avant que j'aie recu les confidences de M. Leblois. C'était au moment où je cherchais de tous côtés des raisons pour appuyer une opinion ferme au sujet de la culpabilité ou de l'innocence de Dreyfus. J'avais appris que M. Teyssonnière, dans le procès de 1894, avait attribué sans aucune hésitation le bordereau à Alfred Dreyfus: il était donc important pour moi de savoir de la bouche même de M. Teyssonnière quels étaient les arguments qu'il avait fait valoir devant le Conseil de guerre en lui démontrant comment il avait établi son opinion.

Par conséquent, je priai M. Teyssonmère de venir me trouver Il eut l'obl.geance de le faire et, comme il l'a rappelé luimême dans sa déposition, c'est le 19 juin 1897, un dimanche.

qu'il me fit le plaisir de venir me trouver.

Je relèverai en passant une petite inexactitude qui est de nature à démontrer que la mémoire de M. Teyssonnière lui fait quelquefois défaut Jene le lui reproche pas; quand on est à une distance de plusieurs mois de faits qui se sont produits, on peut se tromper; mais, entin, M. Teyssonnière a dit qu'il était venu chez moi le dimanche soir 19 juin, à neuf heures. Or, j'ai constaté, par une inscription faite sur mon agenda, que le 19 juin, à neuf heures du soir, je dinais chez des amis, que j'avais recu M. Teyssonnière à deux heures de l'après-inidi et qu'il m'avait quitté après cinq heures. Cela n'a aucune importance au fond, mais cela dénote une certaine absence de mémoire sur les faits qui se sont passés.

Ce qui est plus grave dans la déposition de M. Teyssonnière, le voici : c'était la première visite qu'il me faisait, je le priai de me faire la démonstration qu'il avait faite devant le Couseil de guerre de 1894, pour prouver que le bordereau devait être attribué à Alfred Drayfus. Il me tit cette démonstration Je dois dire qu'il me la fit d'une manière fort brillante, avec beaucoup de talent, et moi, qui, à cette époque, étais toujours dans le doute, et ne cherchais que la vérité, je lui dis forsqu'il me

quitta. « Vous m'avez beaucoup frappé, en vérité; votre démonstration me paraît lumineuse, et vous m'avez rendu service. »

Mais, quelques jours après, je repris les documents sur lesquels M. Teyssonnière m'avait fait sa démonstration, c'est-àdire des photographies des lettres d'Alfred Dreyfus et le facsimilé du *Matin* sur lequel M. Teyssonnière avait également appuyé une partie de sa démonstration. Alors le doute revint dans mon esprit.

Je m'absentai pour quelque temps, et, lorsque je revins à Paris, le trouble était si grand chez moi que je priai M. Teyssonnière d'avoir l'obligeance de venir me retrouver. Il revint, en effet. C'était encore un dimanche, le 11 juillet, à dix heures

du matin.

1,

Au lieu d'écouter M. Teyssonnière comme la première fois, je discutai avec lui en lui indiquant les motifs de mes doutes, et je pus lui faire des objections sérieuses, si bien que lorsqu'il me quitta, je lui dis : « Maintenant, je ne suis pas plus avancé qu'avant, et je suis de nouveau dans l'indécision. »

Voilà ce qui s'est passé.

M. Teyssonnière fait une erreur incroyable quand il dit dans sa déposition... car j'ai relevé cela dans la sténographie qui a été publiée; je ne pense pas qu'il y ait d'erreur; s'il y en a, M. Teyssonnière me le dira. J'ai donc relevé ceci dans le compte rendu : M. Teyssonnière a déclaré que je lui avais montré, le dimanche 11 juillet, non seulement des spécimens d'écriture d'Alfred Dreyfus, mais des spécimens d'écriture du commandant Esterhazy. C'est là une erreur monstrueuse; car le 11 juillet, quand M. Teyssonnière est venu me trouver — et nous ne nous sommes plus revus depuis — je ne connaissais même pas le nom d'Esterhazy. La confidence ne m'avait pas été faite encore; il m'était donc tout à fait impossible d'avoir de son écriture, qui ne fut d'ailleurs mise à ma disposition que longtemps après. Il y a là une erreur dont je ne puis m'expliquer l'origine et qui m'a vivement frappé.

Il y en a d'autres. M. Teyssonnière m'a prêté un propos que mon excellent ami Trarieux a relevé comme il convenait; je n'y reviens pas; cependant, je tiens à dire que Mº Demange n'est jamais venu chez moi, que ce n'est pas Mº Demange qui m'a demandé à venir me parler, que c'est moi qui ai été chez lui de ma propre initiative, parce que je me trouvais alors — c'était avant le 11 juillet — dans la période de doutes, d'incertitudes et de souffrance, et je voulais savoir ce que pensait de cette affaire Mº Demange. Il est impossible que j'aie dit à Mº Demange qu'il avait fait près de moi une démarche pénible, puisqu'il n'en avait fait aucune, et que c'est au contraire moi qui

lui avais demandé un rendez-vous.

Je pourrais signaler encore quelques petites erreurs sans importance, mais qui me prouvent que M. Teyssonnière a dû

avoir des rapports avec d'autres personnes que moi et a dû faire confusion.

Ce que je trouve de plus grave dans son défaut de mémoire. c'est d'avoir dit que je lui avais parlé du commandant Esterhazy à une époque où j'ignorais absolument que M. Esterhazy existât. Voilà le fait principal.

M. LE Président. — Monsieur Teyssonnière, avez-vous des

observations à faire?

M. Teyssonnière. — Oui.

M. LE PRÉSIDENT. — Faites-les brièvement.

M. Teyssonnière. — Très brièvement. Je ne me suis jamais trompé. Puisqu'il y a une sténographie, on le verra bien. La réunion qui a eu lieu soi-disant à neuf heures du soir, n'a eu lieu en effet que dans l'après-midi du dimanche. Dans ma première déposition, j'ai indiqué qu'avant de me rendre chez M. Scheurer-Kestner, je m'étais préalablement rendu chez M. Trarieux, et c'est à une heure précise de l'après-midi que j'ai été chez M. Scheurer-Kestner. Je n'ai jamais dit que la réunion avait eu lieu à neuf heures du soir. On peut faire des erreurs de mémoire; mais, dans cette circonstance, j'ai inscrit en rentrant chez moi ma visite, ainsi que M. Scheurer-Kestner, qui a de l'ordre et dit l'avoir fait lui-même.

On peut donc retrouver les dates, puisque j'ai un livre sur lequel j'inscris tous mes rendez-vous d'expertises et beaucoup d'autres notes. Or, c'est bien le 19 juillet qu'a eu lieu la première visite dans laquelle, ainsi que je l'ai déclaré et que je

le déclare, M. Scheurer-Kestner...

M. LE PRÉSIDENT. — Quelle date dites-vous?

M. TEYSSONNIÈRE. — Pardon, je voulais dire le 19 juin. Je me suis rendu chez M. Scheurer-Kestner et à ce moment, ainsi qu'il le reconnaît lui-même, ma démonstration l'avait ébranlé.

Le 9 juillet suivant, convoqué de nouveau par M. Scheurer-Kestner, ainsi qu'il l'a dit, je me suis rendu chez lui. Il m'a accueilli avec la même bienveillance et m'a exprimé ses doutes. Quant à ce point qui paraît extraordinaire à M. Scheurer-Kestner, c'est-à-dire qu'il m'aurait montré des lettres du commandant Esterhazy, j'ai dit dans ma première déposition que j'avais des fac-similés d'écritures de toutes sortes, de celle de Dreyfus en typographie et en lithographie et qu'alors il m'a semblé — je rectifie ceci pour rendre hommage à la vérité — que le nom d'Esterhazy avait été prononcé; c'est du moins ainsi que je l'ai trouvé sur mes notes. S'il n'a pas été prononcé, j'ai vu, en tous cas, différents papiers. M. Scheurer m'en montra un entre autres qui, ainsi que je l'ai déclaré dans ma première déposition, m'a semblé être du commandant Esterhazy. J'ai dit: & Voilà une écriture naturelle. » Par conséquent, les rectifications qu'a faites M. Scheurer-Kestner sont la vérité, ainsi que ce que je dis moi-même en ce moment.

M. LE PRÉSIDENT, à Mes Labori et Clémenceau. — Vous avez

entendu?

Me Labori. — Oui. Le témoin parle de ses notes sur lesquelles il aurait retrouvé le nom d'Esterhazy, et il reconnaît que le nom n'a pas été prononcé. Qu'est-ce que ces notes?

M. Teyssonnière. — Ce sont mes notes personnelles. Me Labori. — A quel moment le témoin les prend-il?

M. Teyssonnière. — C'est absolument comme si vous me

demandiez quand je me couche et quand je me lève.

Me Labori. — Il s'agit de savoir à quelle époque ces notes ont été prises, c'est-à-dire si c'est la semaine dernière ou si c'est le jour même de la conversation avec M. Scheurer-Kestner.

M. Teyssonnière. — Je prends mes notes au jour le jour. Me Labori. — Alors le témoin voudrait-il nous dire comment il à pu trouver sur ses notes journalières le nom de M. Esterhazy, puisque M. Scheurer-Kestner ne le connaissait

pas et que personne n'avait prononcé ce nom?

M. Teyssonnière. — Nous avons pu parler de M. Esterhazy et si je trouve la note sur laquelle il y a le nom d'Esterhazy,

c'est qu'il en a été question; je ne l'ai pas inventé.

Me Labori. — Monsieur le Président, voulez-vous demander à M. Scheurer-Kestner non seulement s'il a été question de M. Esterhazy, mais s'il est possible qu'il en ait été question? M. LE PRÉSIDENT. — M. Scheurer-Kestner vient de nous dire

le contraire.

Me Labori. — Je désire qu'il réponde.

M. Scheurer-Kestner. — A l'époque où j'ai vu M. Teyssonnière, le 11 juillet, je ne connaissais pas le nom d'Esterhazy et je ne savais même pas qu'il existât. Il est donc bien certain qu'il n'en a pas été question entre nous.

M. Teyssonnière. — Je maintiens ce que j'ai dit.

Me Labori. — Puisque M. Teyssonnière connaissait ce nom et qu'il ne l'avait pas appris de M. Scheurer, à quelle époque a-t-il appris ce nom d'Esterhazy comme ayant des rapports avec le bordereau de l'affaire Dreyfus et de qui le tient il?

M. Teyssonnière. — Je le tiens de la rumeur publique.

Me Labori. — La dénonciation est du 18 novembre et l'entretien est du 11 juillet. C'est fini, je suis fixé! Ab uno disce omnes. Si M. Teyssonnière ne sait pas le latin...

M. Teyssonnière. — Je le sais aussi bien que vous pouvez

le connaître.

Me Labori. — Très bien. Voudriez-vous, monsieur le Président, demander à M. Teyssonnière si, à une époque quelconque, soit M. Trarieux, soit M. Scheurer-Kestner, ont essayé d'obtenir de lui une modification de ses conclusions?

M. Teyssonnière. — Jamais il n'a été question de pareille

chose dans mes dépositions.

Me Labori. — Pardon; il en est question dans la Libre Parole d'aujourd'hui. (Bruits.) J'entends que la salle murmure, c'est que cela va bien. (Sourires.) Il y a dans la Libre Parole d'aujourd'hui un article intitulé « Trarieux, Scheurer-Kestner et Teyssonnière » dans lequel on indique que l'honorable

M. Teyssonnière a été attiré chez les deux témoins dans des intentions qu'on fait très clairement ressortir. M. Teyssonnière est-il pour quelque chose dans cet article?

M. Teyssonnière. — Oui, Messieurs.

Me Labori. — C'est charmant! En effet, la preuve, c'est qu'on y trouve une lettre de M. Trarieux. C'est pour cela que le témoin dit oui. Je voulais lui demander si c'était lui qui avait livré à la Libre Parole une lettre de M. Trarieux?

M. Teyssonnière. — Oui.

M<sup>e</sup> Labori. — Monsieur le Président veut-il faire appeler M. Trarieux?

(M. Trarieux s'avance vers la barre.)

M. Scheurer-Kestner. — Puis-je me retirer?

Me Labori. — Non; pas encore, je vous prie.

Messieurs les jurés, vous entendez le témoin, et vous devez comprendre comment il arrive que certains journaux, que vous recevez le matin, vous apportent sur certains témoins des explications et des interprétations enthousiastes et sur d'autres des interprétations défavorables. Dieu merci! vous jugerez vousmêmes et par vous mêmes, mais vous voyez qu'il se trouve des témoins qui, bien qu'ayant la parole facile, et tout loisir pour s'expliquer ici, trouvent encore utile de porter dans certains journaux, qui sont acquis à la bonne cause, des témoignages complémentaires. Vous avez entendu hier M. Teyssonnière rendre un hommage, dont la sincérité doit éclater à vos yeux, aux services que lui a rendus M. Trarieux, et vous voyez aujourd'hui quelle est sa reconnaissance, qui se traduit par l'article venimeux et mensonger que je vous prie de lire ce. soir, si vous ne l'avez pas encore lu. Cette reconnaissance s'est traduite de façon plus précise encore par la remise à la Libre Parole d'une lettre de M. Trarieux, sur laquelle on fait des commentaires abusifs. Je demande la permission de lire l'article ou tout au moins un passage...

Me Labori. — Je lis.

« Mais nous savons que les hommes de l'espèce de Trarieux » (c'est M. Teyssonnière qui parle; peut-être l'immonde Trarieux opposé à l'honorable M. Teyssonnière!) « sont surtout sensibles aux preuves matérielles. »

Vous comprenez pourquoi? parce que sans cela, ils mentent, tandis que celles-ci disent la vérité.

« Nous allons donc lui servir la preuve matérielle que, bien loin que ce fût Teyssonnière qui l'obsédât de ses propositions de démonstration de la culpabilité de Dreyfus, c'était lui, Trarieux, qui était à ce point obsédé par cette affaire qu'il priait Teyssonnière d'aller en parler avec son collègue Scheurer-Kestner. Voici, en effet, ce que le sénateur-coulissier Trarieux écrivait à la date du 19 juin 1897 à l'expert Teyssonnière:

## « Mon cher monsieur Teyssonnière,

« Mon collègue, M. Scheurer-Kestner, demeurant, 8, rue Pierre-« Charron, m'a manifesté le désir de causer avec vous. Vous me « serez agréable en allant le voir un de ces matins. Recevez, etc. -« L. Trarieux. »

« Avant d'aller plus loin, il faut que nous constations que Trarieux est pris ici en flagrant délit de mensonge et de mauvaise foi »

Demain, messieurs les jurés, vous lirez dans la Libre Parole que c'est M. Trarieux et non pas M. Teyssonnière qui a été pris en flagrant délit de mensonge!

« Aurait-il, en effet, prié M. Teyssonnière d'aller chez M. Scheurer-Kestner pour parler de l'affaire Drevfus, s'il avait considéré Teyssonnière comme un homme que cette affaire avait halluciné et qui ne pouvait, par conséquent, en parler d'une façon intelligente et sensée? Allons donc! la vérité est qu'on espérait alors que Teyssonnière, le modeste expert, tant pour complaire à Trarieux dont il se considérait l'obligé, que pour manifester sa déférence à un aussi gros bonnet que Scheurer-Kestner, vice-président du Sénat, voudrait bien modisier un tout petit peu, atténuer d'un rien, son opinion si serme... »

## J'ajouterai, moi, si honorable!

«... sur la culpabilité de Dreyfus, exprimer enfin quelque chose qui ressemblat à un doute et dont on pût tirer parti. On se trompait du tout au tout sur le caractère de l'honnête expert. »

Vous lui demanderez, messieurs les jurés, s'il est vrai que...

M. LE Président. — Quelle est la question?

Me Labori. — Voulez-vous demander au témoin s'il est vrai, comme dit l'article, qu'on l'ait fait venir chez M. Scheurer-Kestner et chez M. Trarieux pour le corrompre et l'amener à modifier un tout petit peu sa ferme et honnête conviction?

M. Teyssonnière. — Messieurs les jurés, lors de ma confrontation avec M. Trarieux, par respect pour la Cour qui me paraissait impatiente d'en finir, — car le Président avait prononcé plusieurs fois ce mot : assez — je dois le déclarer, puisque me voilà ramené aujourd'hui à la barre, par convenance pour la Cour et en même temps par déférence pour l'ancien Ministre de la justice, je n'ai pas voulu relever certaines erreurs et des insinuations que je qualifie de mensongères...

M. Trarieux. — Pas de ma part, je suppose!
M. Teyssonnière. — De la part de M. Trarieux.
Me Clémenceau. — C'est ainsi que M. Teyssonnière manifeste sa reconnaissance!

M. Teyssonnière. — Voici les erreurs..... (Murmures.)

M. Labori, s'adressant au Président. — Je vous demande la permission d'intervenir.

Je vous prierai, aux termes de l'article... (Nouveaux murmures.) Ce n'est pas à la salle qu'il appartient de diriger les

débats; j'accepte les observations de M. le Président; quant à celles de la salle, je les livre à l'opinion de MM. les jurés.

M. LE PRÉSIDENT. — Cela regarde M. l'Avocat général. S'il

veut les faire cesser, c'est à lui de le faire.

Me Labori. — Je les livre à votre appréciation au point de vue moral, monsieur le Président, si vous ne pouvez pas intervenir matériellement.

Et maintenant, je vous ferai observer qu'aux termes de l'article 318 du Code d'instruction criminelle, le greffier peut être tenu, sur la demande de l'accusé ou de son défenseur, de prendre note des variations des témoins dans leurs dépositions. En bien! nous sommes, pour la troisième fois, en présence d'un témoin qui varie! Il y a encore une fois ici un témoin qui ment et un qui ne ment pas; il faut qu'on sache quel est celui qui a menti, et je demande que M. l'Avocat général use du droit qui lui appartient, de se servir de la puissance publique pour poursuivre les délits commis à cette audience. Je demande qu'on prenne note de la déposition actuelle du témoin.

M. Teyssonnière. — Je veux rectifier des erreurs matérielles, des erreurs de fait... Je ne sais à quel propos je suis ici l'objet

d'accusations de la part de la défense.

On est venu déclarer ici que c'est moi qui ai livré le bordereau au journal le Matin. M. Trarieux a dit, et plusieurs ont répété, que je me suis présenté soi-disant au ministère de la guerre, où on m'a fait comprendre que je n'eusse plus à revenir. Cette visite a été faite au ministère de la guerre trois jours après la condamnation de Dreyfus, c'est-à-dire le 27 décembre 1894. Or, la publication du Matin a eu lieu le 10 novembre 1896. A ce propos, j'aurais voulu ne pas mettre en cause un grand.

magistrat, mais je suis obligé de m'expliquer.

Le matin même de cette publication, M. Bertillon, officier de police, se présenta chez moi où il ne me rencontra pas; il demanda à ma femme si j'avais connu la publication du bordereau faite dans le journal le Matin. Ma femme n'en savait rien, car nous ne recevons pas ce journal à la maison. M. Bertillon manifesta le désir de me voir. Je ne pus me rendre tout de suite à l'invitation de M. Bertillon, mais j'allai le trouver le lendemain à trois heures de l'après-midi. M. Bertillon me posa des questions, dans lesquelles il est inutile d'entrer, par lesquelles il cherchait à savoir la vérité, et il me dit: « Je suis convaincu que c'est vous qui avez remis le bordereau, par la bonne raison qu'il y avait, sur chacune des photographies que j'ai remises aux experts ou à chaque personne qui y avait droit, une marque particulière, qui devait me permettre de reconnaître s'il y avait des pièces égarées. »

Je lui répondis : « J'ai trouvé cette marque, vous devez faire erreur. En tout cas, comme on porte sur moi une accusation, voulez-vous venir avec moi chez le Procureur de la République? » Il me dit qu'il n'en était pas besoin. La conversation changea immédiatement. Quand nous nous séparâmes, il me

serra la main; mais, en sortant de chez lui, je sentais que l'accusation portée contre moi avait de la gravité, et j'allai immédiatement me présenter chez M. le Premier Président, dont le cabinet est en face de l'appartement de M. Bertillon. Je passai ma carte avec cette mention: « Communication importante. » Je fus reçu immédiatement par le Premier Président de la Cour d'appel, auquel je racontai ce qui venait d'avoir lieu et qui me dit d'abord : « Allez tout de suite trouver le Procureur de la République. » Puis il réfléchit et me dit : « Non; il suffit que je connaisse le fait. »

Voilà l'histoire arrangée et commentée par cet honorable Crépieux-Jamin, qui m'a déclaré la somme très importante qu'il a reçue pour faire son expertise, après avoir dit qu'il ne pouvait pas se servir du clichage du Matin. Mais je vais citer textuellement sa lettre:

Demain je vais me mettre décidément à rédiger mon rapport sur D.. Ce qui me casse bras et jambes — au figuré — c'est le très mauvais clichage. On n'est sûr de rien et j'aurai tout le temps des réserves à faire.

Or, M. Crépieux-Jamin n'en a pas moins fait un rapport déclarant qu'il serait le dernier des lâches s'il ne faisait pas

connaître la décision qu'il avait prise.

J'aurais parfaitement comprisque M. Crépieux-Jamin ne fût pas de mon avis, mais j'ai été étonné qu'il écrivît dans un journal qu'il serait le dernier des lâches s'il n'avait pas fait connaître son opinion. Je publiai alors la lettre dans laquelle M. Crépieux-Jamin avait au préalable déclaré qu'il était en parfait accord avec moi. Ces lettres ont été publiées dans plusieurs journaux; je suis étonné qu'on n'ait pas convoqué M. Crépieux-Jamin comme témoin; on ne le fait pas venir et je ne puis pas être confronté ; mais, puisqu'il a parlé, je puis parler moi aussi. Je vous prie, messieurs les jurés, de retenir ceci : c'est que M. Crépieux-Jamin avait déposé son rapport le 10 ou le 12 août, la date exacte m'échappe en ce moment. Qu'est-il venu faire chez moi le 20 août? Messieurs les jurés, je vous pose cette question: « Ne trouveriez-vous pas étrangeque M. Mathieu Dreyfus allât demander l'hospitalité au commandant Esterhazy? » Eh bien! c'est la situation qui m'a été faite! M. Crépieux-Jamin venait donc pour me dire: «M. Teyssonnière, vous êtes un âne, un imbécile! » Voilà dans quel but il venait me demander l'hospitalité! Si ce n'est pas dans cette intention, que venait-il faire chez moi? Qu'est-ce qui l'amenait et pourquoi a-t-il prolongé son séjour chez moi pendant quatre jours?

M. LE PRÉSIDENT. Abrégez vos explications.

M. Teyssonnière. — Je suis obligé de m'expliquer. M. le Président. — Faites-le brièvement.

Me Clémenceau. — Le témoin n'a pas répondu à la question; je crois qu'il l'a complètement perdue de vue.

M. Teyssonnière. — Pas du tout, je vais y arriver. M. Crépieux-Jamin a prétendu qu'il avait demeuré dans une auberge. La vérité est que je l'ai conduit chez des amis, le jour où il est arrivé, et non pas comme il l'a dit. Il a prétendu que je l'avais quitté pendant un quart d'heure, ce qui est inexact; je dis même que c'est un mensonge. Lorsqu'il est venu le matin de son départ, je ne l'ai pas quitté. D'ailleurs, j'ai télégraphié pour avoir le témoignage de la personne chez qui il a demeuré. Dans la maison où je l'ai conduit, j'ai dit : « Je ne puis pas le coucher; ayez la bonté de ne rien lui réclamer pour sa chambre». J'ai le droit de répondre à ce que M. Crépieux-Jamin a dit, qui est de la plus grande inexactitude.

Autre inexactitude, celle dont je parlais à propos de M. Trarieux: J'ai dit que dix ou quinze jours après le dépôt de mon rapport sur l'affaire Dreyfus, j'avais été rayé par M. le Président du Tribunal. Or, M. Trarieux est venu apporter ici des mensonges, je le maintiens — car jamais je n'ai vu M. Trarieux lorsqu'il était ministre; je le mets au défi de prouver que je

l'ai vu étant ministre.

Il est venu ici l'affirmer : c'est inexact! Je n'ai jamais été voir le Ministre — c'est M. Descubes qui y est allé; — je n'ai vu M. Trarieux que cinq ou six mois après qu'il n'était plus Ministre.

Dans ces circonstances, je tiens à relever que si j'ai publié des lettres... j'ai vingt lettres de M. Trarieux!... c'est parce que dans ces lettres il m'appelle « mon cher monsieur Teyssonnière » et me dit qu'il lui serait très agréable que je lui fasse la

preuve, pour la publier, de la culpabilité de Dreyfus.

Mais enfin, ce n'est pas moi qui ai été chercher M. Crépieux-Jamin: c'est lui qui est venu chez moi; ce n'est pas moi qui suis allé chez M. Trarieux, chez M. Scheurer-Kestener: on m'y a convié. Et, dans ces circonstances-là, la profonde reconnaissance que j'avais pour M. Trarieux me faisait un devoir de me rendre à son invitation. Je n'ai pas hésité.

Je rends hommage à M. Scheurer-Kestner; je rends hommage à la grande bienveillance qu'il a eu pour moi : nous sommes en désaccord sur plusieurs points, mais nous sommes

d'accord sur d'autres.

On n'a pas infirmé ma déposition.

Je reviens sur ceci : M. Trarieux a dit qu'il avait intercédé pour moi auprès de M. Baudouin, Président du Tribunal, qui avait bien voulu consentir, comme atténuation de peine, que je sois inscrit au tableau des experts assermentés près la Cour.

Je ne pense pas que M. le Président Baudouin eût besoin de

consulter M. Trarieux pour cela.

Il y avait deux ans que j'avais été rayé. M. le président Baudouin qui venait d'être nommé à son nouveau poste, reprit une affaire qui avait eu lieu sous M. Aubépin, pour une « faute commune à tous les experts, » dit M. Trarieux : mon rapport

avait été déposé sans qu'il y eût provision; c'est ensuite seulement que je l'ai réclamée, sur l'ordre de M. Albanel, juge d'instruction, qui me dit: « Ecrivez-donc! » Ces deux mille francsde provision...

M. LE Président. — C'est une affaire personnelle.

M. Teyssonnière. — M. Trarieux est venu dire que j'avais été mêlé, dans certaines conditions, à une affaire, qu'il avait intercédé pour moi, que c'était un acte de charité qu'il avait commis.

M. LE PRÉSIDENT. — Cela n'a guère de rapport...

M. TEYSSONNIÈRE. — Je vous demande pardon.

Me Labori, au Président. — J'ai encore une ou deux questions à poser; j'ai notamment à poser à M. l'expert la question que je lui ai adressée il y a vingt minutes, et à laquelle il n'a

pas répondu.

Voulez-vous, monsieur le Président, lui demander s'il a été, à un moment quelconque, de la part de M. Trarieux ou de M. Scheurer-Kestner, l'objet d'une tentative, d'une pression quelconque pour l'amener, de quelque manière que ce soit, à modifier un tant soit peu ses conclusions?

M. Teyssonnière. — Est-ce que je l'ai déclaré dans ma première déposition? Je ne l'ai pas déclaré dans cette première

déposition.

(Se tournant vers Me Labori.) — La question que vous me posez a pour but, n'est-ce pas, de savoir si c'est moi qui ait fait l'article de la Libre Parole?

Me Labori. — Le témoin déclare-t-il que cet article est mensonger?

M. Teysonnière. — Je ne sais pas, je ne l'ai pas lu.

Me Labori. — Alors M. Teyssonnière en accepte-t-il la responsabilité?

M. Teysonnière. — Vous me le lisez pour la première fois.

Me Labori. — On dit que vous avez été travaillé par ces Messieurs?

M. TEYSSONNIÈRE. — Non, Monsieur.

, Me Labori. — Vous dites que ce n'est pas vrai?

M. Teyssonnière. — Je ne sais rien de ce que disent les journaux, je n'ai pas à m'occuper de journalisme.

Me Labori. — Soyez tranquille, on ne vous attaquera pas

demain dans la Libre parole!

Enfin, est-il entendu que vous n'avez pas été travaillé par

M. Scheurer-Kestner ni par M. Trarieux?

M. TEYSSONNIÈRE. — Je me permettrai de répondre à cette question, que je n'ai pas été, moi, chercher M. Trarieux ni M. Scheurer-Kestner.

M. LE PRÉSIDENT. — C'est entendu, vous l'avez dit.

Me Labori. — Je voudrais maintenant que le témoin s'explipat sur le fameux dossier qui s'est un beau jour retrouvé shez lui dans des conditions si extraordinaires? M. Teyssonnière. — Je m'en suis déjà expliqué dans ma première déposition: vous n'obtiendrez pas de moi autre chose que;

ce que j'ai dit dans cette première déposition.

Me Labori. — M. Teyssonnière voudrait-il nous dire ce qu'est devenu ce dossier depuis le jour où il avait été chargés de faire son rapport jusqu'au jour où ce dossier est revenu chez lui d'une manière si singulière?

M. TEYSSONNIÈRE. — Je maintiens ma première déposition.

Me Labori. – Le témoin n'a rien à ajouter?

M. TEYSSONNIÈRE. — Non, Monsieur.

Ma Labore. — Eh bien! Monsieur le Président, voudriez-vous entendré M. Trarieux?

### CONFRONTATION

# de M. Trarieux avec M. Teyssonnière.

M. LE PRÉSIDENT, à M. Trarieux. — Vous venez d'entendre

M. Teyssonnière? avez-vous quelque chose à ajouter?

M. TRARIEUX. — Monsieur le Président, j'ai écouté très attentivement M. Teyssonnière, qui avait annoncé « les mensonges de M. Trarieux. »

(Se lournant vers M. Teyssonnière.) — Sur quel point donc aurais-je menti, Monsieur Teyssonnière? D'abord, dites-vous, j'aurais prétendu dans ma déposition que vous seriez venu au ministère de la justice en 1895?

Je crois que si je consultais le témoignage de mon chef de

cabinet, de mon personnel, le fait serait facile à justifier...

M. TEYSONNIÈRE. — Je ne connais pas votre cabinet.

M. Trarreux. — Le fait ne serait pas d'ailleurs d'une grande importance, car vous constatez que M. Descubes, votre porteparole, a fait une démarche en votre nom...

M. Teyssonnière. — Qui.

M. Trarieux. — ... Et que, acceptant de M. Descubes des renseignements que vous pouviez me porter vous-même, j'ai bien voulu faire les démarches dont nous avons fait connaître, l'un et l'autre, le résultat.

Quant à ces démarches, quant à leur objet et quant à leur résultat, est-ce que vous pouvez contester l'exactitude de mes renseignements? Alors, qu'on appelle ici M. le Président du

tribunal, M. Baudouin!

Vous aviez été rayé du tableau des experts à raison de l'incorrection et de l'irrégularité que j'ai signalées.

M. Teyssonnière. — Injustement.

M. Trarieux. — Vous pouvez accuser la justice de M. le Président du tribunal; quant à moi, je lui ai donné ma pleine approbation.

Je n'ai fait aucune insistance auprès de M. le Président du tribunal pour qu'il vous reprît au tableau des experts du tribunal. Mais j'ai agi à votre égard avec une mansuétude, avec une bienveillance dont vous m'avez été un certain temps reconnaissant. et que vous avez le très grand tort d'oublier aujourd'hui.

M. Teyssonnière. — Je conserve.....

M. Trarieux. — Je n'ignore pas que vous conservez votre reconnaissance, quand vous allez à la *Libre Parole* me faire couvrir d'infâmes calomnies!

M. Teyssonnière. — Nous sommes divisés. (Rires.)

M. Trarieux. — Nous ne sommes point divisés, monsieur : il n'y a pas de division entre nous, il est impossible qu'il en existe. J'explique la vérité, il est facile de la contrôler : M. le Président du tribunal est là, et ses souvenirs concorderont avec ceux de l'ancien Garde des sceaux.

J'ai agi, disais-je, avec mansuétude; c'était en effet en montrer beaucoup que de prier, comme je l'ai fait, M. le Premier Président de vous recevoir au tableau des experts de la Cour, et si ce magistrat était entendu, ses souvenirs concorderaient encore avec les miens. Il se rappellerait que lui aussi, dans un sentiment d'humanité et de bienveillance, il a bien voulu ne pas complètement briser votre carrière et vous a laissé simplement sous le coup de l'avertissement que vous avait donné M. le Président du tribunal.

(Se tournant vers la Cour et le Jury.) Voilà, Messieurs, pour mon premier mensonge! De nous deux, quel est celui qui a menti?

J'arrive au second: M. Teyssonnière prétend que j'aurais commis une erreur en parlant d'une visite qu'il aurait faite au ministère de la guerre, d'où il aurait été éconduit. Mais M. Teyssonnière me l'a dit; je ne sais pas s'il avait un intérêt quelconque à me le dire en altérant la vérité, si ce n'était qu'un mensonge; mais j'affirme qu'il me l'a dit. Ces choses-là ne s'inventent pas; quel intérêt aurais-je à les inventer?

Oui, vous m'avez dit, Monsieur, que vous étiez allé au ministère de la guerre et qu'un des chefs du bureau du ministère vous avait éconduit; et vous exprimiez votre profonde surprise, votre indignation; vous ne compreniez pas comment il était possible qu'après avoir rendu dans l'affaire Dreyfus ce que vous

appeliez « de tels services », on vous traitât ainsi.

M. Teyssonnière. — Je l'ai dit dernièrement. Mais je l'ai parfaitement déclaré dans ma...

M. Trarieux. — Mais pourquoi, dites-vous alors que c'est mensonger?

M. Teyssonnière. — C'est seulement le 27 décembre...

M. Trarieux. — Je n'ai pas fixé de date.

M. Teyssonnière. — Vous avez dit que c'était le 27.

M. Trarieux. — La date n'a aucun intérêt, je n'ai pas fixé la date; c'est le propos que j'ai rappelé; le propos seul peut intéresser le débat.

Maintenant, permettez moi de continuer. On a lu l'article de la Libre Parole; ce ne sont pas ses injures qui peuvent me

toucher, elles n'ont de sa part aucune importance; elles sont

au-dessous, je puis le dire, de mon dédain.

Mais, ce qui à de l'importance, c'est la calonnie, ce sont les imputations mensongères; ce qui a de l'importance, c'était cette allégation que j'avais en quelque sorte attiré M. Teyssonnière dans un piège, que je l'avais fait venir chez moi, que je l'avais ensuite envoyé chez mon collègue et ami M. Scheurer-Kestner pour le mettre à l'épreuve, pour tenter sa bonne foi et sa loyauté, pour le faire revenir de sa conviction relativement à la culpabilité de Dreyfus. Cela est une imposture! et M. Teyssonnière a bien voulu en convenir; lui-même le reconnaît.

M. TEYSSONNIÈRE. — Mais, Monsieur, ce n'est pas moi qui ai

fait l'article de la Libre Parole.

M. Trarieux. — Alors, si vous en répudiez la responsabilité, pourquoi avez-vous porté ma lettre à la Libre Parole? Dans quel but? l'ourquoi, je vous le demande? Elle n'avait aucun intérêt, si on n'en voulait pas altérer le sens; car, en réalité, elle ne fait que contirmer le fait que j'avais fait connaître moimème. J'avais bien dit, je suppose, tout le monde s'en souvient ici, j'avais bien dit qu'après avoir examiné avec vous votre expertise, j'avais désiré qu'un contrôle de cet examen fût fait par mon collègue M. Scheurer-Kestner, et que je vous avais prié d'aller chez ce dernier lui fournir les mêmes démonstrations. Tout ceci était clair, tout ceci était limpide, tout ceci était simple et se comprenait.

Mais vous avez porté ma lettre à la Libre Parole pour faire la confusion, le malentendu, pour permettre des insinuations venimeuses et perfides. Voilà la malhonnêteté de votre commu-

nication.

M. Teyssonnière. — Je répondrai à cela.

M. Transeux. — Cecidit, Messieurs, je veux qu'on sache la vérité: car entin, je pense que la Cour ne me laissera pas devant le pays sous le coup d'imputations de ce genre. Je ne souffrirai pas qu'on dise que je suis capable de mentir. J'ai dit la vérité. Je rappelle que, le 2 janvier 1897, M. Teyssonnière m'avait écrit une lettre qui entre-bâillait la porte — je me souviens que c'est ma première expression; — je n'ai pas dit que par cette lettre, il s'offrait à moi pour me soumettre son expertise, mais j'ai dit qu'il me laissait comprendre qu'il était prêt à se rendre à mon appel le jour où je désirerais en savoir plus long.

Usant de son pouvoir discrétionnaire, je prie monsieur le Président — il ne me le refusera pas — de vouloir bien donner

communication de cette lettre. (Il la passe à la Cour.)

M. Teyssonnière. — En ce moment, je n'ai qu'un mot à ajouter : Comment M. Trarieux a-t-il pu affirmer que j'étais obsédé du désir de montrer, de produire mon dossier?

M. Trarieux. — On va le voir.

M. Teyssonnière. — On va voir si cela ressemble à une obsession!

Ma Labori. — J'étais sur le terrain de l'article 319 en demandant à M. Trarieux s'il ne pensait pas que M. Teyssonnière était obsédé; mais aujourd'hui je n'ai plus besoin de l'obsession pour donner sa véritable portée à la déposition de M. Teyssonnière, parce que, après ses contradictions avec M. Scheurer-Kestner et M. Trarieux, je ne crois plus à son exactitude.

M. Trarieux. — Et de son propre aveu, je suppose!

M. LE PRÉSIDENT, à M. Trarieux. — Vous désirez que je donne lecture de cette lettre?

M. Trarieux. — Oui, monsieur le Président; elle montrera si M. Teyssonnière ne désirait pas faire partager ses convictions.

M. LE PRÉSIDENT lit la lettre:

Paris, le 2 janvier 4897.

#### Monsieur le Sénateur,

...Les vœux et souhaits de bonne année que je forme pour vous et les vôrres sont l'expression d'un cœur plein. d'affection et de la plus profonde reconnaissance.

Les expressions sont bien faibles pour vous dire toute la gratitude que je ressens pour l'homme qui a sauvé plus que ma vie, puisqu'il m'a rendu l'honneur que d'infâmes calomnies avaient voulu ternir.

Il m'a semblé que vous n'étiez pas entièrement convaincu de la culpabilité du traître qui m'a occasionné tant d'amertumes. Je serais vraiment désolé s'il vous restait le moindre doute sur la culpabilité du misérable qui a été condamné à l'unanimité...

Votre situation d'ancien ministre de la justice vous permet de chercher la vérité, surtout et alors que des démarches ont été faites

pour démontrer l'innocence du condamné.

Les défenseurs ont tout divulgué: il n'y a plus de huis clos, il n'y plus de secret sur les documents incriminés; les expertises ont été mises au jour et on s'en est servi pour jeter le trouble et le doute sur culpabilité du traître.

Ils ont prononcé le nom de quatre experts sur cinq. Le mien seul

n'y figure que sous la rubrique d'expert disqualifié.

C'est que mes démonstrations étaient indiscutables, inattaquables, péremptoires, et qu'en y touchant ils auraient touché au fer rouge qui leur aurait calciné la main.

Voilà la vérité, dite par celui qui vous doit que son honneur est

resté intact.

Ľ.

į

Ç,

1.

Veuillez agréer, etc.

Signé: Teyssonnière.

M. Trarieux. — Eh bien! je ne pense pas, Messieurs, que M. Teyssonnière puisse maintenir, soutenir que je l'ai obsédé; car c'est le 2 janvier 1897 qu'il m'écrivit cette lettre, dans laquelle il me témoigne un vif désir de me voir partager ses convictions, et ce n'est cependant que six mois plus tard, au mois de juin, qu'a eu lieu mon entrevue avec lui!

M. LE PRÉSIDENT. — Je crois que l'incident est clos.

M. Teyssonnière. — Un dernier mot...

M. Trarieux.— Il y a un autre point qui m'intéresse, monsieur le Président. Je tiendrais encore à ce que vous donniez lecture de

la lettre du 26 janvier 1898, de M. Descubes, député de la Corrèze, qui établira ce que j'ai été jusqu'au bout pour M. Teyssonnière. Le jour où j'ai appris — c'est vers le mois de décembre 1897, ou courant décembre — par un de mes anciens collègues du ministère, par un des secrétaires du Président du conseil lui-même, que le bruit circulait dans les régions gouvernementales que M. Teyssonnière avait communiqué le bordereau au Matin, eh bien ! j'ai douté, et, dans l'intérêt de M. Teyssonnière, j'ai pensé qu'il fallait l'avertir; j'ai désiré qu'il pût donner des justifications, je lui ai fourni l'occasion de me les porter à moi-même. J'ai écrit à M. Descubes : « Avertissez-le que je suis prêt à l'entendre et venez assister à l'entretien qui aura lieu entre nous deux. » Voici ce que, le 26 janvier 1898, M. Descubes m'a répondu...

M. LE PRÉSIDENT, à M. Trarieux. — Vous désirez que j'en

donne lecture?

M. Trarieux. — Oui, monsieur le Président. Je vous en prie, je ne le ferais pas si je n'étais sous le coup d'imputations qui se renouvelleront demain, car je ne désarmerai pas la calomnie. Mais, enfin, dans cette large publicité de l'audience, il y a encore un assez grand nombre de consciences loyales, d'esprits équitables qui pourront porter dans le pays la vérité.

M. LE PRÉSIDENT lit la lettre :

Paris, le 26 janvier.

# Mon cher Ministre,

Certes, je n'ai pas oublié votre si honorable et précieuse intervention en faveur de M. Teyssonnière. J'écris immédiatement à cet excellent homme pour l'inviterà venir me voir et je l'enverrai ou vous le conduirai ensuite.

Teyssonnière est un brave et honnête homme, quelquefois trop

confiant.

Cordialement à vous.

Signé: Descubes.

Je suis rentré à Paris hier seulement et je viens d'ouvrir votre lettre.

M. Trarieux. — Eh bien! je constate que cette lettre, écrite le 26 janvier 1898, n'a été suivie d'aucune réponse de M. Teyssonnière et je n'ai plus entendu parler de lui.

M. Teyssonnière. — Je n'ai pas vu M. Descubes. D'ailleurs,

il y a au moins trois ou quatre mois que je ne l'ai pas vu. M. LE PRÉSIDENT. — Cet incident est clos.

Me Labori. — Oh! Monsieur le Président, il y en aura d'autres; nous ne pouvons guère attendre les uns des autres des concessions: nous faisons notre devoir; la Cour a son devoir, moi j'ai le mien.

Je prierai donc M. Trarieux de vouloir bien s'expliquer sur la question du dossier de M. Teyssonnière. C'est un point sur lequel je désirerais savoir de M. Trarieux ce qui lui a été dit et les diverses conséquences qu'on en peut déduire par les raisonnements que M. Trarieux voudra bien faire.

M. LE PRÉSIDENT, à M. Trarieux. — Il me semble que vous vous êtes expliqué là-dessus, sur le dossier que vous a communiqué M. Teyssonnière?

Vous ne vous êtes pas expliqué dans votre déposition?

M. Trarieux. — M. le Président, Me Labori me demande, sur un point particulier, de dire s'il s'est produit entre M. Teyssonnière et moi, un échange d'idées sur l'origine, sur le sens de cette communication, ce qu'elle pouvait avoir d'inquiétant...

M. LE PRÉSIDENT. — Vous parlez du dossier?

Me Labori. — Oui, mais surtout à raison de ce que ce dossier se trouvait, d'une façon invraisemblable, chez M. Teyssonnière, ce que M. Teyssonnière n'a pas expliqué.

M. Teyssonnière. — Je m'en suis expliqué.

Me Labori. — Non, non, vous avez dit que vous confirmiez

votre déposition.

M. Trarieux. — Au moment où M. Teyssonnière m'a dit qu'il avait trouvé chez lui, dans son antichambre ou sur son bureau, — cela importe peu, — le dossier Dreyfus, son dossier à lui, qui devait être aux archives du Conseil de guerre, j'avoue que je fus stupéfait, comme je l'ai expliqué dans ma précédente déposition. J'ai eu peine à y croire : cependant, l'insistance de M. Teyssonnière à m'affirmer ce récit ne me laissa pas de doutes sérieux.

Sur le moment même, je ne conçus d'autre inquiétude au sujet de cette communication que celle-ci : Enfin, me disaisje, voilà des dossiers qui voyagent bien étrangement; quelles sont donc les mains indiscrètes qui les font ainsi circuler?

Mais je ne pouvais pas encore dégager la conclusion que plus tard j'ai pu tirer, lorsque j'ai su ce qu'on avait tenté, avec toutes les communications et falsifications qui ont eu pour but

de paralyser l'action du lieutenant-colonel Picquart.

Et alors, j'ai été conduit à cette induction forcée — c'est la rigueur même d'un dilemme, je puis le dire, qui m'y a conduit — de deux choses l'une, ou le récit de M. Teyssonnière est une invention, ou bien il est exact. S'il n'est pas vrai, il fallait que M. Teyssonnière eût un intérêt à me faire ce récit et à le pro-

duire également à M. Scheurer-Kestner.

Son intérêt, mon Dieu! il ne serait peut-être pas difficile de s'en rendre compte. Si c'était lui qui avait communiqué le bordereau au *Matin*, il aurait été intéressé, en somme, à pouvoir s'en défendre, en disant qu'au mois de novembre 1896, il n'avait pas en mains les photographies du bordereau. Et alors il se créait une sorte d'alibi en venant nous annoncer, à moi et à M. Scheurer-Kestner: « Ces photographies, dont j'ai été dépositaire au moment du procès, ne me sont revenues qu'au cours de l'année 1897, au mois de juin ou juillet. » Voilà l'intérêt que pouvait avoir M. Teyssonnière, si son récit est inexact, ce que je n'affirme pas d'ailleurs.

Mais c'est une première branche du raisonnement. Voici maintenant la seconde: Si M. Teyssonnière est exact dans ce qu'il raconte, eh bien! mais ces dossiers n'ont pas voyagé tout seuls! Ces dossiers ne sont pas venus dans l'antichambre de M. Teyssonnière sans que quelqu'un les y apportât. Quel est ce personnage mystérieux qu'on n'a point vu et qu'on n'a point retrouvé?

Ah! Messieurs, là, je ne suis pas embarrassé pour répondre. Ce n'est pas Me Demange qui avait les photographies, car il les avait déposées; ce ne sont pas les autres experts, car ils s'en étaient egalement dépossédé. Eh bien! alors, nécessaisement, ce doit être quelqu'un des bureaux de la guerre, ou de la préfecture de police! C'est forcé.

Vous ne pouvez pas chercher ailleurs : ou M. Teyssonnière a menti et M. Teyssonnière est disqualifié; ou M. Teyssonnière dit la vérité et ce sont d'autres qu'il faut accuser, d'autres, contre lesquels l'accusation portée élève les plus graves suspicions.

M. LE PRÉSIDENT, à Me Labori. — Vous n'avez plus d'autres

questions?

Me Labori. — Non, monsieur le Président.

M. LE PRÉSIDENT. — L'audience est suspendue.

# (L'audience est reprise à 2 h. 55)

M. LE PRÉSIDENT, aux défenseurs. — Quel est le premier

témoin que vous désirez faire entendre?

Me Clémenceau. — Je crois, monsieur le Président, qu'il serait bon de procéder à la confrontation de M. le général de Pellieux et de M. Paul Meyer.

M. LE PRÉSIDENT. — Est-ce que ce sera long?

M° CLÉMENCEAU. — La Cour se rappelle le début de l'incident. Mon confrère avait demandé la venue à la barre de M. le général de Pellieux pour être confronté avec M. Meyer. M. le général de Pellieux s'étant absenté, la confrontation n'a pu avoir lieu.

M. LE PRÉSIDENT. — Nous ferons cette confrontation plus tard, pour ne pas perdre de temps.

Me Labori. — Si la Cour le veut bien, on pourrait entendre

M. Paul Moriaud.

Mais avant, monsieur le Président, je voudrais que vous fussiez assez bon pour prier M. le général de Pellieux de revenir; j'ai deux questions à lui poser personnellement, et, ensuite, je vous demanderai de faire revenir M. Paul Meyer.

M. LE PRÉSIDENT, appelant. — Monsieur le général de Pel-

lieux?

# (Le général ne répond pas.)

Maître Labori, M. de Pellieux n'est pas là; nous ferons cette confrontation tout à l'heure, si vous le voulez; cela n'a

aucune importance que cette confrontation ait lieu maintenant

ou un peu plus tard.

M. LE PRÉSIDENT. — Probablement, puisqu'on l'a envoyé chercher. Enfin, nous ferons cette confrontation à la fin de l'audience.

Me Labori. — Alors, on pourrait entendre M. Paul Moriaud, expert.

M. LE PRÉSIDENT, à l'huissier audiencier. — Faites entrer

M. Paul Moriaud.

(M. le général de Pellieux se présente à la barre.)

#### CONFRONTATION

# de M. le général de Pellieux avec M. P. Meyer.

Me Labori. — Je voudrais, monsieur le Président, que vous fussiez assez bon pour prier M. le général de Pellieux d'expliquer ce qu'il entend par ceci : que la défense récuse les expertsjurés.

M. LE PRÉSIDENT, à l'huissier audiencier. — Il faudrait faire

sortir M. Paul'Moriaud. Le témoin s'est-il retiré?

L'HUISSIER AUDIENCIER. - Oui, monsieur le Président.

Me Labori. — Je voudrais, monsieur le Président, que vous fussiez assez bon pour prier M. le général de Pellieux de préciser ce qu'il entend par ces mots : que la défense récuse les experts-jurés, tandis qu'elle fait venir ici des experts non jurés, des étrangers et des dentistes?

M. LE GÉNÉRAL DE PELLIEUX. — Mon Dieu! le mot récuser, qui est un mot peut-être un peu judiciaire, je l'ai employé dans la pensée de dire que la défense n'admettait pas les dires des experts-jurés, tandis qu'elle admettait les dires des experts

non jurés et des dentistes.

Me Labori. — Alors, voulez-vous me permettre, monsieur le Président, de donner à MM. les jurés, me tenant dans les termes de l'article 319, et sans en sortir en quoi que ce soit, une explication qui me paraît tout à fait utile, — et, d'ailleurs, ce

sera très court, — sur ce point.

Messieurs les jurés, il faut bien nous entendre. M. le général de Pellieux dit que nous n'admettons pas les experts-jurés... Nous les admettons trop, car, nous les faisons venir, et ils refusent absolument de s'expliquer. Nous serions donc reconnaissants à M. le général de Pellieux, qui doit avoir quelque influence sur eux, et à son défaut, à M. le Ministre de la guerre, le général Billot; qui a une autorité si considérable, d'obtenir que ces honorables experts puissent s'expliquer. Il en est de deux sortes : ceux qui parlent, comme M. Teyssonnière, et vous savez ce qu'il en reste...; ceux qui parlent un peu, comme

M. Bertillon... et cela suffit; ceux qui ne disent rien... et s'ils parlaient, nous en dirions autant que des autres. Qu'on ne dise donc pas que nous les récusons; nous voulons la lumière, nous ne voulons pas des paroles, nous ne voulons pas des affirmations. nous ne voulons pas des déclarations patriotiques, même inquiétantes, nous voulons des raisons et nous sommes prêts à accepter la discussion avec tout le monde, sur tous les points

où on la portera.

Quant à dire que les experts que nous appelons sont des étrangers... vous avez entendu un honorable Belge, qui n'est pas celui qui a dit le plus de bêtises depuis que ces débats sont commencés. Je crois, moi, qu'il a fait une excellente démonstration, et je comprends qu'on le récuse du côté de nos adversaires; peu importe qu'il soit Belge, l'important c'est qu'il donne une bonne démonstration. Vous allez tout à l'heure en entendre un autre, c'est un Suisse... Nous avons fait appel à des hommes compétents et de toutes sortes de nationalités, et surtout de nationalités neutres, car je ne sache pas qu'un Belge ou un Suisse, par cela même qu'il est Belge ou Suisse, soit suspect à la France.

Quant au dentiste, nous ne l'avons pas appelé; on l'a diffamé et calomnié. M. Crépieux-Jamin... il faut dire que c'est un graphologue tout à fait distingué; car, si l'on peut, comme M. le général de Pellieux, être un brave soldat et connaître les écritures; on peut aussi être un dentiste et connaître la graphologie. Quoi qu'il en soit, nous n'avons pas demandé M. Crépieux-Jamin à cette barre, il n'est pas venu pour une confrontation, il ne vous a pas apporté d'expertise, il est venu pour s'expliquer sur sa moralité et confondre M. Teyssonnière. Quant aux questions de graphologie, il n'en a rien dit ici. Il nè faut donc pas parler

d'expert graphologue dentiste.

Permettez moi d'ajouter que si nous avons appelé des experts, ce ne sont pas les savants les moins considérables de ce pays. Vous avez vu les experts du ministère de la guerre; ceux que vous avez pu entendre ont dû vous édifier; l'honorable M. Teyssonnière, notamment, a été bien intéressant, et, vraiment, je ne voudrais pas moi-même, pour les 100,000 francs qui lui auraient été proposés, — ce qui n'est pas, — qu'il se fût tu. Mais à ces honorables experts, nous opposons des hommes très honorables et très éminents: M. Havet, membre de l'Institut; MM. Giry et Auguste Molinier, professeurs à l'Ecole des Chartes; M. Emile Molinier, professeur à l'Ecole du Louvre; M. Paul Meyer, membre de l'Institut, professeur au Collège de France, directeur de l'Ecole des Chartes. Je ne pense pas que ce soient là des étrangers ni des dentistes.

Je ne crois donc pas que la déposition de M. le général de Pellieux soit de nature à ruiner nos experts. Maintenant, je n'ai plus qu'un mot à ajouter. Vous voyez que je reste tout à fait dans les termes de l'article 319. Je demande la parole encore

une minute.

M. le général de Pellieux, avec une grande éloquence à laquelle il ajoute — car il n'est pas revêtu, comme moi, d'une simple robe noire — son bel uniforme et les décorations qui l'honorent, vous a dit ceci : Mes braves jurés, on insulte l'armée, nous allons avoir la guerre et on vous mènera à la boucherie... La boucherie!... Pourquoi donc? La guerre!... Qui donc la craint?...

M. LE PRÉSIDENT. — Maître Labori vous allez recommencer...

Me Labori. — J'aurai tant de choses à dire dans ma plaidoirie que je ne pourrai pas dire tout cela... Ce qu'il s'agit de savoir, ce n'est pas si nous allons avoir la guerre, ce que nous ne croyons pas; il s'agit de savoir si les chefs qui nous mèneront à la bataille sont dignes de nous y mener... Je le crois... Mais, pour Dieu et pour la tranquillité de ce pays, qu'ils ne craignent pas la lumière ou, alors, on commencerait à s'inquiéter ou à douter.

M. LE PRÉSIDENT. — Vous n'avez pas d'autres questions à poser?

Me Labori. — Si, monsieur le Président..,

M. LE PRÉSIDENT. — Posez-les.

Me Labori. — Je voudrais que vous fassiez appeler M. Paul Meyer.

(M. P. Meyer s'avance à la barre.)

M. LE PRÉSIDENT. — Quelle est la question, maître Labori? Me Labori. — Mon Dieu, monsieur le Président, bien que l'honorable général de Pellieux ait tout à l'heure, en présence du bordereau publié par le journal le Matin du 10 novembre 1896, reconnu qu'à la vérité ce bordereau ne différait pas infiniment du bordereau véritable, je ne puis pas oublier qu'à une audience précédente, M. le général de Pellieux était beaucoup plus précis, beaucoup plus énergique et plus affirmatif, quand il parlait à propos des fac-similés, sans distinguer, car il parlait des fac-similés sur lesquels les experts avaient travaillé, – et qu'il disait que c'étaient de véritables faux. Eh bien! je désirerais que M. Paul Meyer s'expliquât avec M. le général de Pellieux sur ce point, qu'il y eût, et il sera très intéressant d'y assister, entre hommes aussi considérables, une conversation; si M. Meyer arrive à s'expliquer sur les faux, je lui en serai reconnaissant, et s'il disait un mot des dentistes et des étrangers en passant, je n'en serais pas fâché autrement.

M. P. MEYER. — Messieurs...

M. LE GÉNÉRAL DE PELLIEUX, à M. P. Meyer — Voulez-vous me permettre de dire un mot?

M. P. MEYER. — Oui.

M. LE GÉNÉRAL DE PELLIEUX. — J'ai dit et je maintiens que, parmi les nombreux fac-similés qui ont été répandus à profuson dans le pays, il y en avait qui ressemblaient considérable ent à des faux. Je le maintiens. J'en citerai un, et j'en appelrai ensuite à l'opinion de M. Paul Meyer, s'il connaît ce fac-

similé; je lui demanderai si, en son âme et conscience, c'est une opération loyale que d'avoir publié cette pièce. Je parle en ce moment d'un factum qui a été imprimé, et dans lequel on avait placé deux lignes du bordereau, deux lignes de l'écriture d'Esterhazy, deux lignes du bordereau, deux lignes de l'écriture d'Esterhazy... Je demande si, dans ces conditions, il est possible de faire, dans un journal, une expertise ayant aucune valeur et qui ne fût pas simplement destinée à égarer l'opi-

nion? (1)

M. P. MEYER. — Il m'est très facile de répondre. J'ai entendu parler, je crois même avoir entrevu quelque part, la pièce à lignes intercalaires à laquelle fait allusion M. le général de Pellieux; mais cette pièce était dans une brochure jaune, je crois, qui était faite pour la défense du condamné. Je n'ai lu ni cette brochure, ni, dans celle de M. Bernard Lazare, aucune expertise, excepté celle de M. de Gray Birch, du Musée britannique, parce que l'auteur est un de mes amis; et encore ne l'aije fait que très rapidement et sans vérifier ses observations. A ce moment-là, le sujet ne m'intéressait aucunement, et je n'ai commencé à m'y intéresser que lorsque j'ai reçu une lettre de M. Emile Zola me demandant si je voulais étudier un peu cette question.

Je l'ai étudiée à partir de ce moment, mais, par moi-même, et d'après le système qui consiste à ne se préoccuper en aucune façon de ce qui a déjà été dit sur le sujet, à travailler de première main, sauf, ensuite, à vérifier ce que les autres ont dit. Si je suis d'accord avec eux, je suis content; si je ne suis pas d'accord, je vérifie mes premières opérations pour savoir

qui s'est trompé.

Je reviens au bordereau. Je dis que tous les fac-similés qu'on en a publié, et qui ne diffèrent guère, — car ils dérivent tous de celui qu'a publié le Matin en 1896, — ont le caractère de l'authenticité, et présentent une exactitude suffisante. En cela, mon opinion diffère notablement de celle de M. le général de Pellieux.

Premier argument, qui n'est pas décisif: c'est qu'on a aussi publié des fac-similés de celui qu'il n'est pas permis de nommer ici, le de cujus, quoi! (sourires) et des fac-similés de l'écriture de M. Esterhazy. Il m'a semblé, autant que j'ai pu contrôler, que ces fac-similés étaient bons; j'ai vu des lettres originales de ces deux personnes, et l'écriture de ces originaux ressemblait tout à fait à l'écriture des fac-similés. Il y a là une présomption

<sup>(1)</sup> Le fac-similé auquel fait allusion M. le général de Pellieux a été publié dans le Siècle, puis dans la brochure de M. Yves Guyot intitulée: La Revision du procès Dreyfus. Ce fac-similé donne en effet alternativement, deux lignes du bordereau, deux lignes empruntées à une lettre d'Esterhazy et ainsi de suite. Mais la provenance des lignes est toujours indiquée en marge. Il est donc absurde de voir là rien qui ressemble à un faux destiné à égarer l'opinion. C'est un moyen commode de faciliter la comparaison des écritures.

en faveur du fac-similé du bordereau. Vous me répondrez que ce n'est pas une preuve, parce que le fac-similé du bordereau peut avoir été falsifié, tandis que les autres fac-similés étaient fidèles. C'est une hypothèse. Comme il faut toujours se mettre dans l'hypothèse des personnes avec lesquelles on discute, mettons que la ressemblance incontestable qui existe entre l'écriture du bordereau et celle de M. Esterhazy soit fictive; je ne le crois pas... mais mettons qu'elle soit fictive. Cependant, cette ressemblance existe et il reste à expliquer comment elle peut s'être produite. Je me permettrai donc de demander à M. le général de Pellieux comment il peut expliquer que le fac-similé du bordereau publié en 1896, à une époque où personne ne parlait du commandant Esterhazy, se trouve présenter cette ressemblance avec l'écriture de celui-ci? Il faut toujours, dans ces cas-là, former des hypothèses. J'en ai fait deux; je les présente à M. le général de Pellieux, qui verra celle qu'il voudra choisir ou qui en trouvera une troisième.

Voici la première: Quelqu'un a fait un fac-similé faux, dénaturant l'écriture, de manière à faire naître l'idée que ce n'était plus l'écriture du condamné de l'île du Diable. Mais, j'en avertis tout d'abord M le général de Pellieux, le côté faible de cette hypothèse, c'est que, quand on modifie au hasard une écriture, ce serait miracle qu'on arrivât à rencontrer une écriture existant

réellement.

Je fais une autre hypothèse qui, je le déclare, si elle était prouvée, aurait une extrême importance, c'est qu'on aurait fait une reproduction absolument fausse, imitant l'écriture de M. Esterhazy. Si cette hypothèse était fondée, elle prouverait que, dès 1896, on préparait contre M. Esterhazy l'accusation qui devait éclater en 1897. Je voudrais que cela pût être prouvé; car, n'ayant aucun parti pris dans la question, je déclare que, s'il y a un traître dans l'armée française, il vaut mieux que ce soit celui qui a été condamné. Alors tout serait fini.

Je dis que si, en réalité, on a fait un faux avec l'intention d'imiter plus ou moins parfaitement l'écriture du commandant Esterhazy, il y aurait eu là comme la préparation d'une très coupable campagne de presse commencée d'avance pour en tirer parti plus tard. Je ne sais pas du tout ce que peut valoir cette hypothèse; mais, étant donné qu'il y a une ressemblance indéniable entre le fac-similé du bordereau et l'écriture de

M. Esterhazy, je demande qu'on l'explique. Je dis à M. le général de Pellieux qui, je l'espère, ne persistera pas dans son assertion, que l'expression a trahi sa pensée lorsqu'il a parlé de fac-similés ressemblant à des faux. Car enfin, monsieur le Président, nous savons bien ce qui constitue un faux matériel; c'est une altération de la vérité avec l'intention de nuire, de nuire à une personne en particulier, de lui porter préjudice. En bien! il faudrait expliquer, pour qu'il y ait faux, dans quelle intention ce fac-similé du bordereau a été fabriqué et quelle est celle des deux hypothèses que j'ai posées qu'admet M. le général de Pellieux. Je préviens M. le général de Pellieux que je ne lui tends pas un traquenard, mais qu'il y a un traquenard; et une fois qu'il sera entré dans cette explication, il aura de la peine à maintenir sa première opinion. Je crois qu'il ferait mieux de s'en tenir à ce que j'ai dit. Le procédé de reproduction par la zincographie amène, après un fort tirage, l'écrasement du cliché, je l'ai dit dans ma première déposition; d'autre part, je sais bien que le fac-similé du bordereau est sur une colonne au lieu d'être sur deux pages; mais, tout cela, ce sont des détails qui n'ent pas d'importance.

Voici donc comment la question se pose : Expliquer comment on a fait, en 1896, un fac-similé qui ressemble à l'écriture d'Esterhazy, et qui doit certainement dériver d'un dessin ou d'une photographie faite en 1894, cela à une époque où le nom

de M. Esterhazy n'avait pas encore été mêlé à l'affaire.

M. LE GÉNÉRAL DE PELLIEUX. — Eh bien! Messieurs, j'ai reconnu tout à l'heure que le fac-similé du *Matin* était ce qui ressemblait le plus au bordereau; mais je maintiens absolument ma déposition première en ce qui concerne la plus grande partie de ceux qui ont paru dans les journaux; c'est une opinion, je la maintiens. Maintenant, je demande à poser une question à M. Meyer; je lui demande si réellement il n'attache pas plus d'importance à une expertise qui a été faite sur un acte original

qu'à une expertise qui est faite sur une photographie.

M. P. MEYER. — Ma réponse consiste d'abord à dire que M. le général de Pellieux ne m'a pas répondu, c'est-à-dire qu'il n'a pas expliqué le fait très singulier que j'ai signalé, à savoir la publication en 1896, d'après des dessins remontant à 1894, d'une écriture de Pierre ou de Paul, mais qui ressemble comme deux gouttes d'eau à l'écriture du commandant Esterhazy. Je dis qu'il faut répondre à cela, sinon je suis obligé — je m'empresse de dire que je n'ai aucun doute sur la bonne foi des officiers qui ont déposé ici -- seulement, monsieur le général de Pellieux me permettra de lui dire que je suis obligé de contester l'esprit d'observation qui peut exister chez lui. Vous allez me comprendre. L'esprit d'observation s'obtient par la pratique, fondée sur la théorie. Un officier général pourra voir mille choses que je ne verrai pas. Par exemple, si j'avais à indiquer les points où il faudrait placer des forts de défense, dans la vallée de la Tinée ou dans la vallée de la Vésubie, il est probable que je ferais des propositions extraordinaires, moi qui arriverais tout au plus à distinguer la vallée de Barcelonnette de la vallée de la Meuse, parce que je n'y suis pas exercé. De même, une personne qui n'a jamais vu d'épreuve typographique a beau savoir l'orthographe et connaître les règles de la ponctuation, cette personne laissera passer les trois quarts des fautes; elle ne les verra pas, parce qu'elle n'a pas l'œil fait à ce travail, tandis qu'un ouvrier exercé verra ces fautes. C'est une habitude. Eh bien! je crains que l'erreur dans laquelle M. le général de Pellieux et d'autres sont tombés, vienne de ce qu'ils n'ont pas

l'esprit d'observation qu'il faut avoir pour comparer des écritures.

Je crois avoir acquis, par une longue expérience, ce sens de l'observation. Mais, naturellement, c'est peut-être une illusion de ma part. Je suis d'avis, quand il s'agit d'apprécier les faits, qu'on ne doit s'en rapporter qu'à soi-même, et les déclarations les plus retentissantes, comme nous en avons entendu ici, me laissent indifférent. Sunt verba et voces. Mais, quand il s'agit de m'apprécier moi-même, il faut interroger mes collègues ou mes élèves, c'est l'affaire des autres; je le répète, je n'ai pas à exprimer d'opinion sur moi-même. Je me permets cependant de faire remarquer que, tout expert amateur que je sois, je ne crois pas aller au delà des limites d'une juste modestie en disant que je ne suis peut-être pas d'une intelligence au-dessous de celle de certains experts que MM. les jurés ont vu comparaître ici.

Je dirai encore, c'est peut-être très excessif, mais, enfin, c'est cependant vrai, que tel que vous me voyez, j'aurais pu être, moi aussi, un expert juré! (Rires.) Car, il y a une quinzaine d'années, M. le Président du Tribunal de première instance m'a écrit, ou plus exactement a écrit au directeur de l'Ecole des Chartes, pour lui demander un expert, et je lui ai désigné un de mes camarades d'école; je ne sais s'il figure encore sur la liste des experts; c'était un archiviste aux Archives nationales. J'ai l'audace de croire que, si j'avais écrit à M. le Président pour me présenter moi-même il ne m'aurait pas blackboulé, et, alors, on ne pourrait pas dire aujourd'hui que ma déposition est

dépourvue d'autorité; car je serais un expert-juré.

Eh bien! au fond, les experts-jurés n'en savent pas plus que les autres, et ceux qui sont sincères, comme mon ami Charavay, reconnaissent qu'en matière d'expertise, personne n'est infail-lible. Ils ne passent pas d'examen pour être nommés experts jurés et la valeur qu'ils peuvent avoir est indépendante de leur

titre.

Maintenant, je reviens à la question précise de M. le général de Pellieux. Assurément, j'aimerais mieux faire une expertise sur un original; il n'y a pas de doute; seulement, j'aime encore mieux une expertise que j'ai faite moi-même sur un fac-similé qui n'est pas la perfection, que des expertises faites sur l'original par des gens que je ne connais pas, d'après des procédés que je ne puis vérifier. Cela dit, je déclare à M. le genéral de Pellieux, répétant ce que j'ai dit hier, que je suis prêt à faire un nouvel examen du bordereau si M. le général de Pellieux veut bien m'apporter des épreuves photographiques, à quoi M. le général de Pellieux répond : « On ne peut pas tirer une photographie du bordereau, parce que ce document est écrit sur du papier transparent et que l'écriture du verso apparaît au recto, de sorte qu'il faut retoucher la photographie pour faire disparaître cette écriture du verso. » C'est là, en effet, une difficulté, mais qui n'est pas insurmontable. D'abord, la retouche, qui a pour objet

d'effacer l'écriture du verso, n'altère pas l'écriture du recto. Ensuite, si médiocre photographe que je sois, je sais qu'il y a des procédés — un certain éclairage du modèle, la rapidité de la pose — qui permettent d'éviter à peu près l'inconvénient dont parle le général. Maintenant, il ne faut pas me dire qu'il n'y a pas d'épreuve photographique du bordereau, puisqu'on m'affirme que les experts du premier et du second jugement avaient des photographies; et, enfin, quand même l'inconvénient de la transparence ne serait pas entièrement évité, les lignes ne se correspondent pas tellement au recto et au verso que cela puisse empêcher la lecture. Apportez-moi des épreuves quelconques, j'y aurai confiance; j'aimerais mieux, assurément, un négatif qu'on examinerait par transparence, et où les retouches se verraient; mais, en somme, je me contenterais de simples épreuves.

M. LE GÉNÉRAL DE PELLIEUX. — Je ne demande pas mieux, je voudrais bien pouvoir vous l'apporter. Je vous déclare que je regrette plus que personne qu'on ne puisse pas entendre ici les dépositions des experts du procès Esterhazy. Je vous ai déclaré même, et je le répète, que j'étais absolument opposé au huis clos, absolument! Je crois qu'il n'y avait aucun inconvénient à ce que le huis clos ne fût pas prononcé. Mais, que voulezvous que j'y fasse? Je ne peux pas violer le huis clos, je ne peux pas demander qu'on vous apporte ici le bordereau, je ne le peux

pas, ni même une photographie du bordereau.

Me Labori, au Président. — Voulez-vous me permettre, très respectueusement, de demander à M. le général de Pellieux,

qui cela regarde, qui pourrait donner des ordres?

M. LE GÉNÉRAL DE PELLIEUX. — Je crois que personne ne peut donner des ordres puisque la justice a prononcé; vous me posez une question que M. le Président peut trancher bien mieux que moi.

Me Labori. — Nous avons déjà fait beaucoup de chemin dans cette affaire; voilà M. le général de Pellieux qui, ici, arrive à nous dire qu'on aurait très bien pu ne pas prononcer le huis

clos.

M. LE GÉNÉRAL DE PELLIEUX. — J'aurais des épreuves photographiques que je ne vous les donnerais pas. M. Paul Meyer me demande d'en apporter dans ma poche... Je ne puis violer le huis clos.

M. Meyer. — C'est parce que cela m'intérese beaucoup. Me Labori. — Nous voilà tous d'accord, et je ne suis pas mécontent de la durée de cette affaire; je crois que, si cela dure encore quatre ou cinq jours, nous finirons par nous entendre tous et nous en aller la main dans la main en disant que, s'il y a eu une erreur judiciaire, il faut la reconnaître, il faut en convenir et marcher tranquillement en avant, comme de bons Français que nous sommes tous.

Eh bien! nous voilà tous d'accord. Ce n'est certainement pas M. le Président, qui a une bonne volonté excessive (Rires), qui empêchera la lumière de se faire; ce n'est pas non plus M. l'Avocat général, qui dit que, quand le moment sera venu, on peut compter sur lui; ce n'est pas M. le général de l'ellieux, qui ne demande que la lumière, ce n'est pas M. le général Gouse, qui l'autre jour a été olnigé de nous déclarer qu'il ne voutaitque la lumière, mais qu'il ne pouvait men faire pour la

procurer.

Eh bien, Monsieur l'Avocat général, un petit effort! il n'est pas possible qu'il n'y ait pas quelqu un qui ait un droit... Il y a M. le général Billot, qui est à coup sûr tout puissant pour faire ce que nous désirons: personne ne doit demander la lumière plus que lui, non pas pour répondre à nos attaques, parce que nous sommes très respectueux, mais pour répondre à des atla ju - de ses amis de l'antre bord, comme la Libre Parole, l'Intransigeant, qui disent qu'il est vendu aux juits. Moi, si j'élais accuse d'être vendu aux juifs : s'il n'est pas plus vendu que moi, je vous assure qu'il ne l'est guère... Dans ces condiicas, monsieur l'Avocat général, adressez donc, en vous recommandant de M. le général de Pellieux, une prière à M. le Wil istre de la guerre : la levée du huis clos serait sans danger, la production du bordereau n'aurait pas d'inconvément, même sur papier pelure: eh bien ' qu'on nous apporte donc tout cela, as nous expliquerons: tout le monde sera content, et ce rocès fimra par un embrassement général; c'est ce que demande ...

M. LF PRESIDENT, " M" Labort. . Vous savez bien que ce

Lest pas possible, ce que vous venez de demander.

M' Labori - Pourquoi, franchement? Voyons qui est-ce qui peut donner des ordres? . Ce papier pelure, qui est ufermé dans une armoire a trente six serrures et que tout le nonde connact... Enfin, il via des experts qui ne sont pas des austes, qui sont MM Belhomme, Couard, Varinard, qui sont a, ils ont de l'intelligence... et la lumière n'est pas faite i lis nont qu'à venir ici, parler pendant cinq minutes, et il n'y a pas aoven.

M IR PRESIDENT. - Que voulez-vous, je ne peux pas leur

Gre de parler; il y a le Luis clos

M. I. A. Dat. - Eh bien ' jaffi, me que si M. l'Avocat général se levait de la part de M. le général Billot et disait : « Il faut porter le bordereau, violer le huis clos au besoin, ch bien ' je aux sur que la Cour ferait droit à ses réquisitions. Je suis certain que MM, les jurés, qui doivent s'inquiéter de toutes es abscarités, trouvent que nous avons fait déjà des pas neraes... mais, malheureusement, nous sommes ici ui peu annie dans ces pieces de théâtre dans lesquelles on chante : carchons ' marchons ! et où personne ne bouge. Le premier pur, on avait dit : « Vous savez, il est grotesque, votre procès : e pauvie Zola, il est fou ' il n y a que les avocats qui veulent paider la folie qui peuvent plaider pour lui, et puis n' ne veudra personne paimi vos témoins, personne ne viendra,

comme je l'aurais voulu. Il faut que nous ayons aussi une confrontation entre lui et M. le colonel Picquart; car M. de Pellieux s'est expliqué à son endroit d'une telle manière que cet incident devra être nécessairement soulevé. Mais, en ce qui me concerne, comme ces incidents, je les supporte aussi un peu, et personne ne s'étonnera si je dis que tout cela, — je le dis avec tous les témoins, — comporte pour tout le monde quelque fatigue, je crois que nous pourrions remettre cet incident à demain...

M. LE GÉNÉRAL DE PELLIEUX. — Non, non, je suis prêt.

M. P. Meyer. — Je demande la permission de revenir à mes moutons, c'est-à-dire au point que j'ai posé en commençant. Je crois bien que M. le général de Pellieux abandonne ce qu'il y avait d'excessif dans sa parole sur ces fac-similés ressemblant à des faux, n'ayant peut-être pas bien mesuré la portée juridique de ce mot faux. Eh bien! c'est déjà quelque chose, mais je veux...

M. LE GÉNÉRAL DE PELLIEUX. — Pardon, pardon, je n'abandonne pas; je dis que j'ai reconnu que le fac-similé du Matin avait une grande similitude avec le bordereau, mais qu'il y avait d'autres pièces publiées par les journaux qui, pour moi,

ressemblaient à des faux, et je le maintiens.

M. P. MEYER. — Bien, mais M. le général de Pellieux ne

s'était pas d'abord expliqué aussi clairement.

M. LE GÉNÉRAL DE PELLIEUX. — J'ai dit l'autre jour qu'il avait été publié par des journaux des fac-similés qui ressemblaient à des faux; je le maintiens.

M. P. MEYER. — Mais, nous ne parlons que de celui du

Matin, qui n'est pas parfait...

M. LE GÉNÉRAL DE PELLIEUX. — Vous voyez que vous dites qu'il n'est pas parfait.

M. P. Meyer. — Il n'est pas parfait, parce que le procédé

empâte les traits; mais il est suffisant.

M. LE GÉNÉRAL DE PELLIEUX. — Je n'ai pas dit qu'il était un faux.

M. P. MEYER. — Il rappelle tellement l'écriture de M. Esterhazy, que je demande à M. le général de Pellieux d'expliquer

cette similitude, si ce n'est pas l'écriture de M. Esterhazy.

M. LE GÉNÉRAL DE PELLIEUX. — Je n'ai pas à expliquer la similitude de l'écriture d'Esterhazy avec le bordereau du Matin, j'ai à expliquer la similitude de l'écriture d'Esterhazy avec le bordereau original; eh bien! M. Ravary a donné le bordereau original à des experts, il a donné de l'écriture du commandant Esterhazy, de l'écriture reconnue par lui, et les experts ont à l'unanimité déclaré que le bordereau n'était pas du commandant Esterhazy. Je n'ai pas dit autre chose.

M. P. Meyer. — Eh bien! je suis obligé de dire, moi, qui n'ai confiance qu'en ce que je puis vérifier, que je maintiens absolument mes assertions. C'est l'écriture du commandant Esterhazy; si les experts ont dit le contraire, ils se sont trompés, et

si on veut me confondre, qu'on m'apporte l'original ou une

photographie.

M. LE GÉNÉRAL DE PELLIEUX. — Voulez-vous me permettre une simple observation? Comment se fait-il, puisqu'on n'a pas confiance dans les experts, que M. Mathieu Dreyfus ait demandé une expertise? Elle a été faite et elle ne le satisfait pas; que voulez-vous que j'y fasse?

M. P. MEYER. — Il aurait pu demander une contre-expertise...

mais il s'agit ici d'une question de fait.

M. LE GÉNÉRAL DE PELLIEUX. — Il a demandé une expertise, elle a été faite, et elle ne le satisfait pas.

Me Labori. — Nous ne demandons qu'une chose...
M. le Président, à Me Labori. — Une question?

Me Labori. — Une question, justement, M. le Président. Mais, comme Socrate, qui disait, quand on lui demandait son nom, qu'il était obligé de répondre toujours Socrate, moi, quand on discute des questions d'expertise, je réponds toujours : laissez venir à nous les petits experts et nous allons discuter, et on ne me fera pas sortir de là. M. le général de Pellieux aura beau donner sa parole, M. l'expert Couard aura beau considérer son maître comme... (quelqu'un à mi-voix dit : « une vicille baderne ») « une vicille baderne », cela n'a aucune portée; s'il était si facile à M. Couard de démontrer que c'est lui, Couard, qui a raison...

M. Couard (du fond de l'auditoire). — Je ne demande pas

mieux!

Me Labori. — Voilà que cela avance! Nous allons donc avoir l'expertise contradictoire... Ça y est!

M. LE PRÉSIDENT, à Me Labori. — Tenez-vous toujours à

ce que M. le général de Pellieux reste à la barre?

Me Labori. — Nous espérons bien que l'expertise va se prolonger quelque temps, mais le général. .

M. LE GÉNÉRAL DE PELLIEUX. — Je ne crois pas.

# CONFRONTATION

# de M. Paul Meyer avec M. Couard

M. LE PRÉSIDENT, à M. Couard qui se présente à la barre. — Monsieur Couard, vous avez déjà été entendu?

M. Couard. -- Avant-hier, monsieur le Président.

M. LE PRÉSIDENT. — Qu'avez-vous à dire en ce qui concerne

l'expertise?

M. COUARD. — J'ai entendu dire tout à l'heure que je tenais le directeur de l'Ecole des Chartes pour une vieille baderne... Eh bien! il y a vingt-trois ans que je connais M. le directeur de l'Ecole des Chartes, pour lequel je professe la plus profonde estime; je me hâte de dire qu'il a pour moi des sentiments qui m'honorent et dont je lui suis reconnaissant.

J'aborde maintenant la question de l'Ecole des Chartes, con a beaucoup parlé de l'Ecole des Chartes, et il faut save quelle valeur il faut attribuer à des experts improvisés qui se tent de l'Ecole des Chartes.

La question est de savoir si, à l'Ecole des Chartes, on s'occup d'écriture moderne. Hier, on a travesti ma pensée, en disant M. Paul Meyer, que j'avais déclaré la veille qu'à l'Ecole de Chartes on ne s'occupait pas d'écritures...

Me CLÉMENCEAU. — Du XIXe siècle.

M. Couard. — Je n'ai pas l'habitude de dire des âneries, je r commencerai pas aujourd'hui...

Me Labori. — Je crois que c'est pour moi, cela; mais je r

me fâche pas. (Rires.)

M. Couard. — Pardon, c'est à moi qu'on a attribué la parol Les journaux ont rapporté que j'avais déclaré qu'à l'Ecole de Chartes on ne s'occupait pas d'écritures... Eh bien ! si, on s'occupe d'écritures, on s'occupe des écritures, à peu près jusqu'a xvii siècle, quelquefois on pousse jusqu'au commencement du xviii ; or, l'écriture que nous avions à examiner est ut écriture de 1894 en ce qui concerne le bordereau, et α e 1897 ε ce qui concerne l'écriture du commandant Esterhazy.

Eh bien! à l'Ecole des Chartes, il y a neuf chaires, et il n'en a qu'une seule dans laquelle on s'occupe de l'histoire dé écritures en France, et cette chaire a été occupée jusqu'à la fi de l'année dernière par M. Léon Gautier, mort depuis. Il éta

membre de l'Institut, comme M. le Directeur.

Jamais il n'a été professé à l'Ecole des Chartes, et ce n'es pas M. le Directeur qui me démentira, une seule leçon qui a atteint même l'écriture du xvii siècle.

Quant à M. Paul Meyer, qui professe à l'Ecole des Charte et au Collège de France, un cours de philologie romane, j'a entendu ce cours toujours avec la plus grande admiration mais, si j'ai la plus grande admiration pour M. Meyer, mem bre de l'Institut, si j'ai la plus grande admiration pour M. Meyer professeur de langue romane, je suis obligé d'avouer, qu'e matière d'écritures du xixe siècle, il est comme l'enfant qu passe dans la rue, c'est-à-dire qu'il est d'une naïveté chai mante. Voilà ce que je déclare, parce qu'il ne s'est pas initi aux méthodes par lesquelles on saisit une écriture fausse, r aux méthodes par lesquelles on saisit une écriture simulée. E quand, il y a trois jours, il me disait : « Mais, mon ami, il y : une contradiction! — Comment? — Les premiers experts ont dit nous reconnaissons l'écriture de Dreyfus, et vous, vous vene nous dire que c'est une imitation de l'écriture d'Esterhazy... - Je lui ai répondu : « Mon cher maître, pardon, ne me faite pas dire ce que je n'ai pas dit. »

Mais ensin, en supposant même, ce que vous ne savez pas que, dans notre rapport au Conseil de guerre, nous eussior dit, — je ne dis pas que nous l'avons dit. — : « Il y a une im tation de l'écriture d'Esterhazy », il ne s'en suivrait pas por

ela qu'un expert habitué aux écritures n'y découvrirait pas écriture d'Esterhazy.

Et si vous vous en souvenez, mon cher maître, je vous ai lit: « Notre ami commun, M. Bournon — il est dans la salle, e l'ai dit en sa présence — pourrait vouloir imiter votre écriure; pour cela, que ferait-il? Ce serait bien simple: il prenrait la caractéristique de votre écriture et puis il dirait:

I. Meyer fait un s, un t, de telle manière, je ne manquerai pas
le faire cela à la manière de M. Meyer, et ainsi on dirait:

comme c'est frappant, c'est bien l'écriture de M. Meyer! »

Eh bien! oui; seulement il y a quelque autre chose. c'est que; out en imitant les caractères de l'écriture de M. Meyer, L. Bournon ne ferait pas disparaître la propre caractéristique de on feriture et que nous le repincerions là où ne s'y attendrait as. Voilà, mon cher directeur, ce que j'ai dit il y a deux jours. à bien! cela, c'est la théorie qu'on professe à l'Ecole des Chartes et qu'on a professée de tout temps; de tout temps on ous a dit : « Quand vous aurez à examiner une écriture quelonque, même un document du moyen âge, vous exigerez avant out de voir le document. » Et vous-même, monsieur le Direceur, si, dans une soutenance de thèse à l'Ecole des Chartes, un Leve venait vous dire: « Je base ma démonstration sur des photographies, sur des reproductions que je crois bonnes », rous vous tourneriez du côté de l'élève et lui diriez : « Mon cher mi, avez-vous vu le document original, vous êtes-vous assuré ela similitude qui existe entre le document original et votre hotographie?» Et je vous connais assez pour dire que, si félève de l'Ecole des Chartes vous répondait : « Je n'ai pas pensé le faire », vous lui répondriez : « Vous avez manqué à votre Premier devoir. »

Si messieurs les jurés veulent bien me prêter cinq minutes d'attention, je vais les convaincre, par un exemple qui ne laiscera dans leur esprit aucun doute, de la nécessité absolue, dans

but ordre d'idées, de voir le document original.

Messieurs, je n'invente rien et, pour commencer, si vous dé-Pirez avoir la preuve de ce que j'affirme, elle est dans le paquet

mi est là, à mes pieds : j'ai pris mes précautions.

J'ai été archiviste du département de l'Oise, de 1880 à 1888; 7, vous savez que la ville de Beauvais, que j'habitais, a été 88iégée en 1472 par les Bourguignons... Je suis obligé de donler ces explications, en deux minutes, pour que l'on comprenne len ce dont il s'agit. C'est bien simple, ce sera extrêmement l'atique et extrêmement précis; on veut la lumière, je vais la lonner.

Donc, la ville de Beauvais a été assiégée par les Bourguipons, et une femme dont la France a le droit et le devoir de naître le nom, une simple fille du peuple qui s'appelle ne Laisné, a tué un Bourguignon et saisi le drapeau qu'il it entre ses mains. Ce drapeau, il a été apporté à Beauvais nsporté dans une église, comme nous avons aujourd'hui aux Invalides tous ces drapeaux qui ornent la voûte; e tous les ans, à Beauvais, le 29 juin, on fait une céréi commémorative par laquelle on rappelle aux habitants

région ce glorieux fait pour notre nation.

Eh bien! il y a plus de dix ans et moins de quinze ans, ne veux pas dire la date exacte; ce n'est pas que je l'igno l'ai là, je peux vous la dire tout de suite, mais je ne veux promettre personne, même au point de vue scientifique a plus de dix ans et moins de quinze ans, j'étais à la Sorb au Congrès des Sociétés savantes qui sont, comme on ordinairement, les grandes Assises de la science, et j'e dans l'amphithéâtre d'archéologie au moment où un archéc était en train de faire une communication qui appela to suite mon attention.

Il s'agissait précisément de décrire le drapeau pris par Jaisné, dite Jeanne Hachette, sur les Bourguignens, et je dans la salle, écoutant, entendant une description mervei de ce drapeau que j'avais vu vingt fois, et je me demanda entendant cela si je ne rêvais pas, vous allez voir pourque

Quand la communication fut terminée, M. le Présiden était M. Chabouillet. membre de l'Institut, conservateur Bibliothèque nationale, ayant à sa droite M. le comte de M directeur de la Société française d'archéologie, M. Lefèvre talis... la question suivante fut posée: « Quelqu'un a-t-il des c vations à faire? ... » Celle que j'avais à faire était si gross je ne voulais pas la faire, quand je fus provoqué directe par cette question de M. le comte de Marsy: « Mais, j'ap dans l'auditoire M. Couard qui habite Beauvais et peut-ê qu'il dirait pourrait-il avoir dans la circonstance quelqu térêt. »

Je ne pouvais pas ne pas répondre, et voici ce que pondis: « Je regrette que l'orateur ait vu dans le drape Jeanne Hachette tant de choses que nous, qui habitons Bear n'y avons jamais vu, et je vais dire tout de suite pourque vu ces choses : c'est parce qu'il a pris, pour ce drapeau d siècle, — il est peut-être du xvie, je tiens à le noter poi réputation archéologique — ce Monsieur a pris pour le dra de 1472, celui qui a été confectionné en 1851. Comme, en on n'a rien pu voir sur l'ancien drapeau, alors on a fait de un fac-similé, et c'est ce fac-similé qu'on a reproduit en serie; c'est celui qu'on promène tous les ans lors de la monie de Jeanne Hachette ». Ce Monsieur ne s'était pas a que ce qu'il prenait pour un document, pour le drapeau de était le drapeau de 1851... Il avait vu tout ce qu'il fallai dedans. Mais nous, qui le connaissions, nous n'avions p tout cela, parce que cela n'y était pas.

Eh bien! dans la circonstance actuelle, c'est tout à 1 même chose. Cet archéologue de bonne foi, se trouvant pla face d'un drapeau qu'il ne connaissait pas, l'a pris pour l'a et il a établi toute sa démonstration là-dessus. Et quand

adit : « Mais, ce n'est pas l'ancien », alors toutes ses obserrations tombaient ainsi que tout ce qu'il a dit dans cette

m'alorable séance que je n'oublierai pas.

Jamais l'École des Chartes n'a en aucun enseignement d'entures modernes : je crois que l'École des Chartes n'a pas à cours d'écritures, on ne s'occupe des écritures que jusqu'à 1800, et papoute qu'il n'v a pas d'enseignement, mi de professeur. Je me hâte de dire egalement qu'il n'v a pas d'enseignement, dans aucun livre, pour les écritures contemporaines, car je ue sache sas que jamais un professeur de l'École des Chartes ait publié le moindre traité qui se rapporte, soit à des expertises en écritures, soit à des écritures ayant été confectionnées depuis fan 1800

Nous nous sommes tronvés en présence du bordereau, d'une sart, en présence de l'écriture du commandant Esterhazy, de l'autre, sans aucune espèce d'idée préconque J'ai trouvé que l'ecriture n'était pas du commandement Esterhazy; je l'ai dit, et on ne me tera jamais dire le contraire. On peut être très fort dans la connaissance des écritures anciennes et ne rien contaitre aux écritures modernes. C'est ce qu'on traduisait autre-tes par ce vieux dicton: A chacun son métier, les vaches seront ben gardées.

M. L. President, a. M. Meyer. - Avez-vous quelque chose à

ependie ;

M. P. Meyer - Saus doute, bien qu'il y ait, dans co que vent de dire M. Conard, beaucoup d'observations auxquelles line me parait pas utile de répondre, d'autant plus que mon temps est assez limité. Il y a. par exemple, une question concertant le fac-similé d'un drapeau fait en tapisserie de Beauvais; je me borne a indiquer qu'il s'agissait plutôt d'une copie, et dune copie forcément inexacte, puisque l'original était dans un état iam intable, et que le fait s'est présenté dans des conditors tout autres que celles que nous avons à examiner présentement.

Une copie en tapisserie, faite d'après un modèle défectueux, nest pas un fac similé, tandis que je prétends qu'il y a ici un

be smalle suffisamment exact.

Un mot sur une autre question. Il est parfaitement vrai, comme l'adit M. Conard, qu'àll'Ecole des Chartes, on n'enseigne as à lire les ceritures modernes et il y a une bonne raison à ca, c'est qu'on l'enseigne dans les écoles primaires et que, donner un cours sur les ecritures modernes, qui sont de plus en plus individuelles, ce serait vraiment perdre son temps.

Met're Max and . The fais remaiques que chaque fois que Mever parce, M. Couard fait derrière lui des gestes d'appro-

bation, and impropation, ce q it estimeorrect.

M Con art. Nous n'en sommes pas moins hons amis pour

e.a

M. P. Meyer. Je dis donc que nous ne pouvons pas avoir n cours sur les écritures modernes : on apprend cela par la pratique : mais nous avons un cours sur les écritures anciennes;

pour lequel on fait usage de fac-sunilés.

Jai moi-même, à cet égard, une assez grande compétence parce que, depuis peut-être une vingtaine d'années, c'est mo qui m'occupe de préparer, de choisir les fac-similés que nous faisons exécuter par la photographie, de rédiger, pour l'usage des professeurs, des notices imprimées à petit nombre sur ces fac-similés, ce qui m'a permis d'acquérir une assez grande connaissance des divers genres d'écriture et de leur histoire.

La facon dont nous étudions les anciennes écritures, si variée selon les temps et les lieux, forme peu à peu notre esprit 🧵 l'observation. Nous devenons capables de comparaisons, d'appréciations, de remarques, qui échapperaient à des personnes

qui ne se sont point occupées de ce genre d'études.

M. Conard, qui a suivi les cours de l'Ecole à une époque of l'enseignement de la paléographie ne se faisait pas avec un extension tout à fait aussi grande qu'aujourd'hui, M. Couard n'a pas non plus appris l'art de l'expertise a l'Ecole des Chartes! il l'a appris par lui même, il s'est formé par lui-même; tout 🗸 monde peut faire de même.

Ce qui importe, en pareille matière, c'est de posséder un préparation générale que l'Ecole des Chartes donne certaine ment, et d'avoir l'esprit critique, ce qui ne s'obtient pas si faci-

lement. Le titre d'expert n'est qu'une faible garantie.

lci, la question est de savoir si on peut ou non se fier au fac similé. Je parle du fac-similé du Malin. Au point où nous et sommes arrivés, le débat se réduit à une différence extrémement ténue. Je répète qu'il-vaudrait mieux avoir l'original ou-même des photographies, que ce fac-similé. Mais enfin, faute de imeux on se sert des instruments qu'on a, et, en tout cas, si ce tacsimilé était si mauvais, je me demande comment un certain nombre de personnes qui ont des yeux et quelque bon sens on pu y reconnaitre l'écriture du commandant Esterhazy \* Je mé demande comment, étant donné que l'original ne ressemble pa à l'écriture du commandant Esterhazy, je me demande commen le tac similé peut ressembler à cette écriture? Y a t-il donc quelqu'un qui, en 1826, a dénaturé ce fac-similé de manière i lui donner l'apparence de l'écriture du commandant Esterhazy Mais c'est invraisemblable.

Il ne faut pas me dire toujours - c'est vraiment une objection trop tacile — il ne faut pas me dire . « Vous ne vous y entenda pas. 🧸 On peut me le dire, et là-dessus je ne me défends pas ; 📜 crois que les élèves sont les meilleurs juges de leurs professeurs Mais, vraiment, c'est une réponse insuffisante. L'en revien toujours a ma question, et je répète qu'il taut m'expliquer le causes de la ressemblance évidente du fac simile, tel que non l'avons, avec l'écriture de M Esterhazy; sinon, je persist

absolument dans l'opinion que j'ai émise.

We Lynord. — J'ai une question à poser à M. Couard, mais j dois la faire précéder d'une observation. Je vous disais tout l'heure que la bonne humeur avait réussi là où la vivacité n'avait pas réussi. Or, M. Couard apportait un paquet à la barre, je croyais qu'il avait l'intention de nous montrer des facsimilés ou des photographies.

M. COUARD. — Pour vous montrer des photographies, il fau-

drait en avoir.

Me Clémenceau. — M. Teyssonnière en a.

M. Couard. — Mais je ne suis pas M. Teyssonnière.

Me Labori, désignant le paquet déposé aux pieds de M. Couard. — Alors, cela se rapporte au drapeau?

M. Couard. — Oui, parce que, si on avait dit que ce que j'ai

déclaré était faux, j'aurais prouvé que c'était exact.

Me Labori. — Je vous prie, monsieur le Président, de poser à M. Couard la question suivante : Quelles sont donc, d'après lui, les différences qui existent entre le bordereau de l'affaire Esterhazy et le bordereau publié par le *Matin* que voici?

M. Couard. — Je ne vous répondrai pas. J'ai travaillé sur le bordereau, je ne connais que le bordereau. Maintenant, quand on m'a montré dans la brochure de M. Bernard-Lazare le facsimilé de ce bordereau, — et c'est M. le Directeur qui me le montrait il y a une huitaine de jours, — je lui ai dit: Je vous plains beaucoup de travailler sur un pareil document qui ne ressemble aucunement à l'original, sur un document qui est faux.

M. P. Meyer. — Mais la définition juridique du mot faux n'est pas cela.

M. Couard. — Je ne m'occupe pas de la définition juridique.

M. LE PRÉSIDENT, à Me Labori. — C'est toujours la même

chose, le témoin ne veut pas vous répondre.

Me Labori. — C'est toujours la même chose. Si vous voulez nous en donner acte, monsieur le Président, ceci nous départagera; car si vous pensez qu'on a fait sur le fac-similé du *Matin* des expertises satisfaisantes, je ne demande plus rien.

M. LE PRÉSIDENT. — M. Couard vient de vous dire le con-

traire.

Me Labori. — Alors, je continue. M. Couard voudrait-il mous dire quelles sont les différences, non pas les différences entre chaque lettre, mais les différences fondamentales qui existent entre les écritures, c'est-à-dire s'il s'agit purement et simplement d'une différence de netteté, de précision, d'empâtement, ou si, au contraire, il s'agit de différences fondamentales et décisives qui ne permettent pas de faire une expertise?

M. Couard. — Si maître Labori veut bien me mettre sous les yeux l'original et le fac-similé, il verra lui-même quelles

sont les différences.

Me Labori. — Dans ces conditions, je suis de l'avis de M. le

Président ; je trouve que l'incident est vidé.

Me Clémenceau. — Mais, puisque le témoin a vu l'original, il pourrait nous préciser quelles sont, entre l'original et le facsimilé, les ressemblances et les dissemblances.

M. Couard. — Je vais vous le dire : la différence est celle de existe entre deux choses qui ne se ressemblent pas du tout.

Me Labori. — Moi, j'affirme qu'il n'y a pas de différence

c'est la même chose.

M. LE PRÉSIDENT. — Mais vous n'avez pas vu l'original!

Me LABORI. — Je l'affirme...

M. LE PRÉSIDENT. — Ce n'est pas sérieux.

Me Labori. — Je connais des gens qui s'appellent Demand qui ne sont ni des menteurs, ni des imbéciles, qui ont dit que c'est la même chose; des gens qui, comme M. le général des lieux, disent que c'est la même chose, sauf quelques petit distinctions.

Quant à M. Couard, qui est obligé de défendre son experiment la défense est extrêmement difficile, je comprends qui ait intérêt à dire qu'il n'a pas travaillé sur la même chose que les autres.

M. LE Président. — Enfin, M. Couard vient de vous direqu

cela ne se ressemble pas du tout.

M. P. MEYER. — Puis-je dire un mot, monsieur le Présider sans abuser de vos instants? Je m'autorise de ce qui m'a dit pardeux ou trois personnes, notamment par M. Bertillon, connaît la photographie, qui a l'œil fait à ces choses-là. M. Bertillon, m'a dit, parlant du fac-similé du Matin: « Ce n'est pas in mauvais, cela ressemble assez bien à l'original », et je m'a torise aussi de ce qui vient d'être dit par M. le géneral d'Pellieux, qui a fini par reconnaître une certaine valeur premier tirage du fac-similé, celui du Matin.

Maintenant, je demande comment, lorqu'il y a une ressent blance, — disons que cette resemblance est fictive, apparent — entre ce fac-similé fait en 1896 et l'écriture du commandat Esterhazy, je demande comment cela se fait. Tant qu'on ne mandate de la se fait.

l'aura pas expliqué, on n'aura rien prouvé contre moi.

Me Labori. — Encore une petite question. M. Couard connact

il l'écriture originale de M. le commandant Esterhazy?

M. Couard. — Je connais le bordereau et je connais les

pièces qui ont été soumises à mon examen.

Me Labori. — Parfait. Ces pièces émanaient du commandar Esterhazy?

M. Couard. — Naturellement.

Me Labori, faisant passer à M. Couard un fac-similé de bordereau. — Est-ce que M. Couard trouve que ceci ressemble

à l'écriture du commandant Esterhazy?

M. Couard. — Je ne répondrai pas à votre question. Ce que vous me faites passer, c'est le bordereau. Vous voulez me fair dérailler, mais je ne vous suivrai pas sur ce terrain ; je sui conséquent avec moi-même ; j'ai dit que je ne répondrai pas je ne répondrai pas.

M. Meyer a parlé comme photographe; je vais le suivre cine minutes sur ce terrain. Lorsque M. Meyer nous garantit qu ses photographies sont excellentes, c'est parce qu'il emploi

Voilà déjà un point sur lequel je prierai l'honorable expert de s'expliquer.

Il a parlé de la dissemblance des écritures; je lui demande

en quoi cette différence consiste?

M. Couard. — Je ne répondrai pas en quoi elle consiste, Parce que le rapport de M. Ravary a dit que les experts avaient été unanimes. J'ai dit au reporter du Temps ce qu'il aurait pu lire lui-même dans le premier journal venu.

Me Labori. — Je n'ai pas terminé la lecture de l'article.

M. Couard. — Il n'y a plus que quatre à cinq lignes. Me Labori. — Voulez-vous m'autoriser néanmoins à lire cette interview?

M. Couard. — Parfaitement, d'autant plus que je n'ai pas répondu; c'est indiqué au début.

Me Labori. — Cependant, il y a deux colonnes du journal.

M. Couard. — Cela, c'est l'affaire du rédacteur.. Mais, si vous le voulez, vous pouvez donner lecture de ma lettre, elle est très courte.

Me Labori. — Je ne demande pas mieux, la voici:

Versailles, le 24 janvier 1898.

# Monsieur le directeur,

Ayant tenu à prendre connaissance du Temps qui porte la date de ce jour, je suis heureux de constater que M..., rédacteur de ce journal, avec qui j'ai eu l'honneur d'avoir avant hier un entretien, a traduit d'une manière générale, avec une scrupuleuse exactitude, les sentiments que je lui avais exprimés. Je lui en suis fort reconnaissant et je vous demande la permission de lui en adresser, par votre entremise, l'expression de ma gratitude.

Je désire seulement préciser les trois points suivants :

1º Je n'ai pas lu, à l'heure qu'il est, les explications que mes deux honorables collègues ont fournies : elles ne peuvent être, j'en suis convaincu, que tout à fait conformes aux termes mêmes de notre apport rédigé en commun, après que nous avions d'aberd travaillé séparément avec pleine et entière indépendance;

2º C'est sur le vu du bordereau lui-même, mis à notre disposition me du Cherche-Midi, que s'est faite notre conviction, les photographies dudit document, même les meilleures — une photographie était remise à chacun de nous — n'en rendant, en effet, que très impar-

saitement la physionomie;

3º Je n'ai eu entre les mains, je n'ai vu et je ne connais aucun agrandissement photographique; le document original, seul, m'a

Je vous prie, etc.

E. COUARD.

A Monsieur le directeur du « Temps ».

Je trouve que, comme respect du huis clos, c'est complet. M. LE PRÉSIDENT, à Me Labori. — Avez-vous d'autres obserions à faire?

Me Labori. — Je dis, monsieur le Président, qu'il est difficile d'amener les témoins par le forceps à produire ici des déclarations.

M. LE PRÉSIDENT. — Mais, vous ne les obtiendrez pas. puisque le témoin vous répète qu'il se retranche derrière le secret professionnel.

Me Labori. — Le secret professionnel et les interviews, cela

me paraît peu conciliable.

M. LE PRÉSIDENT. — Le témoin se retranche derrière le secret

professionnel; les interviews ne nous regardent pas.

Me Labori. — Eh bien! moi, monsieur le Président, je dis que, dans ces conditions, le secret professionnel est une plaisanterie

plaisanterie.

M. P. MEYER. — Je voudrais savoir de M. Couard comment, n'ayant pas appris l'art de l'expertise de l'écriture à l'Ecole des Chartes, où on ne l'apprend pas, comment il a appris cet art; le savait-il déjà?

M. LE PRÉSIDENT. — Mais cela ne nous fait rien.

M. COUARD. — Je peux répondre d'un simple mot; je suis sorti de l'Ecole des Chartes en 1880, j'ai fait ma première expertise en 1889, et j'ai passé mon temps, de 1880 à 1889, à lire des traités sur cette matière.

Me Labori. — Si vous voulez, monsieur le Président, nous pourrions entendre maintenant M. Paul Moriaud, qui nous fait savoir qu'il est obligé de reportir demain

savoir qu'il est obligé de repartir demain.

(M. Paul Moriand s'avance à la barre.)

# DÉPOSITION DE M. PAUL MORIAUD,

Professeur à la Faculté de droit de l'Université de Genève.

M' Labori. — M. Paul Moriaud a examiné, je crois, le bordereau qui est en question dans cette affaire; voudrait-il être assez bon pour nous faire connaître les conclusions auxquelles son étude l'a amené, notamment les conclusions qui résultent pour lui de la comparaison du bordereau avec l'écriture de M. le commandant Esterhazy?

M. Moriaud. — Avant de répondre, je dois un mot d'explication à la Cour et aux jurés, et même à l'assistance.

Je suis étranger, et ma présence ici a besoin d'être justifiée

je le ferai en deux mots.

Quoique jeune encore, voici près de vingt ans que je m'occupe de questions d'écriture; je m'en suis occupé comme sténographe d'abord, comme graphologue ensuite. Je puis dire que j'ai la pas sion de l'écriture; l'écriture m'apparaît comme une des inventions les plus merveilleuses de l'homme; elle rend éternelles la pensée les plus merveilleuses de l'homme; elle rend éternelles la pensée

et la parole, fugitives de leur nature, et les transmet intactes à travers tous les espaces et tous les temps. Je suis en quelque sorte considéré dans mon pays comme un écrituriste, si je puis m'exprimer ainsi. On m'a souvent consulté dans les questions d'écriture et je crois avoir quelquefois contribué à ce que justice fût faite, dans les tribunaux et ailleurs. Je n'ai donc pas été surpris lorsque, l'été dernier, j'ai reçu de M. Bernard Lazare la demande de comparer l'écriture du fameux bordereau avec des autographes d'Alfred Dreyfus. Je comparai, je fis mon rapport, il fut imprimé et il figure au dossier; MM. les jurés pourront en constater l'existence.

Au mois de novembre 1897, je reçus de M. Marcellin Pellet, consul de France à Genève, gendre de M. Scheurer-Kestner, la communication de l'autographe d'un inconnu, en une photographie excellente. Je reconnus immédiatement l'écriture du bordereau, et vous pensez quel fut mon saisissement. Là-dessus vint l'accusation de M. Mathieu Dreyfus contre le commandant Esterhazy; le Journal publia des fac-similés et je reconnus l'écriture dont j'avais une photographie; il n'y avait plus de doutes pour moi.

Les mois s'écoulèrent; vint le procès Zola et, en même temps que j'apprenais l'assignation du Ministre de la guerre, je reçus de M. Zola une demande de venir apporter ici le secours de mon

témoignage.

Que devais-je faire en une circonstance semblable? Il n'était pas de mon intérêt de répondre à cet appel. Quand on intervient, comme étranger, dans une dispute, on risque de recevoir des horions, et, à ce moment de l'année, je suis chargé de travaux urgents, que, venant ici, je devais négliger. Mais il y avait d'autres considérations. J'ai considéré que, quoique étranger, j'appartiens à un pays, à la Suisse, qui n'est pas tout à fait étranger à la France; je vis dans une cité, la cité de Genève, où, sur 80,000 habitants, il y a 30,000 Français. Mon éducation, ma langue, sont françaises. Depuis l'enfance, j'ai des amis français; mon meilleur ami est un officier français. J'appartiens à un pays qui vibre de chaudes sympathies pour la France, qui a montré cette sympathie dans des circonstances douloureuses pour votre pays...

M. LE PRÉSIDENT. — Arrivez tout de suite, je vous prie, à l'examen du bordereau.

M. Moriaud. — ... par des actes, que certainement les Français n'ont pas oubliés...

M. LE PRÉSIDENT. — Mais je vous prie d'arriver à l'examen du bordereau.

M. Moriaud. — Monsieur le Président, je dois justifier ma présence ici, vous me permettrez de le faire en deux minutes.

M. LE PRÉSIDENT. — Non, arrivez à l'examen du borde-

M. Moriaud. — J'arrive à l'examen du bordereau.

J'ai donc dit à M. Zola que je viendrais, parce que c'était mc

devoir d'homme et je suis venu.

Je me suis procuré des autographes originaux de M. Estehazy; j'en ai obtenu de M. Bernard Lazare; j'avais la photographie provenant de M. Scheurer-Kestner; j'ai fait une étud minutieuse.

Il faut maintenant que je vous dise, aussi brièvement que possible, ce que doit être à mes yeux une expertise en écriture. Je crois que ce n'est pas inutile au débat, et qu'il ne faut

rien négliger pour y jeter quelques parcelles de vérité.

J'ai à comparer deux écritures. Pour faire comprendre ma tâche d'expert graphologue, je prendrai une comparaison: Supposez qu'on amène devant vous une bande de nègres, et qu'au milieu il y ait un blanc, qu'on congédie toute la troupe et qu'on la ramène le lendemain. Vous n'aurez certainement aucune peine à reconnaître le blanc; la blancheur de sa peau vous sera un indice suffisant. De même, en expertise d'écritures, il est des cas où l'écriture d'une personne soupçonnée d'avoir écrit un document, est si évidemment différente de toutes les écritures des autres personnes soupçonnées, qu'il n'y a pas d'hésitation possible; le premier venu met la main sur l'autographe cherché.

Mais supposez qu'on vous amène une bande de nègres et qu'on vous dise : « Regardez celui-ci ; ce sont des nègres qui sont tous du même âge, de la même tribu. » Puis on les congédie, on les ramène le lendemain et on vous dit : « Retrouvezmoi le nègre d'hier. » Vous ne le retrouverez pas, vous verrez des hommes qui ont tous la même couleur de peau, le même nez épaté, les mêmes lèvres épaisses; vous serez incapable

de retrouver l'homme de la veille.

Il en est de même en expertise d'écritures. Il arrive parfois que les écritures des personnes soupçonnées se ressemblent par ce que j'appellerai leurs caractères grossiers; les caractères grossiers, pour les nègres, sont la couleur de la peau, la forme bestiale du visage; pour l'écriture, c'est la grandeur et l'épais seur des traits, l'inclinaison des lettres. Tout cela constitue l'air, la physionomie de l'écriture.

Dans un cas pareil, lorsque vous êtes en présence de plu sieurs écritures ayant la même physionomie, il faut cher cher autre chose. Il faut entrer dans les détails de l'écriture et je voudrais vous faire bien comprendre, à propos d'bordereau, ce que c'est que les caractères apparents, ceu qui n'ont presque pas de signification, et ce que c'est qu

les caractères profonds, ceux qui importent.

Les caractères grossiers, la grosseur de l'écriture, so inclinaison, n'ont pas beaucoup d'importance, parce qu'

est facile de les changer.

L'auteur d'une lettre anonyme redresse son écriture; o écrit plus gros ou plus petit, suivant qu'on tient sa plum d'une façon ou d'une autre, suivant le papier dont on s

sert. Il faut donc rechercher les caractères importants. Sans doute, il faut étudier les caractères généraux de l'écriture : il faut examiner la grandeur des lettres, la hauteur, la largeur, la direction des traits; il faut examiner si ces traits vont à gauche ou à droite; il faut examiner la direction des lignes, et ce qu'on appelle la continuité du mouvement, autrement dit quel est le nombre des levées de plume, si elles sont plus ou moins fréquentes, quelle est leur distribution, etc... Je passe là-dessus.

Mais il faut surtout étudier, dans le détail, la forme des lettres. Ici, je ne veux pas vous faire un long exposé, mais je tiens cependant, pour vous indiquer ce que doit être la science de l'écriture, à vous montrer, par un seul exemple pris sur la lettre à, ce que sont les formes et comment on doit les étudier scientifiquement. Pour cela, je suis dans l'obligation de demander un tableau noir...

M. LE PRÉSIDENT. — Oh! nous n'ellons pas recommencer avec ce tableau noir!

M. Moriaud. — Monsieur le Président, vous m'avez fait jurer de dire toute la vérité, et je ne puis dire toute la vérité sans un tableau noir.

M. LE PRÉSIDENT. — Il y a eu un tableau noir hier, c'est suffisant.

Me Clémenceau. — Alors, monsieur le Président, il y a un témoin de principe dans chaque affaire.

M. LE PRÉSIDENT. — Nous n'allons pas recommencer avec le tableau noir; le témoin peut dire en quelques mots ce qu'il a à dire.

Me Labori. — Permettez-moi de dire, monsieur le Président, qu'il faut que MM. les jurés ne s'imaginent pas que nous abusons de leurs instants. Chacun des témoins que nous avons appelés a à s'expliquer sur des points différents. L'honorable expert sera tout à l'heure questionné par moi, s'il le veut bien, sur le point de savoir si le bordereau, qu'il va imputer à M. Esterhazy, je le sais par ses conclusions écrites, a été calqué; dans le cas où il l'aurait été, sur quoi il a pu l'être; s'il a été fabriqué de mots rapportés, ou s'il est d'une écriture. courante. J'aurai ensuite à interroger le témoin sur la lettre où se trouve le mot Uhlan, qui est imputée au commandant Esterhazy, et que le commandant Esterhazy a qualifiée de fausse, alors que Mme de Boulancy dit qu'elle est authentique. Il y a donc là un ensemble de questions qui sont des questions nouvelles et qui ont une réelle importance. J'insiste pour que M. le Président permette au témoin de faire sa déposition.

M. LE PRÉSIDENT. — Le témoin n'a qu'à dire les ressemblanes ou les dissemblances qu'il a constatées... Sa démonstra-

on ressemble probablement à celle d'hier.

M. Moriaud. — Monsieur le Président, vous m'avez fait jurer dire la vérité. Or, dire la vérité ne consiste pas seulement

à la dire, il faut la faire comprendre, et je ne puis la faire comprendre sans avoir un tableau noir.

Me Clémenceau. — Si la Cour refuse de faire apporter un tableau noir, le témoin va se retirer jusqu'à ce que la Cour ait statué sur les conclusions que nous allons déposer.

M. LE PRÉSIDENT. — Encore une fois, il n'y a pas besoin de tableau noir. Posez donc des questions au témoin et que cela finisse... C'est un abus!

Me Labori. — Non, monsieur le Président, ne dites pas cela. Je vous assure qu'il n'en est rien; je vais aussi vite que possible; tout ce que je demande, je le crois nécessaire.

M. LE PRÉSIDENT. — Tout ce que la Cour a cru devoir vous accorder, elle vous l'a accordé; mais tout ce qu'elle ne peut pas

vous accorder, elle ne vous l'accordera pas.

Me Labori. — Mais je tiens à ce que les douze citoyens qui nous jugent ne croient pas que nous avons fait des incidents de parti pris. Cela est tellement vrai que, quelque désir que j'aie, pour mon compte, de faire entendre M. Moriaud avec l'aide d'un tableau noir, je ne demande pas mieux que d'y renoncer, parce que je ne crois pas que cela soit vraiment indispensable. Mais, cependant, je crois que nous irions plus vite si, de part et d'autre, nous laissions les choses suivre leur cours naturel.

M. LE PRÉSIDENT. — Posez donc des questions au témoin, et

laissez le tableau noir de côté, cela ne sert à rien du tout.

Me Labori. — Je suis tellement désireux d'insister sur les choses indispensables que je ne veux pas insister sur celles qui me paraissent seulement nécessaires. Je demande donc à

M. Moriaud de continuer sa déposition.

M. Moriaud. — Je me bornerai donc à des affirmations, en faisant remarquer que ces affirmations peuvent être contredites, parce qu'on ne me donne pas le droit de les soutenir par des démonstrations sur l'écriture même, alors que, si j'avais pu les soutenir par une démonstration, elles n'auraient pu être contredites.

J'examine donc les formes de l'écriture du bordereau. Il ya vingt-neuf lettres, dont cinq majuscules. Vous me direz qu'un a est toujours un a. Je dirai plutôt qu'il y a a et a. Recherchant en esset la forme de la lettre a, je ne trouve pas moins de huit formes dans le bordereau. Toutes ces formes se tiennent, et je ne puis vous expliquer comment elles sont si varièes. L'a normal est fait avec un mouvement centrisuge..... l'auteur du bordereau désorme l'a et ces désormations aboutissent à une sorme absolument contraire. (Le témoin dessine d'un geste la forme des lettres.) J'établis donc toutes les sormes d'a, je montre que toutes ces sormes d'a se tiennent, qu'elles dépendent toutes les unes des autres. J'établis que l'auteur du bordereau, dans son ensance, saisait l'a comme tout le monde, mais que, petit à petit, ses a se sont transformés. Je fais ce travail pour toutes

les lettres et je trouve qu'il y a, dans l'écriture du bordereau,

près de deux cent cinquante formes différentes.

Ces fòrmes, je les constate, et en cela je fais œuvre de savant. Le devoir du savant est d'abord de constater les faits. Puis, après avoir constaté ces formes, je les classe; je fais encore œuvre de savant. Par exemple, en botanique, Tournefort, Linné, de Jussieu, ont classé les plantes; je classe de même les formes des lettres. Puis je cherche la loi des formes, et je trouve, par exemple, que ce qui détermine la forme de l'a du bordereau, c'est une tendance à substituer, au mouvement normal centrifuge, le mouvement contraire. Je connais alors complètement cette écriture; j'ai déterminé la loi de sa formation.

Ensuite, je prends l'écriture de M. Esterhazy, je fais exactement le même travail, j'examine tous les caractères généraux, toutes les formes, je les classe et je cherche la loi des formes. Voilà l'œuvre du savant terminée.

Maintenant, il faut comparer l'écriture du bordereau et celle du commandant Esterhazy. Mais auparavant, laissez-moi vous dire ce que trouve un expert, quand il procède à une compa-

raison de ce genre.

Dans certains cas, il trouve que, dans les écritures à comparer, les caractères grossiers, ceux qui n'ont pas d'importance, la hauteur, la largeur, l'inclinaison des lettres sont absolument semblables, mais que tout le reste diffère. Pour vous en citer un exemple, c'est ce qui s'est produit il y a quelques années dans une affaire célèbre que je n'ai pas à nommer....., précisément, dans la comparaison du bordereau avec l'écriture d'Alfred Dreyfus. Ici, il y a la ressemblance des caractères grossiers, mais tout le reste est absolument différent.

C'est vous dire, en toute franchise, qu'un expert qui travaille en savant doit avouer qu'il faut une étrange ignorance pour déclarer qu'il y a, dans un cas pareil, identité d'écriture.

C'est un enfantillage.

Dans d'autres cas, on constate qu'il y a un certain nombre de caractères, autres que les caractères grossiers, qui sont sem-

blables, et alors l'expert hésite.

Dans d'autres cas, enfin, on constate que tout est absolument semblable, caractères grossiers, caractères importants, formes, tout; cela est très rare. En bien! c'est précisément ce qu'on rencontre lorsqu'on compare l'écriture du bordereau et celle d'Esterhazy.

Voici le travail que j'ai fait. Il est important, messieurs les jurés, que vous le compreniez bien, parce qu'il en ressort une

conviction absolue.

J'ai classé toutes les formes du bordereau, j'ai mis à côté de chacune des numéros; il y a deux cent cinquante et quelques formes de lettres. Puis, j'ai découpé dans les autographes d'Esterhazy les formes correspondantes. Or, il n'y a pas une forme du bordereau, si curieuse, si originale soit-elle, qui ne se

retrouve dans l'écriture du commandant Esterhazy. On retrouve même, chose amusante, les formes que M. Bertillon, en 1894 signalait comme des signes de dissimulation par Dreyfus de sa propre écriture. Ainsi, pour l'L majuscule. La lettre L se fait, comme vous le savez..... (M. Moriaud dessine d'un geste la forme de la lettre), et il y a dans le bordereau un L fait dans le sens contraire. M. Bertillon disait : « C'est un signe de la dissimulation de son écriture par Dreyfus; il a fait l'L à rebours. » Or, l'L à rebours se trouve dans l'écriture d'Esterhazy.

C'est un exemple que je vous donne entre beaucoup.

Vous trouvez dans l'écriture d'Esterhazy des formes qui ne sont pas dans le bordereau, mais, chose curieuse, ces formes sont l'explication des formes du bordereau. Un seul exemple. M. Esterhazy fait le double tt d'une façon très curieuse : il trace le premier t, il lève la plume et on voit le deuxième t séparé du premier par un vide, et les deux t, étant barrés d'un même coup, ont la forme de la lettre h. On se demande si la barre a été tracée avant le second t ou si elle a été tracée après les deux t; cela a de l'importance au point de vue du mouvement. Vous trouvez dans l'écriture d'Esterhazy l'explication désirée; on y découvre, en quelques endroits, deux t tracés de la manière suivante... (Le témoin trace d'un geste dans l'air la forme de ces lettres); c'est la preuve qu'Esterhazy trace la barre du t après le premier t et avant le second t.

Ainsi, non seulement vous trouvez chez Esterhazy toutes les formes du bordereau, non seulement vous trouvez dans le bordereau toutes les formes de l'écriture d'Esterhazy, mais, s'il'y a quelques formes nouvelles qui apparaissent dans les autographes de M. Esterhazy, ces formes ne sont nouvelles que par un détail et sont l'explication, la clé des formes du bordereau. C'est dire que jamais au monde, on ne trouvera une identité

aussi absolue entre deux écritures.

L'identité est si grande que, je l'affirme, dans des temps pacifiques, un pays étant calme, les passions n'étant pas excitées, on aurait soumis à des experts le bordereau et l'écriture d'Esterhazy, les experts auraient pu faire leur rapport en trois lignes: « Nous, soussignés, sous la foi du serment, nous affirmons qu'il y a identité absolue entre les deux écritures; cela est d'une telle évidence que nous croyons inutile de donner aucune explication et aucun argument. »

Comment donc a-t-on pu arriver à déclarer que le bordereau

n'est pas d'Esterhazy? Le voici!

Au moment où les experts ont été chargés de leurs recherches, il n'était bruit en France que de faux en écriture, de maquillage, de tripatouillage. On ne sait pas trop ce que cela veut dire! Qu'est-ce que maquiller une écriture? Je n'en sais trop rien, quant à moi. Mais le fait est qu'on s'est dit: Cela doit être un faux, c'est un faux! — Je voudrais, dans la mesure de mes forces, apporter un peu de clarté dans cette idée de faux. C'est pourquoi je m'étais permis de demander un tableau noir, car

j'aborde ici une question qui n'a encore été traitée par aucun des experts qui ont pris la parole avant moi, et, parler dans des conditions obscures, cela équivaut souvent à ne pas parler du tout

On dit qu'il peut y avoir un faux. Qu'est-ce que peut être ce faux?

Le faux traditionnel, c'est le faux à main levée. Vous prenez un papier complètement blanc et vous écrivez à main libre en vous efforçant d'imiter une écriture. Prétendre que le bordereau a été écrit de cette façon en imitant l'écriture d'Esterhazy, tout homme qui sait ce que c'est qu'écrire vous dira que c'est un enfantillage. Guider sa main de telle façon que rien, absolument rien, ne révèle l'écriture dont on a l'habitude de se servir tous les jours, guider sa main de telle façon que la moindre lettre, la moindre partie de lettre, le moindre trait portele caractère d'une personnalité étrangère; guider sa main de telle façon que non seulement les traits voulus soient sur le papier, mais même que les mouvements inconscients de la main, habituels à celui qu'on imite, y soient, c'est une pure impossibilité. Jamais on ne l'a vu et jamais on ne le verra.

Au reste, je ne crois pas qu'on ait prétendu que cela ait été fait dans ce cas spécial. Il faut donc arriver à des procédés plus perfectionnés.

Ce sont les procédés de décalque, et le décalque peut se faire

de deux façons.

1.5.7-

Il y a d'abord le décalque par mots entiers rapportés. Supposez que vous vouliez composer cette phrase : « Vous avez raison, monsieur. — (Signé) Un tel. » Vous vous procurez de l'écriture de M. Un tel, vous cherchez le mot vous, le mot avez, le mot raison; vous les collez les uns à côté des autres, vous découpez la signature que vous collez au-dessous, et vous photographiez le tout; ou bien vous les décalquez, — et ici on est porté à supposer le décalque, puisque le bordereau est sur papier calque.

Ce système de calque sert souvent pour fausser les effets de commerce, parce qu'il est très facile de se procurer la signature d'un homme. Mais, pour le bordereau, c'est tout autre chose.

Ici, vous avez 181 mots; ces mots sont presque tous différents les uns des autres; il y a des mots rares, le mot *Madagascar*, le mot *frein*, le mot *hydraulique*, — et peut-être vous a-t-on démontré que M. Esterhazy n'avait pas l'habitude de s'occuper de freins hydrauliques, — il y a le participe *indiquant*, le futur *prendrai*, mots rares à cause de leur forme grammaticale.

Aussi, vous vous procureriez pendant dix ans des autographes de M. Esterhazy, vous tâcheriez de trouver tous les mots qui se rencontrent dans le bordereau, que vous n'y arriveriez pas. Ce procédé est une pure impossibilité. Du reste, je le démontrerai également par des arguments d'une autre nature.

J'arrive donc à des procédés plus raffinés, et ici je suis obligé

de vous raconter, messieurs les jurés, une expérience qui a été

faite par M. Emile Gautier dans la Science française.

M. Gautier a envoyé à ses amis, Obalski et autres, un échantillon de son écriture, en les priant de la tripatouiller. Ils ont coupé des mots, et surtout des fractions de mots, ils les ont juxtaposés, ils ont photographié le tout, et ils ont ainsi produit une lettre dans laquelle M. Emile Gautier se traite lui-même très faussement « d'imbécile »:

« Monsieur, après ce qui s'est passé, il ne me reste plus qu'à avouer que je suis le dernier des imbéciles. (Signé) : Emile

Gautier. »

Et là-dessus, M. Gautier de s'extasier et de dire : « Il a fallu douze heures d'un travail acharné, mais le résultat est merveil-

leux. Le plus habile expert s'y laisserait prendre. »

Permettez-moi de vous dire qu'en cette circonstance, M. Emile Gautier montre qu'il n'est pas expert, et c'est naturel. Prenez un mot quelconque de la lettre fabriquée, un mot typique, important, le mot imbéciles, par exemple... Si monsieur le Président me le permettait, j'aurais fait passer à MM. les jurés des calques de ce mot imbéciles et je leur aurais fait une démonstration prouvant que ce mot ne contient pas moins de cinq marques de faux...

Me Labori. — Cela, Monsieur le Président, ne prendrait pas

 ${f d}$ e temps.

M. Moriaud. — Mais, monsieur le Président n'est pas dis-

posé à faciliter ma démonstration; je n'insiste nullement.

Me Labori. — M. Esterhazy a prétendu, dans sa défense, qu'on avait calqué son écriture; nous touchons là un point intéressant... MM. Couard, Belhomme et Varinard nous ont fait gagner du temps en ne répondant pas; nous pourrions profiter de ce temps gagné pour faire cette démonstration...

M. LE PRÉSIDENT. — Nous verrons cela demain.

M. MORIAUD. — Je tiens à dire que les résultats que j'apporte ici sont des résultats inédits, qu'ils ne sont même pas soupçonnés. Je reprends donc ma démonstration, sans les calques; ce sera moins clair, voilà tout.

Je disais que ce mot imbéciles ne contient pas moins de cinq

traces de faux ; je vais vous les expliquer.

D'abord, pour former la syllabe im on a découpé une partie du mot document; on a pris la seconde partie de l'u, qui forme un i, et l'm suivant. Il se trouve que cette seconde partie de l'u, prise au milieu d'un mot, est très petite, parce que l'écriture va en se rapetissant au cours du mot; tandis que M. Gautier, quand il commence un mot par la lettre i, lui donne une hauteur bien plus grande. On voit donc que cet i n'est pas naturel.

La lettre m se termine par un délié qui vient aboutir à la hampe du b; on voit très bien que ce n'est pas une écriture naturelle, le délié du b commençant plus haut que l'endroit auquel vient aboutir le délié de l'm. Ecrivez mb: les deux

lettres se suivront comme ceci... (M. Moriaud trace la forme

de ces lettres dans l'air.)

Troisième point: le b est énorme. Pourquoi? parce qu'il est pris dans le mot beaucoup et que, dans ce mot, le b est la première lettre et que la main se lance au commencement d'un mot. Il se trouve aussi que ce mot beaucoup est bien plus gros que le mot document dans l'autographe qui a servi à faire les découpages, de sorte qu'on voit que ce grand b n'est pas le b qui aurait été fait pour le mot imbécile.

Si je passe à l'é, je vois que M. Gautier, pour faire un é, lève immédiatement la plume pour écrire l'accent, de sorte que son é est formé d'un simple rond, tandis qu'au contraire, ici, la lettre é a la forme que M. Gautier donne à l'e sans accent...

parce que cet e a été pris dans le mot beaucoup.

Enfin, on trouve, dans la liaison de l'e et du c, la même inter-

ruption choquante que dans la liaison de l'm et du b.

Ainsi, dans le seul mot imbéciles, je trouve cinq traces de faux, même sans le comparer jusque dans les moindre détails avec l'écriture de M. Emile Gautier. Le faux est certain, et il en serait de même si on avait appliqué le même procédé à l'écriture de M. Esterhazy. Il serait arrivé pis même, parce que l'écriture de M. Esterhazy est beaucoup plus compliquée encore. Non seulement la hauteur des lettres est déterminée par la lettre voisine, mais, de plus, les lettres varient de forme. M. Esterhazy, par exemple, fait autrement l'r au commencement du mot, au milieu du mot après une levée de plume, au milieu du mot sans levée de plume, et à la fin du mot, de sorte qu'en allant chercher un r quelque part, si on le prenait à la fin d'un mot, pour le mettre à une place différente, on reconnaîtrait tout de suite que cet r n'a pas été écrit par M. Esterhazy.

Je pourrais vous donner des centaines d'exemples de ce genre, pour vous montrer l'insuffisance de ce système de découpages. Donc, ce système de découpages et de rapportages ne peut pas avoir servi à produire le bordereau; c'est une impos-

sibilité.

Voilà des arguments qui montrent qu'il est impossible que le bordereau dont il s'agit, qui est écrit d'une écriture courante,

soit le produit d'un faux.

J'arrive à des arguments beaucoup plus forts, qui reposent sur l'existence, dans le bordereau, de signes positifs démontrant qu'il est impossible que le bordereau ait été écrit par un autre que par M. Esterhazy.

On vous a donné hier un premier argument, le style du bordereau et sa ponctuation. Je n'y reviens pas, pour ne pas allonger.

Deuxième argument : ce que j'appelle l'ordonnance du manuscrit, la façon dont les mots mêmes sont disposés. M. Esterhazy commence ses alinéas sans faire de blancs, con-

trairement à la bonne règle; les lignes qui commencent uz alinéa sont aussi longues que les suivantes. En outre, il ne coupe jamais un mot à la fin d'une ligne; s'il n'a pas la place de mettre le mot entier à la fin de la ligne, il le rejette en entier à la ligne suivante. Or, vous retrouvez cela dans le bordereau. Qu'est-ce que cela vous indique? que c'est M. Esterhazy qui a disposé les mots dans ce document. Vous me direz que peut-être le faussaire, qu'on suppose très habile, a pu imiter cette disposition?

Je passe donc à un autre argument. Cet argument est irré-

sistible.

Les graphologues observent dans l'écriture la direction des lignes. Supposez un autographe écrit sur du papier non réglé; prenez un crayon, et tracez une ligne en suivant le bas des lettres. Vous constaterez que cette ligne, tracée au bas des lettres, est tantôt droite et horizontale, tantôt montante et tantôt descendante, que quelquefois cette ligne n'est pas droite, mais sinueuse; que d'autres fois, cas plus rare, la ligne a une forme concave, creusée; d'autres fois encore une forme convexe. Or, qu'est-ce que je constate dans le bordereau, en tenant compte de ses déchirures, — déchirures dont je ne veux pas donner les détails, — et en considérant simplement les lignes qui n'ont pas été déchirées et dont la direction est restée intacte?

Je trouve que, sur dix-huit lignes entières, il y en a douze qui sont nettement creusées. Si vous aviez encore les facsimilés du bordereau qu'on vous a donnés hier, messieurs les jurés, vous verriez que le milieu des lignes est beaucoup plus bas que les extrémités; ce n'est pas là une chose qu'un faussaire constaterait, mais toutefois cela existe. Sur les dix-huit lignes, il y en a douze de creusées : c'est les deux tiers, 66 0/0. J'ai pris tous les autographes d'Esterhazy que j'avais sous la main; j'ai recherché la direction des lignes, et j'ai trouvé qu'il y a exactement 66 0/0 de lignes creusées, comme dans le bordereau. Qui donc a disposé les lignes du bordereau? C'est Esterhazy lui-

même; ce ne peut être que lui.

Réfléchissez que dans une opération de décalque, vous n'arriverez jamais à des lignes creusées. Ou bien, étant obligé de déplacer constamment le papier pour calquer ici un mot, là un autre, vous aurez une ligne dentelée ou sinueuse. Supposez que vous aligniez les mots avec une règle en les collant sur un papier, avant de les calquer ou de les photographier, elles seront droites. Supposez même que, par un raffinement inouï, on ait formé les lignes avec une règle creuse, vous auriez toujours le même creux, et surtout, vous ne retrouveriez pas cette proportion de 66 0 0 qui est celle d'Esterhazy. Voilà donc un argument irréfutable.

Quatrième argument, aussi irréfutable que le précédent. Le bordereau n'est pas tout entier de la mème écriture. L'écriture de M. Esterhazy est très variable; suivant les circonstances, il écrit plus ou moins gros, plus ou moins large, avec un mouvement plus ou moins arrondi. Or, justement, dans le bordereau, vous rencontrez deux des écritures différentes de M. Esterhazy. Vous distinguez, dans les quatorze premières lignes du document, une écriture plus serrée, plus calme, plus lisible, plus petite, plus lente; dans les seize dernières lignes, une écriture plus grosse qui devient toujours plus lâchée, plus molle dans son mouvement, plus rapide.

Or, si le bordereau était le fruit d'opérations de décalque, que serait-il arrivé? Il serait arrivé que tous les mots seraient de la même écriture, si on avait pris tous les mots dans un même autographe de M. Esterhazy: tous les mots, par exemple, seraient de l'écriture petite, anguleuse, calme, ou tous les mots seraient de l'écriture plus grosse, plus large, plus arrondie, plus rapide. Ou biensi les mots avaient été pris dans des autographes différents, vous trouveriez dans le bordereau un mélange de toutes les façons d'écrire de M. Esterhazy : vous trouveriez ici un mot penché, là un mot redressé, un mot plus gros, puis un mot plus petit; ce serait, pour ainsi dire, l'anarchie des formes. Tandis que vous avez ici deux écritures difsérentes qui se succèdent, montrant clairement que, lorsque M. Esterhazy a écrit le bordereau, qui a dû être écrit en deux fois, M. Esterhazy a été dans deux situations d'esprit diffé rentes; la première fois plus calme, la seconde fois plus nerveux, plus pressé.

Je trouve là l'indication que M. Esterhazy a disposé lui-même

ses mots, selon son état d'esprit.

Cinquième argument. — Je voudrais les donner tous, la lumière résultera de leur simple exposé.

Il y a des mots semblables dans le bordereau; le mot note, par exemple, revient quatre fois; le mot vous six fois; le mot de sept fois, etc. Il est bien évident, si on avait cherché des mots de M. Esterhazy pour les calquer, que, très heureux d'avoir pu découvrir le mot note, on l'aurait copié quatre fois, et que, ces mots note provenant d'une matrice unique, on pourrait les superposer exactement tous les quatre Eh bien! ce n'est pas le cas; c'est si peu le cas, que, si nous avions ici des loisirs, je vous proposerais de faire la petite expérience suivante.

Découpez dans le bordereau un des quatre mots note, donnezle moi, et je vous dirai immédiatement lequel c'est. Faites la même chose pour l'un des six mots vous; découpez-le et donnezle moi, je vous dirai si celui que vous me montrerez est, par exemple, le quatrième, le cinquième ou le sixième; c'est la preuve que ces mots vous sont différents. Ils sont si différents que, de mémoire, malgré le trouble qui s'empare resque toujours d'un homme qui parle en public, dans une remblée étrangère, je pourrai le reconnaître; à plus forte son peut-on les distinguer quand on les compare en les mettant les uns à côté des autres. Cela prouve que chacun de

ces mots a été écrit individuellement par M. Esterhazy.

Lorsqu'on produit une forme ou un objet par un procédé mécanique, cet objet et cette forme sont toujours exactement les mêmes quand ils sont répétés; mais, quand la nature agit, quand la vie se manifeste, jamais les formes ne sont les mêmes il n'y a pas, sur toute la terre, deux feuilles d'arbres qui soient exactement les mêmes. Sous la plume d'un homme qui vit et qui écrit, il ne se trouve jamais deux mots semblables de tout point, et justement, dans les mots identiques du bordereau, il y a cette variété de forme que la vie seule a pu produire, — la vie de M. Esterhazy se laissant aller au mouvement musculaire de l'écriture...

Me Clémenceau. — Monsieur le Président, est-ce que l'un de MM. les jurés ne voudrait pas se livrer à cette expérience?

M. LE PRÉSIDENT. — MM. les jurés n'ont pas à faire d'expé-

riences; ils n'ont qu'à écouter.....

Me Labori. — Nous aurons du moins proposé l'expérience. M. Moriaud. — Tous ces arguments-là se tiennent et se soutiennent les uns les autres.

Nouvel argument.

Je reprends les mots semblables, ainsi les mots vous, et qu'estce que je constate? Je constate que non seulement les mots vous sont différents les uns des autres, mais que, chaque fois, ils ont exactement la forme qu'ils doivent avoir, d'après leur place. Ainsi, il y a deux mots vous à la première et à la seconde ligne. A ce moment, M. Esterhazy, commençant sa lettre, écrit avec calme, d'une écriture presque calligraphique, et vous pourrez constater que l'u et l's sont nettement séparés, comme deux lettres distinctes. Au contraire, prenez la fin du bordereau : ici l'écriture est beaucoup plus rapide, plus arrondie; vous trouverez alors que les mots vous sont tout différents des premiers, qu'ils ont la forme qu'ils doivent avoir à cette place : une déformation est produite par la rapidité, l'u et l's sont en quelque sorte fondus; le premier jambage de l'u est complet, le second jambage est à peine commencé, et, au-dessous, se trouve l's; l'u et l's sont incorporés l'un à l'autre.

Examinez tous les mots semblables, vous verrez que toujours ils ont la forme qui est voulue par le mot voisin. On voit très clairement que le cinquième mot vous a été mis là où il est par M. Esterhazy, parce qu'il a la forme qui répond à sa place. Cela

est très catégorique.

Autre argument encore.

M. Esterhazy, vous ai-je dit, ne coupe jamais ses mots à la fin des lignes; aussi qu'arrive-t-il? Il arrive que, si la fin du mot est très éloignée de la fin de la ligne, M. Esterhazy fait une longue finale, souvent démesurée; d'autre part, phénomène curieux que je crois n'avoir jamais rencontré que dans son écriture, si le mot qui arrive à la fin de la ligne est un petit

mot et que M. Esterhazy ait beaucoup de place, il grossit ce mot. Vous verrez par exemple, à la fin d'une ligne, un mot de démesuré, qui semble presque d'une autre écriture. Or, vous trouvez précisément cela dans le bordereau; vous trouvez l'allongement des finales à la fin des lignes, pour remplir le blanc, et le grossissement de certains mots, tels que : de, peu, guerre, ne.

Qu'est-ce que cela prouve? Cela prouve irréfutablement que c'est M. Esterhazy qui a placé ces mots à la fin des lignes, que ces mots n'ont pas été pris de-ci, de-là, dans des autographes de

M. Esterhazy pour être reportés dans le bordereau.

Voilà les arguments principaux: il y en a d'autres auxquels je renonce.

Tous ces arguments vous prouvent, d'abord que le bordereau tout entier, dans ses moindres traits, conscients ou inconscients, est de M. Esterhazy, et ensuite que c'est M. Esterhazy lui-même qui a disposé ces mots dans le bordereau, de façon à obtenir la direction des lignes qui lui est propre, de façon à donner à tous ces mots la diversité de forme, d'allure, de mouve-

ment, qui caractérise son écriture, à lui, Esterhazy.

Donc, sans qu'il me soit nullement besoin d'aborder la question des fac-similés, considérant simplement le fac-similé du Matin, le seul dont je me sois servi pour mes études, j'affirme ceci, après cette démonstration que je considère comme irrésistible— et soyez certains que, si on refuse de le reconnaître aujour-d'hui, un jour viendra où les savants s'empareront de ces pièces et le proclameront sans que cela fasse l'objet d'aucun doute: — j'affirme que de ce fac-similé on peut conclure que la main de M. Esterhazy a tracé ces lignes, qu'il y a un original du commandant Esterhazy qui correspond à ce fac-similé.

Maintenant, où est-il cet original? Ah! je n'en sais rien, je ne l'ai jamais vu, il n'existe peut-être pas..., il n'existe peut-être plus. Je vais employer une petite comparaison pour me faire comprendre. (M. Moriaud prend un bout de papier qu'il

montre aux jurés.)

Supposez que j'ai écrit ce matin, sur ce papier, qui est un papier calque; je vais le confier à un bon calqueur, par exemple à M. Teyssonnière (rtres), qui est un dessinateur de toute habileté; il me fera un calque admirable de cette pièce; ce calque sera photographié, cette photographie aboutira, par la zincogravure, à un fac-similé qui pourra être reproduit dans les livres ou dans les journaux; et moi, je détruirai l'autographe original que voici, je le brûlerai et il n'en restera rien!

Supposez maintenant que vous fassiez venir des experts, que vous leur montriez ce calque, le calque qui aura été fait sur l'autographe que j'ai détruit et que vous leur demandiez :

«Cet autographe est-il de M. Paul Moriaud? » Les experts reconnaîtront que ce document est calqué, ils le verront au tremblement des traits, à l'hésitation du tracé, au manque de

franchise d'allure de l'écriture, et ils répondront en leur âme et conscience: « Non, ce n'est pas M. Paul Moriaud qui a écrit cet autographe; c'est un faux, c'est un calque! » et ils auront raison.

Dans le cas particulier, MM. Couard, Belhomme et Varinard, qui ont dit que le bordereau du ministère de la guerre est un calque, ont ils raison? Je n'en sais rien, je n'ai pas besoin de le savoir; il se peut parfaitement que le ministère de la guerre n'ait jamais eu qu'un calque et que l'autographe original ait immédiatement disparu; je n'en sais pas la raison, je n'ai pas besoin de la chercher. Il se peut que le ministère de la guerre ait eu le bordereau original, que ce bordereau ensuite ait été calqué et qu'on ait fait disparaître l'original; je n'en sais rien non plus.

Ce que je sais, c'est que les fac-similés que nous avons là démontrent aujourd'hui, et démontreront devant la postérité, que M. Esterhazy seul peut avoir écrit l'original qui répond à ces fac-similés. Donc, peu m'importe la question de la valeur de ces fac-similés, peu m'importe l'empâtement plus ou moins grand des traits, peu m'importe de savoir même ce, qu'il y a au

ministère de la guerre; je n'ai pas besoin de le savoir.

Ce que je sais, c'est que M. Esterhazy a un jour écrit cela, qu'il y a eu, qu'il y a peut-être encore un original qui correspond à ces fac-similés, qu'il n'y a personne au monde que M. Esterhazy qui l'a écrit. Et si on veut absolument que quelqu'un ait imité l'écriture de M. Esterhazy, je dirai que ce ne peut être que M. Esterhazy lui-même.

M. LE PRÉSIDENT. — L'audience est levée.

### DIXIÈME AUDIENCE

#### **AUDIENCE DU 17 FÉVRIER**

Sommare. — Incident: Demande de saisie, au ministère de la guerre, du bordereau Dreyfus-Esterhazy. Conclusions. — Déposition de M. P. Moriaud (suite). — Incident relatif à la lettre dite du «uhlan». Explications de MM. Couard et Varinard et de M. le général de Pellieux. — Déposition de M. Giry. — Déposition de M. Héricourt. — Rappel de M. le lieutenant-colonel Picquart. — Confrontation de M. le lieutenant-colonel Picquart avec M. le général de Pellieux et M. le général Gonse. — Incident: Déclaration de M. le général de Pellieux, relative à l'existence d'une pièce, reçue au ministère de la guerre en 1896, qui prouverait irréfutablement la culpabilité de Dreyfus.

#### L'audience est ouverte à midi dix.

M. LE PRÉSIDENT. — Maître Labori, avez-vous des questions à poser au dernier témoin que nous avons entendu hier?

Me Labori. — Oui, monsieur le Président, j'aurais plusieurs

questions à poser à M. Moriaud.

Je suis très désireux d'épargner, dans la mesure du possible, les instants de MM. les jurés et ceux de la Cour. Nous renoncons à la déposition de M. Bridier, expert, qui s'expliquerait sur des points analogues à ceux qu'ont déjà examinés les experts venus ici.

Îl reste encore deux experts, qui apporteront des renseignements spéciaux, mais qui seront très courts; nous leur deman-

derons simplement de faire connaître leurs conclusions.

M. LE PRÉSIDENT. — Vous aviez parlé hier d'une confrontation entre M. le lieutenant-colonel Picquart et M. le général de Pellieux. Cette confrontation aura lieu après la déposition des témoins.

Me Labori. — Des experts, mais pas des autres témoins.

M. LE Président. — Cela ne peut rien vous faire.

Me Labori. — Après les témoins, mais avant la déposition de M. Esterhazy.

#### INCIDENT

## Demande de saisie, au ministère de la guerre, du bordereau Dreyfus-Esterhazy.

Me Clémenceau. — Avant de faire appeler le témoin, voulezvous me permettre de prendre des conclusions?

M. LE PRÉSIDENT. — Quel en est l'objet?

Me Clémenceau. — Messieurs, vous avez entendu, à l'audience d'hier, M. le général de Pellieux, qui nous a apporté des affirmations très graves. Je ne serai démenti par personne si je dis qu'il est vraisemblable que M. de Pellieux n'a pas apporté ses affirmations sans être d'accord avec M. le général Billot, Ministre de la guerre. En tous cas, je crois avoir le droit d'attacher une importance spéciale à toutes les paroles prononcées hier par le témoin. Je crois que je ne serai pas, d'ailleurs, démenti en reconnaissant que M. le général de Pellieux vous a dit que c'était contre son avis que le huis clos avait été prononcé au Conseil de guerre et qu'il n'y avait pas lieu de le prononcer.

J'ai retenu également que M. de Pellieux nous a dit que, quant à lui, il désirait ardemment que l'original du bordereau pût être apporté aux débats et qu'il n'y avait qu'un moyen de

le faire produire.

En fait, Messieurs, je vous dis ceci: J'ai le droit de supposer que les paroles de M. le général de Pellieux sont conformes aux idées de M. le Ministre de la guerre, et je crois pouvoir dire que si M. le Ministre de la guerre est d'avis qu'on peut apporter ici sans danger ce bordereau, que si c'est l'avis de M. le général de Pellieux, son avis sérieux, je crois qu'il y aura unanimité ici pour chercher les moyens de le faire apporter.

La question de fait écartée, je cherche comment cette production peut être faite. M. le Président nous avait fait remarquer que ce bordereau avait été produit à huis clos, et nous lui avons répondu que, dans l'enquête Esterhazy, M. le général de Pellieux avait pu se le procurer parce qu'il était officier de police judiciaire, et qu'il avait pu procéder à une saisie, un officier de police judiciaire pouvant toujours saisir un docu-

ment paraissant utile à l'affaire qu'il instruit.

Je retiens que la Cour n'ordonnera évidemment cette saisie au ministère de la guerre que dans des conditions spéciales, que si, comme dans la première saisie, le ministère de la guerre ne s'y oppose pas; je vais donc avoir l'honneur de déposer entre vos mains des conclusions.

M. LE PRÉSIDENT. — Mais la Cour a déjà répondu à cela.

Me Clémenceau. — Pas en droit, je ne le crois pas. J'avais prévu l'objection de droit, elle n'existe pas. La Cour a répondu

en droit que toutes les pièces de l'affaire Dreyfus ne seraient pas produites à cette audience; il ne s'agit pas de l'affaire Dreyfus, il s'agit de l'affaire Esterhazy.

Eh bien! malgré l'arrêt de la Cour, M. l'Avocat général a

produit un fac-similé de ce bordereau.

M. L'Avocat général. — Ne l'aviez-vous pas notifié?

M° CLÉMENCEAU. — Voulez-vous me permettre, monsieur l'Avocat général? Nous avons produit un fac-similé du bordereau. M. le général de Pellieux s'est expliqué sur ce fac-similé; je crois que la Cour peut ordonner une saisie, comme l'a fait M. le général de Pellieux, et, je vous répète, monsieur le Président, que je n'aurais pas déposé ces conclusions, si je ne croyais que M. le général de Pellieux a exprimé toute sa pensée en affirmant qu'il voulait la production de ce bordereau, et si je ne croyais pas que cette pensée est également l'expression de celle du Ministre de la guerre. Pour qu'il n'y ait pas de doute, je vais déposer des conclusions, mais je demande à la Cour de vouloir bien renvoyer son arrêt à demain; dans l'intervalle, M. le général de Pellieux voudra voir M. le général Billot et savoir si ce dernier ne s'oppose pas à cette production.

Je suis persuadé que si cette situation est établie, vous

trouverez un moyen de droit pour permettre cette saisie.

M. LE PRÉSIDENT. — Vous demandez que la Cour fasse saisir une pièce d'un dossier, alors que la Cour a décidé que ce

dossier ne serait pas produit; c'est contradictoire.

Me Clémenceau. — Je ne crois pas. Nous sommes tous d'accord pour dire que la production de ce bordereau serait utile à l'expression de la vérité, et je crois que, si M. le Ministre de la guerre déclare qu'il ne s'oppose pas à cette saisie, a Cour peut l'ordonner.

J'ai l'honneur de déposer mes conclusions.

#### Conclusions

Plaise à la Cour,

Attendu que la confrontation de deux témoins, M. Meyer, directeur de l'Ecole des Chartes, membre de l'Institut, et M. le général de Pellieux, a fait apparaître plus que jamais la nécessité de verser au présent débat l'original du bordereau Dreyfus-Esterhazy, dont la production avait déjà été réclamée à plusieurs reprises par la défense;

Attendu qu'au cours de la confrontation susindiquée, M. le général de Pellieux a déclaré qu'il désirait personnellement que l'original du bordereau puisse être apporté à l'audience, et que la situation particulière du général de Pellieux permet d'espèrer que son opinion

est partagée par le Ministre de la guerre;

Que M. le général de Pellieux a seulement déclaré qu'il n'était pas

en son pouvoir de produire ladite pièce;

Qu'en conséquence on peut dire qu'actuellement, cette production est, en fait, unanimement réclamée et qu'en outre, il n'est pas con-

La similitude est si complète que parler d'un faux, d'une imitation à main levée, est une plaisanterie; il est impossible qu'en créant une lettre de cette longueur, il n'échappe pas au faussaire quelques traits révélant son écriture habituelle; il est impossible qu'il arrive à imiter une écriture aussi complexe, aussi variée, aussi riche de formes, avec une telle perfection; de sorte que l'œil même d'un savant procédant, pendant de longues heures, à des analyses minutieuses, n'arriverait pas à rien découvrir qui lui révélât autre chose que la main de M. Esterhazy. C'est une pure impossibilité.

En outre, je dis ceci: Non seulement M. Esterhazy seul a pu écrire cette lettre, mais M. Esterhazy lui-même ne pourrait pas l'écrire aujourd'hui. Il ne pourrait pas l'écrire telle qu'elle est, parce qu'elle révèle dans son tracé les agitations, la fièvre, la passion, la sorte de folie qui l'ont pris peut-être à certaines heures exceptionnelles de son existence, et dont il ne peut pas,

à volonté, être animé.

Il y a des mots qui sont jetés les uns sur les autres; on voit jusqu'à trois, quatre mots qui sont tracés d'un seul coup, sans levée de plume; les lettres s'entassent par moment, leur pente varie. Il y a là, pour le graphologue, tous les signes d'un organisme qui ne se possède plus, d'un homme qui se livre complètement à sa passion, preuve nouvelle que M. Esterhazy a écrit cette lettre et l'a écrite dans un moment de sa vie exceptionnel.

Si j'examine les points importants de cette lettre:

«... Comme capitaine de uhlans, en sabrant des Français...» ou «... Dans un rouge soleil de bataille, Paris pris
d'assaut et livré au pillage de cent mille soldats ivres...», si
je prends en particulier ces mots, je trouve dans chacune de
leurs lettres le cachet de M. Esterhazy. Voyez, par exemple,
le mot uhlan; il contient un signe qu'un très habile expert,
M. Bridier, alors que l'écriture de M. Esterhazy lui était inconnue, signalait comme un signe typique de l'écriture du bordereau, celui qui permettrait de mettre la main sur son auteur,
le jour où l'on aurait son écriture. Ce signe est un n en forme
de x; les jambages vont en sens contraire, et cette curieuse
forme ne se retrouve peut-être pas dans une autre écriture. Eh
bien! ce mot uhlan contient ce signe. On ne lit pas uhlan, on
lit uhlax.

Je pourrais prendre successivement chacune des lettres, de chacun de ces mots, et toujours j'y trouverais la marque spéciale de M. Esterhazy. On ne lit pas bataille, mais lataille, et ainsi de suite.

J'ajoute simplement ceci. Des experts ont été commis pour examiner l'original de cette lettre. J'ai expliqué pourquoi je n'ai pas besoin d'avoir l'original pour former ma conviction. Ces experts ont été autorisés à publier leurs rapports. Eh bien! je les mets au défi de m'indiquer dans cette lettre un seul trait de plume qui ne porte pas le cachet de M. Esterhazy, un seul trait de plume dont je ne puisse leur montrer l'équivalent dans

les autographes de M. Esterhazy. S'ils veulent me contredire à cette barre, je suis à leur disposition.

#### INCIDENT

relatif à la lettre dite du « uhlan ». — Explications de MM. Couard, Varinard et de M. le général de Pellieux.

M' LABORI. — Il y a là un point très intéressant et je rappelle que M. de Pellieux a indiqué qu'il n'y avait pas eu de huis clos en ce qui concerne M<sup>me</sup> de Boulancy et que, d'ailleurs, le rapport est public sur ce point.

Je demande que l'un des experts de l'affaire Esterhazy vienne

pur contredire ces explications s'il le peut.

M. LE PRÉSIDENT. — Il est inutile de faire venir tous les experts. Est-ce qu'il vous suffit d'entendre M. Couard?

Me Labori. — Je le crois.

(M. Couard se présente à la barre.)

M. LE PRÉSIDENT, à Me Labori. — Quelle est la question que

Yous voulez poser?

M'LABORI, à M. Couard. — M. Moriaud vient d'expliquer aux jurés pourquei, selon lui, la lettre dite du uhlan, attribuée à M. Esterhazy et qui a été publiée en fac-similé dans le Figaro, lui paraissait devoir être nécessairement authentique. Là-dessus, je me suis permis de rappeler que M. le général de Pellieux n'a mis aucune objection à ce qu'il fût parlé publiquement de cette lettre, et qu'il avait même autorisé le commandant Esterhazy à demander aux experts la publication de leur rapport; que, par conséquent, rien ne paraissait s'opposer à ce que la discussion fût publique sur ce point. J'ai alors demandé à M. le Président de vous prier de venir, afin que vous vous expliquiez là-dessus contradictoirement avec M. Moriaud.

M. Couard. — Voici ce que je répondrai : Il y a deux affaires distinctes; l'examen de la première a été confié par le général de Pellieux à MM. Belhomme, Varinard et Chavaray. C'est dans la catégorie des pièces de cette affaire que rentre celle dont il s'agit. Je n'en ai pas été chargé, je ne puis donc pas y répondre. Je suis expert dans la seconde affaire, celle du

Conseil de guerre.

Me Labori. — Il faudrait appeler un autre expert.

M. LE PRÉSIDENT. — Faites venir M. Charavay.

M. L'HUISSIER AUDIENCIER. — M. Charavay n'est pas là; mais voici M. Varinard.

M. LE PRÉSIDENT. — Quelle est la question que vous voulez er à M. Varinard?

1. Varinard se présente à la barre.)

Le général de Pellieux avait autorisé M. Esterhazy à demander l'autorisation, parce qu'il ne pouvait pas l'accorder lui-même. Je vais demander au général si je fais erreur.

M. LE GÉNÉRAL DE PELLIEUX (qui se présente à la barre). —

Non; nous sommes d'accord.

M. LE PRÉSIDENT, au général de Pellieux. — Est-ce bien ainsi que votre réponse s'est produite à l'audience d'hier? Avezvous autorisé M. Esterhazy à demander l'autorisation, ou l'avezvous autorisé directement?

M. LE GÉNÉRAL DE PELLIEUX. — Je ne me rappelle pas très exactement les termes de ma lettre au commandant Esterhazy (se tournant vers Me Clémenceau): Est-ce que vous l'avez?

Me CLÉMENCEAU. — Non; mais nous sommes d'accord.

M. LE GÉNÉRAL DE PELLIEUX. — En tout cas, j'ai certifié qu'il n'y avait pas de huis clos dans cette affaire et que c'était une affaire simplement connexe avec la première; que M. Esterhazy avait la possibilité de se procurer, par son défenseur, le rapport des experts, et qu'il pouvait s'en servir, puisque ce rapport avait déclaré que la pièce était fausse.

M° CLÉMENCEAU. — Je demande au général de Pellieux s'il pense qu'il est intéressant, — je crois pouvoir employer ce mot, — pour l'honneur de l'armée, de savoir d'une façon certaine si un officier français est capable d'avoir écrit la lettre dite

du *uhlan*.

ţ

M. LE GÉNÉRAL DE PELLIEUX. — Au premier chef.

Me Clémenceau. — Très bien!

M. LE GÉNÉRAL DE PELLIEUX. — Je suis absolument de l'avis des défenseurs; du reste, il n'y a pas un officier qui ne partage mon sentiment à cet égard.

Me Clémenceau. — Il ne peut pas y en avoir.

M. LE GÉNÉRAL DE PELLIEUX. — Je trouve qu'il y a un intérêt capital, quoique cela ne se rattache en rien à la question de trahison du commandant Esterhazy, car les lettres sont de 1882. Je demande que ces lettres soient produites.

Me Labori et Me Clémenceau. — Très bien! très bien!

M. LE GÉNÉRAL DE PELLIEUX. — M. Belhomme a son rapport dans sa serviette. Je ne sais pas où est l'original de la pièce, mais je ne serais pas étonné qu'il soit entre les mains de M. Bertulus; je n'en sais cependant rien. En tout cas, je suis disposé à demander au Ministre que cette pièce soit produite; il y a là une question de loyauté et (se tournant vers les défenseurs) de ma loyauté, je crois bien que vous ne doutez pas.

Me Clémenceau. — Nous constatons que nous sommes tous

unanimes pour demander l'apport de la lettre du uhlan.

Me Labori. — En remerciant M. le général de Pellieux, je n'ai qu'une observation à faire, c'est que, peut-être, la pièce se rattache, par quelques côtés que je vais préciser, à l'affaire Esterhazy. On a dit que les preuves morales et les éléments moraux, dans une affaire de cette nature, avaient une place à côté des éléments matériels et de fait. Je considère, quant à moi, qu'une

pareille pièce aurait, au point de vue de l'affaire Esterhazy elle-même, un caractère tout à fait important d'élément morai. Nous serons tous d'accord là-dessus, j'en suis persuadé.

M. LE PRÉSIDENT. — Monsieur l'Avocat général?...

M. L'Avocat général. — Je m'en rapporte.

M. LE GÉNÉRAL DE PELLIEUX. — Puis-je expliquer dans quelles conditions cette lettre est tombée entre mes mains?

M. le Président. — Oui.

M. LE GÉNÉRAL DE PELLIEUX. — Voici ce qui s'est passé. Le 27 novembre dernier, M. Scheurer-Kestner se présenta à mon cabinet, pendant que je faisais l'enquête, tout à fait en dehors d'une déposition demandée. Il me présenta la lettre originale accompagnée d'une dactylographie, et me dit : « Général, j'ai une chose extrêmement grave à vous dire, une chose épouvantable. » Et il me montra la lettre et la dactylographie, en ajoutant : « Des lettres sont déposées chez une M<sup>me</sup> de Boulancy, qui demeure 22, boulevard des Batignolles, et si vous voulez les envoyer chercher, elle est disposée à vous les donner à la première réquisition. Mais, ajouta-t-il, comme j'ai entre les mains cette lettre originale, ne les envoyez pas chercher avant deux ou trois heures pour que j'aie le temps de la faire réintégrer dans le dossier dont elle est sortie. »

Et ici, je vous donne textuellement ma réponse à la lettre que M<sup>me</sup> de Boulancy m'a adressée, car elle n'a pas publié cette réponse. Ma première idée était d'envoyer chercher ce paquet, puis j'ai réfléchi et je me suis dit : Je ne puis cependant pas envoyer officieusement prendre ce paquet chez M<sup>me</sup> de Boulancy et je veux m'éclairer. J'écrivis à M. Bertulus et lui dis : « On m'offre des pièces intéressant l'affaire; on m'offre même de me les remettre de la main à la main. Puis-je les accepter? » Il me dit : « Gardez-vous en bien. Faites faire une saisie régulière. » C'était bien mon impression. Je fis faire une saisie régulière, c'est-à-dire que je donnai à M. Aymard mandat pour aller perquisitionner chez M<sup>me</sup> de Boulancy et

il se présenta chez elle.

Il ne fut pas besoin de perquisitionner; le paquet était tout préparé et M<sup>me</sup> de Boulancy le lui remit. M. Aymard m'apporta ce paquet sous scellés. Naturellement, je n'ai pas ouvert le scellé ou plutôt je ne l'ai ouvert qu'en présence de M<sup>me</sup> de Boulancy et du commandant Esterhazy. Les lettres ont été examinées et au moment où celle dite du *uhlan* a été présentée, M. Esterhazy en a nié l'authenticité. Je lui ai dit alors : « Je la donnerai à l'expertise » et je l'y ai fait mettre par M. Bernard, commissaire au contrôle à la préfecture de police, sous ce qu'on appelle un scellé ouvert, de manière à pouvoir être soumise à l'expertise.

Si je donne ces détails, c'est parce qu'on a prétendu que le scellé, à l'expertise, avait été ouvert hors de la présence de M<sup>me</sup> de Boulancy. Le scellé était ouvert ou plutôt ce qu'on appelle ainsi, aux termes de la loi, et qui consiste en une ficelle per-

mettant d'ouvrir la pièce, avec un cachet au bout de la ficelle. M<sup>me</sup> de Boulancy a signé le scellé; par conséquent, quand, dans sa lettre, elle prétendait qu'on avait commis une illégalité. parce que le scellé n'avait pas été ouvert en sa présence, elle a dit une inexactitude qui me semble d'ailleurs explicable chez une femme

qui ne connaît pas la loi.

La pièce qu'on appelle la lettre du uhlan a été remise aux experts: MM. Belhomme, Varinard et Charavay. Leur expertise ne m'a été apportée qu'au moment où le rapport du commandant Ravary était déjà déposé. Vous voyez donc que cela n'a rien à faire avec le Conseil de guerre. Mais comme j'étais de l'avis de Me Labori, c'est-à-dire que cela avait pour moi une importance morale extraordinaire, je demandai, à la fin de la séance du Conseil de guerre, au Président, de donner communication aux juges du rapport des experts, à titre de renseignement, afin que les juges fussent parfaitement éclairés, et qu'ils eussent en main tous les éléments moraux dont on a parlé.

Voilà ce qui s'est passé pour cette lettre et je tenais absolument à préciser le rôle de tout le monde dans cette affaire.

M. LE PRÉSIDENT, à Me Labori. — Avez-vous une autre

question à poser?

Me Labori. — Je n'ai aucune observation à faire, tant la conduite de M. le général de Pellieux me paraît d'une correction parfaite. Il ne reste plus qu'à faire apporter la pièce et à l'examiner contradictoirement. Par conséquent, je vous prie, en présence de l'assentiment de M. le général de Pellieux, de vouloir bien prendre telles mesures qu'il vous conviendra d'ordonner, par exemple, en vertu de votre pouvoir discrétionnaire, soit la saisie...

M. LE PRÉSIDENT. — Il n'y a pas lieu à saisie : la pièce est

entre les mains d'un juge d'instruction.

M. LE GÉNÉRAL DE PELLIEUX, à Me Labori. — Je crois qu'il faut, en même temps qu'on vous remettra l'original, que les experts apportent leur rapport; par conséquent, cela ne peut peut-être pas se passer immédiatement.

Me Labori. — C'est entendu.

M. LE PRÉSIDENT. — Monsieur l'Avocat général?

M. L'Avocat général. — Je m'en rapporte à la Cour. J'ai envoyé chercher les experts.

Me CLÉMENCEAU. — C'est une opinion implicite.

Me Labori. — Par conséquent, nous sommes tous d'accord. M. le Président. — M. le général de Pellieux disait qu'il serait peut-être plus convenable de demander l'autorisation à

M. le Ministre de la guerre.

Me Labori. — Pour la forme. Nous sommes tous d'accord. Je suis convaincu que plus nous marcherons vers des résultats complets, plus les préventions disparaîtront et plus le calme renaîtra dans le pays. Voilà pourquoi, messieurs les jurés, très respectueux de vos travaux et de vos instants, désireux

d'en finir le plus tôt possible, je vous supplie, sur tous les points qui ont un intérêt capital, de nous accorder le concours de votre dévouement et de votre patriotisme, car je ne crois pas qu'il ait jamais été donné à douze citoyens de siéger dans une affaire où ce dévouement soit plus nécessaire, plus courageux et plus noble.

M° CLÉMENCEAU. — J'ai une question à poser au général de Pellieux. D'après ce qu'il vient de nous dire, il est bien entendu que si la lettre a été maquillée, grâce aux précautions prises,

elle n'a pu l'être que chez M<sup>me</sup> de Boulancy ou chez...

M. LE GÉNÉRAL DE PELLIEUX. — Assurément, elle a été mise sous scellé par moi.

Me Clémenceau. — Est-ce que le scellé ouvert ne pouvait pas

permettre le maquillage?

M. LE GÉNÉRAL DE PELLIEUX. — Vous me demandez des choses que je ne peux pas vous dire.

Me Clémenceau. — Le scellé ouvert est une ficelle passée

dans le coin de la pièce, avec un sceau?

M. LE GÉNÉRAL DE PELLIEUX. — Oui.

Me Clémenceau. — Est-ce que ce genre de scellé ne laisse pas la pièce à découvert?

M. LE GÉNÉRAL DE PELLIEUX. — Absolument; comment vou-

driez-vous que les experts opèrent?

M. LE PRÉSIDENT, au général de Pellieux. — Le rapport des trois experts a dit que c'était un faux, n'est-ce pas?

M. LE GÉNÉRAL DE PELLIEUX. — Je ne me rappelle pas exactement les termes.

M. Varinard. — Je ne me rappelle pas non plus les termes exacts du rapport.

Me Clémenceau. — Je crois que les experts ont dit que, s'il y

avait un doute, il devait profiter à l'accusé.

Me Labori, au Président. — Voulez-vous trancher la question de forme aujourd'hui?

M. LE PRÉSIDENT. — Demain ou après-demain?
Me Labori. — Si on pouvait avoir la pièce demain.

M. LE PRÉSIDENT. — Demain, général, vous nous donnerez la réponse de M. le Ministre de la guerre.

#### DÉPOSITION DE M. GIRY

Membre de l'Institut, professeur à l'Ecole des Chartes et à l'Ecole des Hautes-Etudes.

M. LE PRÉSIDENT, à Me Labori. — Quelle est la question que vous désirez poser?

Me Labori. — Je n'ai pas pu, la Cour le comprend, renoncer à la déposition d'un homme aussi considérable, dans la matière

où il a compétence, que M. Giry. Par conséquent, je le prierai de nous faire connaître les conclusions auxquelles il est arrivé à la suite de l'étude à laquelle il s'est livré du fameux bordereau, qu'il suffit d'appeler ainsi pour se faire comprendre.

M. LE PRÉSIDENT, à Me Labori. — D'une façon succincte,

n'est-ce pas?

Me Labori. — J'aurai ensuite deux ou trois questions à poser

à M. Giry.

M. Giry. — Messieurs, la ressemblance qui existe entre l'écriture de la pièce qu'on appelle le bordereau et l'écriture du commandant Esterhazy a frappé, dès le premier aspect, tous ceux qui ont eu l'occasion de voir ces deux écritures....

M. LE PRÉSIDENT. — Les fac-similés seulement?

M. Giry. — Je dirai sur quels documents je me suis appuyé. Mais, ce que je puis ajouter, c'est que cette ressemblance n'est pas une de ces ressemblances superficielles, banales, qui s'évanouissent après un moment d'examen attentif, comme l'a été, par exemple, la ressemblance de l'écriture de l'ex-capitaine Dreyfus et de l'écriture du bordereau. C'est une ressemblance qui est confirmée par l'analyse et les comparaisons les plus minutieuses.

Pour appuyer mes conclusions, pour qu'elles aient quelque autorité, je dois les motiver; je vais essayer de le faire le plus

brièvement possible.

Je déclarerai d'abord à MM. les jurés que je ne suis point un expert en écritures professionnel, que je ne suis pas initié du tout aux mystères de la graphologie. Je suis, comme je le disais tout à l'heure, professeur à l'Ecole des Chartes et à l'Ecole des Hautes-Etudes, et par conséquent un de ces experts d'occasion dont parlait hier — je le sais par les journaux — mon honorable confrère, M. Couard. A l'Ecole des Chartes, je suis spécialement chargé d'enseigner la diplomatique, c'est-à-dire l'application de la critique aux documents d'archives. L'étude et la comparaison des écritures ont naturellement un rôle important dans cette branche de l'érudition; nous apprenons à nos élèves à déterminer l'âge, l'attribution des documents, leur provenance, à discerner les documents authentiques, à distinguer les documents falsifiés, interpolés, des documents sincères. Sans doute, M. Couard l'a dit — et il a dit parfaitement la vérité — nous nous occupons plus spécialement d'écritures d'une époque assez reculée, mais la méthode est toujours la même; elle ne varie pas. Lorsqu'on a acquis cette éducation particulière qui donne l'habitude de remarquer, dans une écriture, les particularités les plus minutieuses, on peut appliquer cette méthode aussi bien à des écritures contemporaines qu'à des écritures anciennes, et, sous ce rapport, je puis même dire que l'étude de l'écriture des documents du moyen âge est d'autant plus utile que l'écriture du moyen âge est moins individuelle et que, par conséquent, il faut être d'autant plus attentif à toutes ses moindres particularités pour y reconnaître l'individualité. On arrive, dans les documents émanés d'une même chancellerie, à une même époque, à reconnaître la main des différents scribes de cette chancellerie, et c'est là un des éléments sur lesquels nous nous appuyons lorsqu'il s'agit d'apprécier l'authenticité ou la fausseté d'un document.

Il n'y a pas — M. Couard l'a dit et c'est encore une des grandes vérités qu'il a exprimées — à l'Ecole des Chartes, de cours pour l'expertise en écritures, cela est bien entendu, c'est bien évident; nous n'apprenons pas à nos élèves comment il faut établir le protocole d'un rapport d'expertise, nous ne leur disons point quand il faut se taire ou parler devant un l'ribunal; ... ce n'est pas matière scientifique. Nous leur enseignons quelque chose de supérieur et de plus utile, nous leur enseignons la méthode, les procédés d'investigation et de cricique; nous leur enseignons les moyens de se prémunir contre l'erreur, et je crois que cela peut avoir sa place dans une expertise en écritures.

Je vous demande pardon d'être entré dans ces détails, mais je crois que cela était utile pour vous fixer sur le crédit que

vous pouvez accorder à mon témoignage.

Maintenant, je dois dire encore ceci: Lorsque M. Zola m'a écrit pour me prier d'examiner les documents qui devaient être versés dans ce débat, j'ai hésité un moment à accepter la charge de faire cet examen. J'ai hésité parce que je n'avais pas l'habitude, je dois le confesser, de ces sortes d'expertises; on m'en avait sollicité quelquefois et j'avais toujours obstinément, absolument refusé de me détourner, pour cela, de mes études. Et puis, je dois le dire, je craignais que les conditions dans lesquelles je pouvais être obligé de faire cette expertise ne fussent assez défectueuses; je prévoyais déjà qu'il ne me serait peut-être pas possible d'examiner l'original même de la pièce principale.

Mais, en y réfléchissant, en réfléchissant à la gravité des questions de justice et de légalité qui dominent tout ce débat, j'ai pensé qu'il était de mon devoir de sortir de ma réserve habituelle pour faire l'examen qu'on me demandait, afin d'essayer, dans la mesure de mes forces, d'aider à la manifestation de la vérité. J'acceptai donc. Seulement, en acceptant, je spécitiais, en écrivant à M. Zola, que je voulais — cela était naturel, mais enfin je tenais à le spécifier d'une façon très précise — que je tenais à ce que ma liberté fût absolument entière, et que, si je faisais cet examen, quel que fût le résultat des études auxquelles j'allais me livrer, je viendrais l'exposer ici franche-

ment et nettement.

M. Zola m'a répondu aussitôt, par une lettre que j'aurais voulu vous lire, mais que je puis citer de mémoire, en me disant qu'il acceptait absolument toutes mes conditions, toutes mes réserves, qu'elles étaient toutes naturelles, et qu'il demandait simplement à des hommes de science et de bonne foi de venir dire devant la Cour ce qu'ils pensaient.

C'est dans ces conditions que j'ai accepté de faire cet examen. Je l'ai fait sans me préoccuper aucunement du fond du débat. J'ai traité ces documents comme je l'aurais fait de documents du moyen âge, n'ayant d'autre but, d'autre parti pris, que celui de la recherche de la vérité.

Je dois dire maintenant sur quelle nature de documents je

me suis appuyé.

En ce qui touche l'écriture du commandant Esterhazy, j'ai eu à ma disposition un fac-similé zincographique d'une lettre d'environ soixante-dix lignes, et c'est sur ce document que j'ai fait mon travail de comparaison. Seulement j'ai pu consulter d'autres lettres du commandant Esterhazy, les unes en photographie, les autres en original Je n'ai pas fait mon travail de comparaison sur ces lettres photographiées ou originales, mais j'ai fait sur elles un travail de contrôle, c'est-à-dire que je les ai comparées au fac-similé zincographié, que j'ai pu constater grâce à elles que ce fac-similé était bon, que tout au plus il y avait un peu d'empâtement dans l'écriture. Ces lettres en fac similé, comme celles sur lesquelles j'ai fait mon travail de contrôle, sont toutes un peu antérieures à la date présumée du bordereau. J'ai vu que ces lettres ne présentaient absolument rien de nouveau, j'y retrouvais toujours les mêmes formes, les mêmes particularités; par conséquent, j'ai vu que j'avais pu asseoir mon jugement, en faisant mon travail de comparaison avec le bordereau, sur ces lettres en fac-similé zincographique.

En ce qui touche l'écriture de l'ex-capitaine Dreyfus, j'ai eu à ma disposition également un certain nombre de lettres en fac-similés zincographiques et aussi un certain nombre d'originaux. Là encore, je suis arrivé exactement aux mêmes conclusions, que je ne répète pas; les fac-similés étaient bons et les originaux

concordaient avec les fac-similés.

En ce qui touche l'écriture du bordereau, le fac-similé que j'ai eu entre les mains est celui qui a été publié le 10 novembre 1896 par le journal le Matin, le meilleur de tous. Je ne dois pas dissimuler cependant, que je l'ai trouvé moins satisfaisant que les fac-similés des pièces de comparaison, et qu'en l'examinant, au premier moment, j'ai été un peu troublé. Je ne parle pas des marques de fatigue du cliché; quand on a un peu l'habitude de ces sortes de choses, on se rend bien compte de ce qu'a pu produire l'usure du cliché. Mais il y avait un certain nombre de signes qui me troublaient : il y avait ce que j'appellerai un peu de dénivellation dans certains mots, des mots dont la fin était un peu plus basse que la première partie; toutefois, j'ai été vite rassuré quand j'ai eu l'idée que cela pouvait provenir des déchirures de la pièce, et j'ai pu tracer sur le fac-similé du bordereau, particulièrement pour la principale déchirure, une ligne... Je n'ai pas le fac-similé du bordereau sous les yeux pour vous l'indiquer d'une façon précise.

Me Labori, passant un fac-similé au témoin. — Voici celui

du Matin, Monsieur.

M. Giry. — J'ai remarqué que le bordereau avait dû être déchiré depuis la ligne 12, au mot relative, jusqu'à la ligne 18 ou 19, au mot ministère, et que cela devait former la fin de la page, le reste devant se trouver soit au verso de la page, soit au recto d'une autre page, ce que je ne pouvais pas savoir. Cela

m'a donc complètement rassuré sur ce point.

Une autre chose m'a encore un peu troublé et m'a fait me demander un moment si j'étais en présence d'un calque. En faisant, de ce bordereau, des agrandissements photographiques, on aperçoit quelques tremblements, quelques traces de reprises, de raccords, et je me suis demandé si cela n'était point la caractéristique d'un calque. Eh bien! peut-être; mais en parlant de calque, il faut bien s'entendre. En présence d'une pièce comme celle-ci, il peut y avoir deux calques différents. Pour photographier la pièce destinée au cliché zincographique, il est possible — par exemple si la fin de la lettre était au verso — que l'on ait fait préalablement un calque de la pièce entière afin d'éviter peut-être de rendre visible l'écriture du verso et les traces de déchirures de l'original, afin d'éviter aussi de reproduire les visas ou les cachets qui avaient pu être mis sur la pièce. Mais alors, ce calque, c'est seulement un intermédiaire de plus entre le bordereau original, tel qu'il existe, et le fac-similé que nous avons; ce n'est point du tout un faux, absolument pas.

Je crois, du reste, qu'il n'est plus question maintenant, qu'on a absolument abandonné cette idée qui a été émise — c'est encore une chose que je sais par les comptes rendus — que le fac-similé du bordereau pouvait être un faux, mot qui avait été prononcé peut-être imprudemment, et auquel nous avons vu les experts des premiers procès se raccrocher un peu comme des naufragés

à une bouée de sauvetage...

S'il y a eu un calque, c'est un calque de la pièce entière, et, si l'on compare le fac-similé du bordereau avec les lettres du commandant Esterhazy, on se rend parfaitement compte que si ce calque a existé, ce qui est possible et qui a pu être fait, pour que la photographie soit plus claire, ce calque a été certainement fait par un praticien habile et expérimenté; et cela ne m'empêche pas de formuler très nettement cette conclusion, que l'écriture du bordereau est une écriture courante, naturelle,

non déguisée et sans mélange d'autres écritures.

J'ai examiné aussi une autre hypothèse de calque. Le bordereau pourrait avoir été fait, fabriqué par calque de mots empruntés à d'autres documents rapportés et juxtaposés ensuite. En
bien! Messieurs, je crois qu'il est absolument impossible que la
pièce ait été fabriquée ainsi; j'ai fait là-dessus des expériences
nombreuses qu'il serait bien long d'exposer en détail. On m'a
demandé de me borner à vous donner des conclusions; ce que
je peux vous dire, c'est que j'ai essayé moi-même de faire un
calque dans ces conditions, et que je ne suis arrivé à produire
qu'une chose informe; quoique j'aie l'habitude des choses
graphiques, j'ai fait une chose qui ne ressemblait à rien et

sur laquelle tout le travail de mosaïque était visible au premier coup d'œil. On peut faire mieux que moi, assurément, mais je pense qu'il aurait été impossible de faire une pièce de cette dimension, de trente lignes. Il y a toutes sortes de raisons dans lesquelles je ne peux pas entrer qui s'y opposent d'une façon absolue. J'ajoute que je n'imagine pas qu'un traître ait pu avoir l'idée de faire, dans ces conditions, un calque, qui aurait demandé tant de temps, tant de patience, pour une pièce qui ne devait pas être discutée contradictoirement avec lui!

J'arrive maintenant à la comparaison de l'écriture du bordereau avec celle du commandant Esterhazy. Messieurs, je crois que tout a été dit, qu'au moins tout ce qui était frappant a été dit sur ce point; par conséquent, là encore, je vais me borner à des conclusions pour abréger. Je vous dirai seulement que j'ai fait la comparaison dans l'ensemble et dans le détail; que j'ai fait l'analyse la plus minutieuse, mot par mot, lettre par lettre, syllabe par syllabe; que j'ai comparé les signes accessoires de l'écriture, la ponctuation, l'accentuation; et, soit que j'aie considéré le détail, soit que j'aie considéré l'ensemble, je suis arrivé toujours aux mêmes conclusions.

Ces conclusions, auxquelles j'étais arrivé moi-même, j'ai voulu les contrôler par les observations de paléographes plus exercés, de gens qui, mieux que moi, connaissent les écritures modernes; j'en ai consulté plusieurs; tous ceux qui ont fait cet examen ont eu le même avis que moi. Il y en a plusieurs que je pourrais nommer, car ils ont offert leur témoignage à

M. Zola...

M. EMILE ZOLA. — Nous en aurions amené quarante; si nous ne les avons pas amenés, c'est pour ne pas abuser de vos instants.

Me Labori. — Et tous experts d'occasion, comme ces membres de l'Institut et ces professeurs de l'Ecole des Chartes, que vous voyez se succéder ici, et vous faire des démonstrations dont il est impossible que l'esprit scientifique ne provoque pas votre admiration.

M. Giry. — En résumé, ma conclusion a été celle-ci; c'est qu'il existe entre l'écriture du bordereau et l'écriture du commandant Esterhazy une ressemblance, une similitude qui va

jusqu'à l'identité.

Est-ce à dire que je puisse affirmer que le commandant Esterhazy est l'auteur du bordereau? Je ne veux pas le faire, je ne veux pas aller jusque-là. Je ne veux pas le faire, parce que, après tout, je n'ai fait mon expertise que sur des facsimilés, et quoique bien persuadé que l'examen de la pièce originale confirmerait mes conclusions d'une manière éclatante, cependant il y a une petite chance d'erreur. Je ne veux pas le faire surtout, parce que je crois qu'une expertise d'écritures peut bien servir à corroborer des soupçons, à diriger des recherches, à conduire — comme c'est le cas ici — jusqu'à la conviction morale, mais qu'elle ne peut pas produire, à elle seule,

la certitude absolue qui, à mon avis, est nécessaire pour asseoir

un jugement.

Me Labori. — Est-ce que l'écriture de M. le commandant Esterhazy n'est pas extrêmement caractéristique? M. Giry pense-t-il qu'on pourrait la confondre avec une autre? Y a-t-il, en un mot, beaucoup d'écritures semblables ou analogues à la sienne?

M. Giry. — Je puis répondre que quand j'ai voulu faire cet examen, j'ai pris la peine de chercher, dans des correspondances nombreuses et chez des amis, d'autres écritures, pour voir celles qui pourraient se rapprocher de l'écriture en question. J'en ai trouvé quelques-unes qui rentraient dans la même catégorie, qui avaient le même aspect; mais, en descendant dans le détail, j'ai trouvé que celle de M. Esterhazy était absolument particulière, très caractéristique, qu'il y avait là ce qu'on a appelé des idiotismes d'écriture, qui lui sont tout à fait particuliers. Je pourrais en citer quelques-uns: le plus frappant de tous, on vous l'a cité déjà, ce sont les doubles s, l's longue précédant l's ronde. C'est là un idiotisme d'écriture qui, dans les écritures françaises, est extrêmement rare; je ne l'ai trouvé, en faisant cette recherche d'écritures, que dans l'écriture d'une seule personne, et c'est celle d'un des témoins de ce procès qui vous a expliqué, je crois, d'où elle provenait.

#### DÉPOSITION DE M. HÉRICOURT

Chef-adjoint du Laboratoire de physiologic de la Faculté de médecine, rédacteur en chef de la « Revue scientifique ».

Me Labori. — M. le docteur Héricourt est un physiologiste; il vient lui-même de décliner ses qualités; je crois qu'il a examiné l'écriture du bordereau et qu'il l'a comparée avec celle du commandant Esterhazy au point de vue de ses connaissances particulières. Je lui serais reconnaissant de vouloir bien dire à MM. les jurés à quels résultats il est parvenu et quelles sont les conséquences qu'il a déduites de son examen.

M. LE Président. — Brièvement, n'est-ce pas?

Me Labori. — En abrégeant, bien entendu, le plus possible,

mais en disant tout ce qu'il a à dire.

M. HÉRICOURT. — Je suis forcé d'expliquer quelle peut être la compétence d'un physiologiste en matière d'écritures, mais

ceci nous mène au cœur même de la question.

Eh bien! les mouvements de la main qui tient une plume, de la main qui écrit, ne sont pas d'une autre nature que les autres mouvements en général; ils sont la conséquence d'une contraction musculaire qui est provoquée par une excitation nerveuse, laquelle est en rapport direct avec le travail cérébral, avec la fonction où s'élaborent les idées, où naissent les sentiments, voudra être absolument fixé, on le sera; il n'y aura qu'à donner à des hommes compétents la pièce originale, et la réponse certaine suivra l'examen.

Mais, Messieurs, cette question du décalque a-t-elle de l'importance? En réalité, je crois qu'elle n'en a aucune. Une pièce peut, en effet, être décalquée pour des motifs bien différents : une pièce peut être décalquée par un simple copiste qui a voulu la communiquer à d'autres personnes sans s'en dessaisir ; une pièce peut avoir été décalquée par un complice, par un délateur ; une pièce aussi peut avoir été décalquée par l'auteur même du document original. Dans ce dernier cas, si vous voulez, nous l'appellerons un autodécalque; et on a tort, toutes les fois qu'on parle de décalque, de penser que cette opération suppose forcément deux personnes, un décalqué et un décalqueur.

Non pas; il se peut très bien que le décalqueur soit en même temps le décalqué, et il serait très facile de vous démontrer — mais je ne le ferai pas, parce que cela m'entraînerait peut-être un peu trop loin — il serait très facile de vous démontrer qu'il y aurait grand avantage pour un coupable qui veut dissimuler et couvrir sa personnalité, à décalquer sa propre écriture.

Me Labori. — C'est très intéressant. Voulez-vous, monsieur le Président, me permettre d'insister auprès du témoin pour obtenir de lui, sans lui demander de très longs développements, de nous faire connaître les éléments essentiels de sa démonstration sur ce point. C'est d'autant plus intéressant que M. Bertillon a dit, dans son expertise de 1894, qu'il n'a pas voulu révéler, mais que nous connaissons tout de même, que le traître déguisait son écriture pour se réserver un moyen de défense le cas échéant... d'ailleurs, cela a été écrit en toutes lettres dans le rapport de M. d'Ormescheville. Je serai reconnaissant à M. Héricourt de vouloir bien nous dire tout ce qu'ont pu lui suggérer ses recherches.

M. LE PRÉSIDENT. — Vous entendez la question?

M. HÉRICOURT. — Oui, monsieur le Président. Je dis donc que, pour une personne intéressée à se dissimuler et à se couvrir à l'occasion, décalquer sa propre écriture est le procédé le

plus facile et le plus sûr.

Le plus facile, cela va de soi, car au lieu de prendre dans la correspondance d'une autre personne, qu'il s'agit de compromettre, les mots dont on a besoin pour composer son propre factum, eh bien! l'on n'a qu'à écrire soi-même cette pièce. Elle est, en effet, bien difficile, cette opération, — et, pour ma part, je la crois impossible, — de rassembler des mots épars, d'en faire un tout homogène et capable de donner l'illusion de l'écriture courante. Voyez combien il est déjà difficile de trouver seulement les mots dont on a besoin. Par exemple, on a dit que le bordereau avait été fait avec une pièce écrite de la main de M. Esterhazy, et ayant trait, je crois, à la campagne de Crimée. Or, il aurait été assez difficile de trouver le mot Madagasca.

là-dedans. De plus, tout en conservant à notre écriture ses caractères fondamentaux, nous n'écrivons jamais de la même façon; nous avons une plume plus ou moins grosse; nous espaçons plus ou moins nos mots, nous les inclinons plus ou moins, et, de la réunion de tels mots, ainsi écrits dans des circonstances différentes, résulteraient des apparences incompatibles. Il est donc absolument impossible de faire une pièce homogène d'une telle mosaïque.

On a émis aussi l'hypothèse que les mêmes mots avaient servi de matrice unique pour des mots répétés dans le bordereau. Par exemple, le mot note aurait été décalqué quatre fois sur un seul mot note pris dans la correspondance de la personne à compromettre. Eh bien! ceci est inexact. Je crois qu'on vous l'a démontré, et la preuve est extrêmement simple : le mot note n'a ni la même forme ni les mêmes dimensions dans aucun des quatre cas; ce sont donc là des suppositions qui ne tiennent pas

debout.

Vous voyez, Messieurs, combien, à ce point de vue, l'autodécalque peut être un procédé facile; mais il est aussi extrêmement sûr: car si une telle pièce vient à être surprise et produite en justice, son auteur comptera sur la perspicacité des experts qui sauront sans doute reconnaître le fait du décalque, pour être mis hors de cause. L'autodécalque constitue donc, avec les idées admises, un excellent moyen de se couvrir à l'occasion.

Maintenant, Messieurs, sur cette question du décalque, j'ai encore un mot à vous dire. Etant donné que, chez les experts, le mot décalque entraîne l'idée de deux personnes, que pensezvous de cette question qu'on poserait à des experts, sachant qu'il y a, en effet, décalque de la pièce à expertiser? Que pensez-vous de cette question : « Pouvez-vous nous dire si la pièce que nous vous soumettons a été écrite de la main même de la personne dont elle est l'écriture? » En bien! il semble qu'une question posée dans ces termes contiendrait la réponse à lui donner. Ce serait, en quelque sorte, le tour de la carte forcée, le tour de la réponse forcée qu'on jouerait à ces experts, car si ces experts savent reconnaître le décalque, ils concluront : « Non, la pièce n'a pas été écrite par la personne même dont elle est l'écriture... »

Je ne sais si les experts ont fait cette réponse au deuxième Conseil de guerre, à propos de l'écriture du bordereau; mais s'ils avaient répondu ainsi, ils auraient été bien imprudents, car précisément ils auraient supprimé l'hypothèse de l'autodécalque, qui était celle sur laquelle aurait pu compter l'accusé, et qu'il a d'ailleurs été le premier à indiquer... peut-être pour qu'on ne l'oublie pas.

En réalité, le seul décalque intéressant, c'est le décalque de la pièce mosaïque, faite de mots. et de morceaux de mots rapportés. En bien! pour que ce décalque fût important, eût de la valeur, il ne faudrait pas seulement prouver qu'il y a eu décalque, il faudrait encore prouver, par l'examen de son fac-similé, qu'il y

a eu composition d'une mosaïque, c'est-à-dire assemblage a mots rapportés. Or, l'examen du fac-similé du bordereau écart cette supposition; et alors toutes les hypothèses sur l'origine du décalque sont en somme d'une importance tout à fait secondaire.

En somme, Messieurs, ma conviction absolue est que, de toutes ces considérations, on peut conclure que l'écriture du bordereau est absolument semblable à celle de M. Esterhazy et que, s'il y a eu décalque, il s'est trouvé, sous le papier du décalqueur, une pièce naturelle, écrite couramment par la personne

ayant cette écriture.

Mais maintenant que j'ai affirmé à nouveau cette conviction, il me reste, pour terminer, à vous dire quelques mots de ce que peut être la certitude en matière d'expertise en écritures. Or, Messieurs, il faut bien savoir que l'expertise en écritures n'est pas une science. Toute science a sa méthode, sa technique; elle a également ses preuves. Quand on soumet à un expert chimiste du café dans lequel on suppose la présence de l'arsenic, l'expert sait tout de suite comment il va procéder comment il va mettre en évidence cet arsenic; il le montre, i en démontre la nature, et d'autres experts pourront, après lui répéter ses opérations et faire la même preuve. Voilà la science Mais, l'expertise en écritures... Mon Dieu! c'est un art dont le procédés sont laissés à l'initiative de l'expert lui même. Ce procédés sont plus ou moins ingénieux... Peut-être avez-vou pu voir qu'ils sont quelquefois bien extraordinaires.....

Les observations des experts en écritures sont des observations quelquefois excellentes, souvent subtiles, quelquefoi aussi très fragiles; et alors le résultat d'un tel travail ne vau qu'autant que vaut l'expert; si l'expert est un savant, eh bien son travail sera très bon; si l'expert est un ignare ou u fantaisiste, son travail sera bien médiocre. Mais qui décidera d la valeur de l'expert?... On juge le savant, on a le moyen d connaître sa valeur; mais, les artistes, on ne les juge pas. L conclusion d'un expert en écritures ne peut donc pas comporté de certitude, et, en matière d'expertise en écritures, la certitud se trouve réduite aux proportions beaucoup plus modeste d'une conviction toute personnelle, qui ne peut pas s'étendi

au delà de la personne même de l'expert.

Je pense donc,— et je suis sûr que tout le monde, à ma droite est de cet avis, — que, si une telle conviction personnelle per être suffisante comme indication, lorqu'il s'agit d'absoudr jamais elle ne saurait être suffisante quand il s'agit de condamner.

M. LE PRÉSIDENT. - Vous avez d'autres questions, maîti Labori ?

Me Labori. – Non, monsieur le Président.

Si vous le voulez bien, monsieur le Président, nous ente drons M. le lieutenant-colonel Picquart. (M. le lieutenant-volonel Picquart se présente à la barre des témoins.)

# RAPPEL DE M. LE LIEUTENANT-COLONEL PICQUART

M. LE PRÉSIDENT. — Maître Labori?

M° Labori. — M. le colonel Picquart n'était pas présent à l'audience pendant la déposition qu'a faite hier M. le général de Pellieux. Voulez-vous me permettre de lui demander, puisque, après tout, les journaux publient des comptes rendus de l'affaire, s'il la connaît?

M. LE COLONEL PICQUART. — Je l'ai lue dans les journaux.

Me Labori. — Je voudrais savoir s'il l'a lue in extenso?

M. LE COLONEL PICQUART. — Je l'ai lue in extenso.

Me Labori. — Le point le plus important de la déposition de M. le général de Pellieux, hier, a consisté à apporter la déclaration, et ce qu'il appelait la preuve, que M. le commandant Esterhazy n'avait pas pu connaître ou se procurer, en 1894, les documents qui sont énumérés dans le bordereau. Je demande à M. le lieutenant-colonel Picquart s'il peut répondre en détail sur ces différents points; car il n'est pas possible qu'au moment où il a fait son enquête personnelle, ces questions ne l'aient pas préoccupé. Dans le cas où il pourrait le faire, je le prierais

de vouloir bien nous donner une réponse.

M. LE COLONEL PICQUART. — Je n'aurais pas abordé cette question si elle n'avait été traitée hier devant la Cour. Mais, du moment que la question a été soulevée, je crois que, comme la justice a le droit de demander toute la vérité, et que j'ai le devoir de la lui dire, je suis obligé de vous faire connaître mes appréciations au sujet de ce bordereau. Je demande instamment que l'on n'interprète pas mal ce que je vais dire; quelques-unes de mes appréciations seront peut-être en contradiction avec celles de M. le général de Pellieux. Mais, autant j'obéirai toujours aux ordres de mes chefs chaque fois que je les recevrai, autant je crois que je suis obligé, quand il s'agit d'une simple question d'appréciation, de dire tout ce que je pense.

Messieurs, pour cette question du bordereau, permettez-moi de l'envisager d'abord d'une façon générale. J'ai quelque habitude de ces questions; avant d'avoir été, pendant un an et demi, chef du service des renseignements, je me suis occupé, dans d'autres Etats-majors, de ces questions. Je crois donc que je suis suffisamment qualifié pour vous donner mon

pinion à ce sujet.

Eh bien! le bordereau, que j'ai présent à la mémoire, porte

l'énumération de pièces qui sont beaucoup moins importantes, à mon avis, que ce que l'on a dit...

(Me Labori fait passer un fac-similé du bordereau au colonel Picquart.)

M. LE COLONEL PICQUART. — Je remarque d'abord ceci :

«Je vous adresse, cependant: 1º une note sur le frein hydraulique;

2º Une note sur les troupes de couverture;

3º Une note sur le Manuel de tir; 4º Une note relative à Madagascar. »

Il n'y a là que des notes. Quelqu'un qui aurait fourni quelque chose de sérieux, et non pas simplement ce qu'il a recueilli dans la conversation ou vu en passant, aurait dit : « Je vous envoie tel ou tel document. » Lorsqu'on veut faire valoir sa marchandise, on dit d'où elle vient. Une note, cela indique une œuvre personnelle, ou bien une petite copie de n'importe quoi, tirée d'un mémoire, d'un journal, ou d'ailleurs. Je remarque encore ceci : c'est que, pour le seul document authentique, qui n'est pas lui-même d'une importance capitale, pour le Manuel de tir, l'auteur du bordereau dit : projet de manuel de tir, et il le fait bien ressortir; et il ajoute : « Ce dernier document est extrêmement difficile à se procurer ». Il insiste sur la difficulté qu'il a eue à se procurer ce document; c'est quelque chose de tout différent des notes précédentes.

Maintenant, Esterhazy a-t-il pu avoir ces renseignements?...

M. LE PRÉSIDENT. — C'est là la question.

M. LE COLONEL PICQUART. — Eh bien! je dis: Oui. Lorsque le fameux petit bleu m'a apporté le nom du commandant Esterhazy, j'ai pris des renseignements, comme je l'ai déjà dit dans ma première déposition. La première personne à laquelle je me suis adressé, personne appartenant à son régiment et que je ne désignerai pas autrement, m'a dit : « Cet homme a des allures singulières, il a été deux fois aux écoles à feu d'artillerie, et il a demandé à y retourner une troisième fois; et, comme on lui a objecté que ce n'était plus son tour, il y est retourné sans indemnité. » Je sais bien qu'Esterhazy a dit que, s'il allait si souvent aux écoles à feu, c'est qu'il avait une maison de campagne qui n'était pas éloignée du camp de Châlons, mais il y a une chose que je demanderai : Est-ce bien au camp de Châlons qu'il est allé chaque fois? — la dernière fois, oui, mais les autres fois, je ne le crois pas... je ne puis l'affirmer... mais pour l'une au moins des écoles à feu, il me semble bien que c'était au Mans... Je n'affirme pas, parce que je n'affirme jamais une chose dont je ne suis pas sûr.

Ensuite, il y a autre chose : je vous ai dit d'une façon très sommaire, parce que c'était une question spéciale, rentrant dans mon service, je vous ai dit qu'un agent nous avait appris qu'un chef de bataillon, décoré, âgé d'environ cinquante ans, fournis-

sait des documents à une puissance étrangère, et que ces documents étaient surtout des documents d'artillerie et de tir. Ainsi, voilà deux *indices* qui prouvent qu'Esterhazy pouvait fournir des choses concernant l'artillerie. Il y en a un troisième : la personne à laquelle je me suis adressé, appartenant au régiment d'Esterhazy, m'a dit ceci, — elle serait prête à le répéter sous serment — « Esterhazy m'a demandé si je connaissais quelque chose à la mobilisation de l'artillerie?.... » Qu'en voulait-il faire?

Ainsi, je crois qu'Esterhazy pouvait... pouvait, — je n'ai pas dit qu'il l'avait fait, — pouvait fournir une note, un travail personnel, d'après ce qu'il avait vu, sur le frein hydraulique

et sur les modifications aux formations de l'artillerie.

Maintenant, il y a une chose que j'ai lue dans les journaux, et que je répète ici parce que l'idée m'a paru judicieuse : cette modification aux formations de l'artillerie a fait l'objet d'un projet de loi et a été à la connaissance, avant qu'elle arrivât au jour, d'un grand nombre de sénateurs, de députés et de journalistes. En bien! ce n'est un mystère pour personne qu'Esterhazy connaissait des députés, — je puis le prouver quand on voudra,

- et qu'il fréquentait dans les bureaux de rédaction.

En ce qui concerne le numéro 2, la note sur les troupes de couverture, le bordereau dit : « Quelques modifications seront apportées par le nouveau plan. » Je prétends que la manière dont cette note est conçue montre qu'il s'agit de quelqu'un qui n'était pas de la maison, et, si !'on veut des explications plus détaillées à ce sujet, je suis prêt à les donner, mais à huis clos, parce que je ne veux pas qu'il soit dit que je prononce un seul mot en public sur les affaires de couverture. Ce que je dirai à huis clos sera très peu de chose, il s'agit de choses passées qui ne sont aucunement de nature à porter préjudice à la défense nationale; mais vous comprendrez le sentiment de convenance qui me force à réclamer le huis clos dans ce cas.

Me Labori, au Président. — Voulez-vous me permettre de demander à M. le colonel Picquart de nous fournir toutes les explications qu'il pourra nous donner en audience publique? Ensuite nous demanderons à M. le Président de prononcer pour quelques minutes le huis clos, afin que M. le colonel Picquart nous donne toutes les explications qu'il ne croit pas

devoir donner en audience publique.

M. LE COLONEL PICQUART. — Je suis aux ordres de la Cour.

M. LE PRÉSIDENT. — Continuez.

M. LE COLONEL PICQUART. — Je passe maintenant à la note sur Madagascar. On a dit qu'on ne pouvait pas savoir, au commencement de 1894, qu'il y aurait une expédition à Madagascar. D'abord, il s'agit ici d'une note relative à Madagascar; il ne s'agit pas du tout d'un projet de participation des troupes de l'armée de terre à une expédition à Madagascar; rien n'est plus vague que ces mots: Une note sur Madagascar. Cela peut avoir été tiré d'un document géographique, ou pris dans un

ouvrage quelconque; rien ne dit que ce document eût un caractère militaire. Si on venait vous dire que cela doit être forcément quelque chose de militaire, je répondrais: Depuis la première expédition de Madagascar, tous les ans il était question d'envoyer quelqu'un là-bas, et j'ai reçu des lettres de beaucoup de mes camarades, de mes subordonnés, qui, sachant que j'avais servi aux colonies, me disaient: « Est-ce que tu ne pourrais pas, est-ce que vous ne pourriez pas prendre quelques renseignements? On dit partout qu'il va y avoir une expédition à Madagascar. » Tout cela montre que, dès le commencement de 1894, sans savoir s'il y aurait une expédition à laquelle les troupes de l'armée de terre prendraient part, on pouvait déjà s'occuper de Madagascar, et qu'on en parlait un peu partout.

Le bordereau dit ensuite:

5º Le projet du Monuel de tir de l'artillèrie de campagne. Ce dernier document est très difficile à se procurer, je ne puis l'avoir à ma disposition que très peu de jours; le Ministre de la guerre en a envoyé un nombre fixe dans les corps et ces corps en sont responsables; chaque officier détenteur doit remettre le sien après les manœuvres.

Est-ce là le fait d'un officier d'artillerie qui est au ministère de la guerre? Le Ministre de la guerre en a envoyé un nombre fixe dans les corps. Pourquoi parlait-il des corps? Cela paraît bien indiquer un officier qui n'était pas au ministère.

Maintenant, il faut que je parle de deux autres choses qui sont très graves dans ce bordereau. Il y a ceci : « A moins que vous ne vouliez que je le fasse copier in extenso. » Eh bien ! la personne qui veut faire copier un document in extenso a quelqu'un à sa disposition pour faire cette copie. Elle ne dit pas : que je vous le copie, mais : que je vous le fasse copier. Quand mon attention a été appelée sur Esterhazy, je me suis dit : Mais. comment, en 1894, pouvait-il avoir à sa disposition des secrétaires, des personnes qui pussent copier? L'officier auquel je me suis adressé m'a dit ceci : « Esterhazy a toujours fait copier des documents chez lui par des secrétaires, et il en fait encore copier en ce moment. »

De plus, cet officier m'a dit: « Esterhazy, en 1894, était major. » — Il avait donc un secrétaire à poste fixe. Et comme, étudiant le bordereau, je cherchais à trouver quelque chose qui ne pût s'appliquer à Esterhazy, savez-vous quel a été mon espoir, en apprenant qu'il était major? C'est la dernière phrase: « Je vais partir en manœuvres. » Comment, en effet, un major pouvait-il partir en manœuvres au printemps? — Ce sont des manœuvres de brigade avec cadres; généralement, les majors n'y prennent pas part, ce sont les chefs de bataillon. — Je me suis fait denner les rapports du 74e de ligne à cette date, et j'ai vu: « M. le commandant Esterhazy

prendra part aux manœuvres de brigade avec cadres. » J'avoue

que j'ai été très ému de voir que tout se confirmant.

Maintenant, Messieurs, il y a une chose qui m'étonne dans la déposition d'niet de M. le général de Pellieux II a parlé d'un secrétaire nommé Mulot que j'avais interrogé. Le fait est parfaitement exact, et le général de Pellieux I'a su par moi. En bien ' je demande que MM, les jurés se souviennent des lettres que m'a écrites M. le général Gonse; je demande qu'ils se souviennent de la déposition du général Gonse ici, le mercredi 9. Dans une lettre, le général me disait. Il ne faut pas continuer avec les experts, il faut tâcher de savoir comment les documents ont pu être obtenus et copiés. Dans sa déposition, ici, — je l'ai vu dans le compte rendu sténographié — le général Gonse a dit qu'à ce moment je devais interroger les officiers d'artillerie avec lesquels M. le commandant Esterhazy avait pu faire les manœuvres aux écoles à feu; que je devais m'enquérir auprès des sous-officiers de ce que ceux-ci avaient pu copier.

Eh bien! Messieurs, je m'étonne qu'on me reproche d'avoir fait venir le nommé Mulot, qui était un des deux secrétaires employés par Esterhazy. Je pensais que, si on pouvait me reprocher quelque chose, c'était de n'avoir interrogé que celui là, et je vais vous en dire la raison. On m'avait recommandé d'interroger les sous-officiers, mais de la facon la plus discrète, de manière à ce que l'affaire ne s'ébruitât pas. Eh bien! j'ai vu. aux difficultés que j'ai rencontrées pour obtenir quelque chose sans rien demander, j'ai vu que la tache était impossible. J'ai fait venir le nommé Mulot, je lui ai dit : « Il y a des indiscrétions qui se sont produites dans la presse; le Ministre désire savoir si, dans les bureaux, il n'y a pas eu des choses copiées qui n'auraient pas dù l'être. » Je l'ai mis sur ce terrain; il m'a dit : « Je puis vous répondre très bien ; j'ai été secrétaire du commandant Esterhazy; j'ai copié telle et telle chose. . » Il me os a énumérées... Je n'aurais pu le pousser sans le mettre sur la trace de ce que je recherchais.

Il m'a dit qu'Esterhazy s'occupait beaucoup de conférences, qu'il l'avait chargé de copier des passages dans des livres,... différentes choses dont je n'ai pas gardé le souvenir. Je ne me souviens que d'une chose, c'est qu'il m'a parlé d'un manuel de me les choses se sont un peu confondues dans ma mémoire et pe rois bien que je lui ai montré le manuel de tir d'artillerie et pe je mi ai demandé si c'était colui-là il m'a dit « Non, ce l'est pas cela. « J'ai renvoyé le nommé Mulot, et je n'ai pas continué, parce que cela ne m'était pas possible sans compronettre Esterhazy et sans ébruitei la chose. Sculement, je m'étonne que, dans ces conditions, sachant que j'avais intergé sans succès Mulot, Mulot ait été le seul cité lors de l'affaire lu Conseil de guerre. Je m'étonne qu'on n'ait pas cité les autres contaires qu'avait employés Esterhazy et, notainment, le secrétaire qu'il employait chez lui, au printemps de 1896, à

copier divers documents.

Il v a un fait certain, patent, c'est qu'à cette époque, le colonel du 74° a remis au commandant Esterhazy un document confidentiel; ce document confidentiel, . la remise en est indiquée, soit par un recu, soit par une note au rapport, l'un ou l'autre. En bient à ce moment là, le commandant Esterhazy employait quelqu'un chez au à copier des documents ou des dessins Il aurait été intéressant de savoir s'il a employé quelqu'un à copier ce document que lui avait confié son colonel.... Je ne dis pas que ce document à été confié, mais on devait chercher.. En somme, j'avais dit que Mulot ne m'avait rien appris... et c'est

lui seul qui a été cité au Conseil de guerre

Maintenant, il y a autre chose qui m a profondément attristé, c'est une insinuation, je pense que ce n'était pas dans l'intention de M. le général de Pelhenx. — mais, entin, il m'a semblé, en lisant le compte rendu sténographié, que le général de Pellieux avait insinué que j'avais voulu me livrer a une tentative de corruption sur cet homme. Il est fort possible que je lui are parlé de sa situation militaire ; il est possible aussi que ce soit un qui m'en ait parlé le premier; mais je ne puis admettre qu'on lance une accusation pareille contre moi On ne m'avait jemais parlé de cette déposition de Mulot; je l'avais-bien vu dans la salle des témoins au Conseil de guerre, mais, par une discrétion que vous comprendrez, je me suis borné à lui dire bonjour, et à ajouter : « Eh bien i vous ne croyiez pas que vous viendriez ici " » Et ce n'est que par la déposition de M. le général de Pellieux, hier, que j'ai su ce qu'on avançait contre moi dans cette affaire.

#### CONFRONTATION

de M. le lieutenant-colonel Picquart avec M. le général de Pellieux et M. le général Gonse.

M. LE PRÉSIDENT. — Monsieur le général de Pellieux, vous avez entendr de votre place les déclarations de M. le lieutenant-colonel Picquart. Avez-vous des observations à présenter?

Marcheral or Pellicera, — Parfaitement, Je n'ai pas d'observations à présenter au sujet de la discussion des prèces du bordereau. MM, les jurés sont là pour apprécier ma deposition d'hier et la déposition d'aujourd'hui du colonel Picquart. Cependant, je demanderai que quelqu'un, peut être plus à même que moi d'affirirer également ce que j'ai dit hier, en ce qui concerne la possibilité pour le commandant Esterhazy de se procurer les picces au bordereau, soit appelé à la baire : un officier du ministère de la guerre. Le général Gonse, si vous voulez, pou ra venir s'expliquer à ce sujet.

Je prends cependant deux points. Hier, j'ai dit que c'était un officier d'artillerie, un officier du ministère de la guerre, et

j'avais ajouté que c'était un stagiaire des bureaux de l'Etatmajor! la mémoire m'a échappé à ce moment, et je n'ai pas terminé ma déposition sur ce point. J'ai dit que c'était un stagiaire pour la raison suivante, c'est que dans les bureaux du ministère de la guerre, les officiers sont un peu confinés par services, et qu'un officier d'un bureau pourrait difficilement fournir des renseignements d'un autre bureau, tandis qu'un stagiaire passe successivement dans chaque bureau, et, par conséquent, est à même de fournir des renseignements émanant de chaque bureau.

Je prends ensuite le point : « Je vais partir aux manœuvres. » Il est parfaitement exact que le commandant Esterhazy a été aux manœuvres de cadres; il est parfaitement exact que le commandant Esterhazy a été aux écoles à feu; mais je dis que la note sur Madagascar, dont le travail n'a été élaboré qu'au mois d'août au ministère de la guerre n'a pu être fournie par Esterhazy, parce qu'à cette époque il avait été aux écoles à feu, aux manœuvres, et, qu'après le 16 août, il n'a plus été aux manœuvres, tandis que les stagiaires ont tous été aux

manœuvres à la fin d'août.

Maintenant, qu'on conteste l'importance des pièces contenues dans le bordereau, cela m'est absolument indifférent; le bordereau porte l'énumération d'un certain nombre de pièces, elles ont été fournies. Ce que je peux prouver, c'est qu'elles n'ont pas été fournies par Esterhazy.

Maintenant, je demande que le général Gonse soit appelé à

la barre pour répondre.

Un mot encore. Le colonel Picquart vient de dire que la déposition du nommé Mulot s'était produite à huis clos. Parfaitement, il y a eu une déposition à huis clos; mais il y a quelque chose qui n'a pas eu lieu à huis clos; c'est l'enquête et, dans l'enquête, Mulot a fait la déclaration que je vous ai dite hier; il l'a faite devant le commandant Ravary; or, le rapport du commandant Ravary n'a pas été lu pendant le huis clos. S'il est nécessaire, je demande qu'on appelle le nommé Mulot, qui répétera ici devant MM. les jurés ce que j'ai dithier. Je n'ai pas avancé un seul point inexact; du reste, je n'ai pas été contesté.

M. LE PRÉSIDENT. — Monsieur le général Gonse...

Me Labori. — Voulez-vous me permettre, monsieur le Président, d'intervenir pour vous prier de diriger ces importants débats dans le sens que je vais vous indiquer. D'abord, en ce qui concerne la présence de Mulot, nous sommes heureux de la demande de M. le général de Pellieux; nous ne pouvons que nous y associer. Nous serons heureux de la présence de tous les témoins qu'on amènera à ces débats; et, Dieu merci, la suite de l'affaire démontrera que notre demande n'est pas faite pour augmenter ici l'obscurité.

M. LE GÉNÉRAL DE PELLIEUX, à Me Labori. — Vous ne

pouvez pas me reprocher de vouloir faire l'obscurité.

Me Labori. — Non, monsieur le général; aussi, quelle que soit la portée considérable dans le pays des paroles que vous avez prononcées hier, sans qu'il me soit permis d'y répondre, je considère que vous êtes ici le meilleur auxiliaire de la

défense, et je tiens à vous en donner le témoignage.

Cela dit, monsieur le Président, avant d'aborder ce que vous avez à demander à M. le général Gonse, je vous demande que, lorsque vous aurez posé toutes les questions que vous jugerez utiles, lorsque ces messieurs auront fourni les réponses qu'ils croiront utiles, chacun des documents soit examiné successivement et qu'il soit établi si les explications du colonel Picquart sont acceptables ou non. Nous sommes arrivés à un moment où, ni l'autorité du chef devant la justice, ni la parole du soldat, ne peut avoir de poids, quand elle a un caractère général et purement affirmatif.

Nous allons arriver à des faits, et il est absolument indispensable que des affirmations vagues et d'ensemble ne se produisent pas et que nous obtenions des explications précises dans les détails. Par conséquent, monsieur le Président, posez, je vous le demande même très respectueusement, toutes les questions que vous croirez utiles; que ces messieurs fournissent toutes les réponses qu'ils croiront nécessaires; mais, après, je demande, que chacun des documents soit examiné en particulier, que M. le colonel Picquart fournisse ses explications et qu'on les discute si on les conteste.

M. LE PRÉSIDENT. — Mais, M. le colonel Picquart vient de les donner.

Me Labori. — M. le colonel Picquart les a données; je les ai trouvées, quant à moi, pleinement satisfaisantes. M. le général de Pellieux n'est pas venu les discuter; il est venu encore apporter des affirmations ressemblant à beaucoup de celles que nous avons déjà entendues. Je demande donc d'une manière générale que, entre ces messieurs, soit avec le général Gonse, si c'est lui qui a qualité, soit avec le général de Pellieux, si c'est lui qui doit s'expliquer, chacune des explications soit contradictoirement examinée l'une après l'autre et non pas dans leur ensemble.

M. LE PRÉSIDENT. — Monsieur le général Gonse, voulez-vous dire ce que vous savez en ce qui concerne les pièces indiquées dans le bordereau?

M. LE GÉNÉRAL DE PELLIEUX. — Puis-je me retirer, monsieur le Président ?

M. LE PRÉSIDENT. — Si vous voulez encore attendre un instant.

M. LE GÉNÉRAL GONSE. — Les pièces énumérées dans le bordereau sont d'abord la note sur le canon de 120 et sur la manière dont fonctionne le frein hydraulique de cette pièce... En bien! la pièce de 120 est une pièce qui, à l'époque dont nous parlons, était encore toute nouvelle; son frein était encore tout

nouveau. Ce sont des renseignements tout à fait confidentiels

et extrêmement techniques.

Pour ma part, je ne connais pas le frein de la pièce de 120; quant à la pièce de 120 elle-même, je ne sais pas comment elle se comporte, attendu que je ne l'ai jamais vu tirer. On la tire dans des conditions tout à fait spéciales, on la tire sur les champs de tir, bien entendu; il peut se faire que des officiers d'infanterie l'aient vu tirer; mais c'est de loin, et certainement ils ne sont pas en état de fournir quoi que ce soit de sérieux sur cette pièce. Eh bien! rien que ces mots: la note sur le canon de 120, avec la manière dont se comporte le frein hydraulique, indiquent que c'est une note technique qui ne peut être fournie que par un officier d'artillerie.

M. LE PRÉSIDENT. — Quel est le second point du borde-

reau?

M. LE GÉNÉRAL GONSE. — Les troupes de couverture. Il n'y a rien de confidentiel là-dedans; je ne dirai que des choses qui ne compromettent en rien la défense nationale. Ce sont des troupes qui vont à la frontière au moment de la déclaration de guerre pour couvrir la mobilisation d'une région quelconque et pour empêcher les incursions de l'ennemi... Cela se comprend tout naturellement... Ces troupes viennent de tous les points du territoire qui ne sont pas très éloignés de cette frontière; elles viennent, soit par voie de terre, soit par voie de fer. Eh bien! au mois d'avril ou au commencement de 1894, on a refait les plans de transport des troupes de couverture et cela s'est fait à l'Etat-major de l'armée.

ll n'y a qu'à l'Etat-major de l'armée qu'on pouvait connaître les travaux qui se faisaient à ce sujet : on les faisait par suite de modifications que je n'ai pas besoin d'indiquer; ce sont des

modifications qui ont un caractère très secret.

Pendant ce temps-là, on faisait également un nouveau plan, ce qu'on appelle le plan de concentration générale de l'armée. Seulement, ce plan était très long à faire, et on a mis en vigueur le plan des troupes de couverture au printemps de cette même année, je ne me rappelle pas exactement la date. Quant au plan de concentration générale, on a continué à y travailler, et il a été mis en vigueur à la fin de 1894 ou au commencement de l'année 1895.

Pendant la période qui s'est écoulée entre le moment où le plan de couverture était mis en vigueur et où le plan de concontration générale lui-même était mis en vigueur, c'est-à-dire depuis le commencement d'avril 1894 jusqu'au commencement de l'année 1895, on y a apporté des modifications: il y a eu des changements de garnison de certaines troupes qui faisaient partie de la couverture; il y a eu des modifications dans l'organisation de l'artillerie... C'est à cette époque qu'on a transformé, qu'on a fait passer les pontonniers au génie... C'est un détail... A ce moment, il a fallu faire certaines modifications; ces modifications ont été faites, en même temps que le plan,

dans le courant de 1894, et mises en vigueur en 1895 avec le

plan.

Par conséquent, lorsqu'à l'indication du bordereau: « Note sur les troupes de couverture », on ajoutait: « Il y a quelques modifications au plan », c'était absolument exact. Un officier de l'Etat-major général de l'armée seul pouvait connaître ces modifications, pouvait donner une note sur ce sujet. Il est absolument impossible qu'un officier de troupe, quel qu'il soit, même un officier d'Etat-major dans une division, ait pu donner des renseignements importants sur un sujet de cette nature; il ne savait pas qu'il y aurait des modifications à apporter dans le cours de l'année aux troupes de couverture; il n'y avait qu'à l'Etat-major de l'armée que l'on pouvait savoir cela.

Troisième point: « Note sur Madagascar ». Il est bien certain que tout le monde peut faire des notes sur Madagascar; mais, en 1894, on a fait une note sur Madagascar, une note qui était destinée au ministre, une note secrète qui indiquait les mesures à prendre, mesures qui concernaient tout particulièrement l'expédition, enfin toute une série de renseignements extrêmements secrets et confidentiels. Quand nous avons vu ce bordereau annonçant cette note, nous avons été extrêmement surpris; il n'est venu à l'idée de personne que cela pouvait être

une note prise dans un journal ou dans une revue.

Quant au Manuel de tir, il est dit dans le bordereau que les corps en ont eu un certain nombre. Cela veut dire les corps d'artillerie. On ne donne jamais de manuels de tir d'artillerie à des régiments d'infanterie; on ne leur donne jamais ce document; et il semble que ce soit également un officier d'artillerie qui, seul, puisse être en mesure de fournir un document de cette nature.

Voilà, d'une façon générale, et pour ne pas fatiguer l'attention de la Cour, les renseignements que je puis donner à ce sujet. Maintenant, le colonel Picquart a dit tout à l'heure que je lui avais indiqué la marche à suivre pour continuer son enquête; je lui avais indiqué qu'il fallait aller interroger des officiers d'artillerie; il l'a fait. Seulement, ce qu'il n'a pas dit, c'est que le résultat a été négatif... Il est allé dans un régiment d'artillerie qui tient garnison à Versailles; il a interrogé les officiers, et les renseignements qu'on lui a donnés étaient négatifs. Je le sais, parce que le colonel Picquart me l'a dit. Voilà tout ce que j'avais à dire.

M. LE PRÉSIDENT. — M. le colonel Picquart, vous venez d'entendre la déclaration de M. le général Gonse; avez-vous quelque

chose à répondre?

M. LE COLONEL PICQUART. — Parfaitement. Je prends tout de

suite la question des officiers et des sous-officiers.

J'ai interrogé un officier d'artillerie d'un régiment en garnison à Versailles; j'ai demandé préalablement l'autorisation du colonel; mais, pour les mêmes raisons que je vous ai exposées lorsque je vous ai dit que j'avais interrogé un secrétaire, je

n'ai pas continué. Il me semble qu'interroger un seul officier,

ce n'est pas suffisant pour une enquête.

Maintenant, j'en viens à la question du bordereau. Il ne faudrait pas confondre les dates : il y a eu des manœuvres en automne 1894, mais le bordereau est d'avril. Ce qui m'a frappé ce sont ces mots : « Je vais partir en manœuvres. » Quelles étaient les manœuvres qu'il pouvait y avoir immédiatement après le mois d'avril? c'étaient les manœuvres de brigade avec cadres.

M. LE GÉNÉRAL DE PELLIEUX, au Président. — Permettez-moi un mot : le bordereau n'est pas d'avril, j'en appelle à M. le

général Gonse.

Me Labori. — On avait toujours dit au Ministère qu'il était du mois d'avril.

M. LE GÉNÉRAL DE PELLIEUX. — Pas du tout.

Me Labori, au Président. — C'est un point intéressant. Voulez-vous demander à celui de ces messieurs qui le sait, à quelle date a été écrit le bordereau et à quelle époque il a été saisi, j'entends par là à quelle date il est venu aux mains du ministre?

M. LE GÉNÉRAL GONSE. — A la fin de septembre de 1894.

Me Labori. — (l'est la date à laquelle il est arrivé au ministère?

M. LE GÉNÉRAL GONSE. — Parfaitement.

Me Labori. — Et à quelle date a-t-il été écrit?

M. LE GÉNÉRAL GONSE. — Il n'a pas de date. Il a dû être écrit vers le mois d'août, puisqu'il est question d'une note sur Madagascar, et que cette note sur Madagascar est du mois d'août.

Me Labori. — Alors, je voudrais bien faire préciser. Tout à l'heure, M. le général Gonse se servait de l'indication d'une note sur Madagascar pour dire : « Cette note a bien existé; en effet, au mois d'août on a fait une note très importante sur Madagascar » et maintenant M. le général Gonse se sert de la date d'août pour donner la date du bordereau. Il y a là une pétition de principe.

M. LE GÉNÉRAL GONSE. — Permettez, je ne donne pas la date absolument certaine : il ne faut pas me faire dire ce que je ne dis pas. Je sais que le bordereau est arrivé à la fin de septembre ; d'après nos inductions, nous supposons qu'il a dû être écrit vers le mois d'août ; c'est une supposition, pas davantage.

Me Labori. — Bien, mais à quelle date y avait-il une note très importante sur Madagascar rédigée au ministère de la guerre?

M. LE GÉNÉRAL GONSE. — Je ne sais pas la date exacte, mais c'est dans le courant du mois d'août.

Me Labori. — C'est tout ce qui m'intéresse.

Eh bien! voici ce que je lis dans l'acte d'accusation Dreyfus:

Pour ce qui est de la note sur Madagascar, qui présentait un grand intérêt pour une puissance étrangère, si, comme tout le faisait déjà

l'ordre d'information, l'information a marché comme elle l'a entendu, je ne m'en suis plus occupé.

Me Clémenceau. — Est-ce que M. le général de Pellieux n'a

pas conclu...?

M. LE GÉNÉRAL DE PELLIEUX. — Je n'avais pas à conclure, je n'ai pas conclu; et mon rapport n'est pas au dossier.

Me Clémenceau. — Le rapport de M. le général de Pellieux

n'indique pas d'avis?

M. LE GÉNÉRAL DE PELLIEUX. — Je viens de vous dire qu'il n'y a pas de rapport de moi au dossier.

Me Clémenceau. — Il n'y a rien au dossier qui indique votre

avis?

M. LE GÉNÉRAL DE PELLIEUX. — Il n'y a rien au dossier qui indique mon avis. J'ai dit mon avis au colonel Picquart, il ne peut pas le nier. Je lui ai dit: « Colonel, vous avez commis une faute militaire grave », et voilà tout! Je n'ai traité que la question militaire absolument; je n'ai jamais traité le colonel en accusé, mais je l'ai considéré comme coupable d'une faute militaire.

Me Labori, à M. le général Gonse. — Voulez-vous me permettre, en ce qui concerne le Manuel de Tir, qui paraît d'ailleurs être à peu près la seule pièce vraiment importante, et encore..., puisque tous les officiers de réserve ou de territoriale en ont...

M. LE GÉNÉRAL GONSE. — Toutes les autres pièces étaient

importantes.

Me Labori. — Il est question, en ce qui concerne le frein du 120, d'une note, et il est question, en ce qui concerne Madagascar, d'une note également. Qu'est-ce qui permet à M. le général Gonse de dire que ces notes avaient une importance sérieuse? Cela a été dit avec énergie, d'ailleurs, par M. le général de Pellieux.

M. LE GÉNÉRAL GONSE. — J'ai dit tout à l'heure que la question du 120 était à cette époque tout à fait confidentielle; c'était une pièce nouvelle que personne ne connaissait en dehors des officiers d'artillerie. Par conséquent, la note sur le 120 et sur son frein était une note qui avait un caractère tout à fait confidentiel.

Maintenant la note sur les troupes de couverture est égale-

ment tout ce qu'il y a de plus secret.

M' Labori. — Ces notes visaient des sujets importants; voilà ce que M. le général Gonse vient de dire. Mais où prend-il qu'elles apportaient des révélations sérieuses sur ces sujets importants?

M. LE GÉNÉRAL GONSE. — C'est dans leur titre même. Je suppose que, dans ces notes, il y avait autre chose que des bali-

vernes.

M° LABORI. — Alors je pose à M. le général Gonse cette question : Un traître est un homme qui livre des documents pour de l'argent; quand il livre un document sérieux, n'en fait-il pas

ressortir toute l'importance, et quand il dit : une note, peut-on dire qu'il s'agit d'un document, et ne peut-on pas comprendre que c'est simplement une note personnelle?

M. LE GÉNÉRAL GONSE. — Je n'ai rien à répondre sur ce sujet-

là.

Me Labori. — Voilà un premier point. J'arrive maintenantà un second. Je reviens à ce que je voulais examiner tout à l'heure; je reprends la phrase suivante du bordereau :

Ce dernier document (le projet de Manuel de tir de l'artillerie de campagne) est extrêmement difficile à se procurer et je ne puis l'avoir à ma disposition que très peu de jours; le Ministre de la guerre en a envoyé un nombre fixe dans les corps et ces corps en sont responsables; chaque officier doit rendre le sien après les manœuvres terminées.

M. LE GÉNÉRAL GONSE. — Après les écoles à feu.

Me Labori. — Pardon, monsieur le général, il y a « après les manœuvres », et cela est très intéressant; car il faut rapprocher ces mots de ceux de la fin. Il s'agit d'un officier qui part pour les manœuvres, qui va donc pouvoir se procurer le projet de Manuel de tir pendant les manœuvres, mais qui devra restituer ce Manuel après les manœuvres. Je dis alors à M. le général Gonse: Pourquoi ce document est-il difficile à se procurer? Pourquoi l'officier en cause ne peut-il l'avoir que pendant très peu de jours?

M. LE GÉNÉRAL GONSE. — Pour vous répondre, il faudrait un officier de la troisième direction de l'artillerie au ministère de la guerre. C'est donc une appréciation que je donne, je ne voudrais pas qu'on en tire des conclusions autres que ce que j'indique. Je crois que, lorsque ces documents sont à l'état de projet, tous les exemplaires sont numérotés; on en donne, je suppose, dix par régiment d'artillerie. Ces dix exemplaires doivent être restitués intégralement lorsqu'on s'en est servi. Cela veut dire que si l'on n'en donne que dix, et qu'il y ait trente ou quarante officiers, chaque officier ne peut pas le garder bien longtemps. Je suppose que c'est cela qu'on a voulu dire; seulement, ce n'est qu'une supposition. Je répète que je ne voudrais pas qu'on en tirât d'autres conclusions, parce que cette distribution ne me regarde pas, je ne la connais que par ouï dire.

Me Labori. — Eh bien! je ne m'appuie, pour discuter, que sur le bordereau. Tout à l'heure on a dit : « L'auteur du bordereau est nécessairement un artilleur ». Mettons que ce soit ainsi. Mais, dans tous les cas, il y a une chose certaine, — et M. le colonel Picquart répondra sur ce point; — je dis moi : c'est nécessairement un officier de corps, puisqu'il ne peut avoir le Manuel que pendant le temps où il va aux manœuvres.

Est-ce aussi l'interprétation de M. le général Gonse?

M. LE GÉNÉRAL GONSE. — Oui, mais cela ne prouve pas que se soit un officier de régiment. En tout cas, ce serait un officier l'un régiment d'artillerie et non d'un régiment d'infanterie;

car les régiments d'infanterie n'ont jamais ce manuel, on ne le

donne qu'aux régiments d'artillerie.

Me Labori. — Alors, je demande à M. le colonel Picquart de reproduire ses explications de tout à l'heure sur la possibilité, pour le commandant Esterhazy, d'avoir eu un Manuel de tir.

M. LE PRÉSIDENT, au général Gonse. — Vous avez dit tout à l'heure que ce devait être un officier d'artillerie et un stagiaire,

pourquoi?

M. LE GÉNÉRAL GONSE. — Ce n'est pas moi qui ai dit cela, c'est M. le général de Pellieux, mais je confirme cette appréciation, parce que l'énumération des pièces qui est faite dans le bordereau concerne la direction de l'artillerie... Le frein hydraulique, cela ne nous regarde pas à l'Etat-major; c'est une question technique qui est du domaine de l'artillerie; cela vient d'un

officier qui a été dans la technicité.

Quant aux troupes de couverture, c'est une chose qui regarde au moins trois bureaux de l'Etat-major: le premier, le troisième et le quatrième; le premier, qui fait l'organisation... du reste, c'est dans l'annuaire, on peut dire cela... le premier, qui fait l'organisation des troupes. le troisième qui fait l'organisation militaire, le quatrième qui s'occupe des transports. C'est donc un officier qui est certainement initié aux travaux de ces trois bureaux.

M. LE PRÉSIDENT. — Je demandais des explications sur ces

mots « et en même temps un stagiaire » ; pourquoi?...

M. LE GÉNÉRAL GONSE. — Les stagiaires restent deux ans à l'Etat-major, ce sont les premiers sortis de l'école de guerre ; ils restent deux ans à l'Etat-major et passent six mois dans chacun des quatre bureaux.

M. LE PRÉSIDENT. — Voilà pourquoi je vous adressais la

question.

M. LE GÉNÉRAL DE PELLIEUX. — Je demande à dire un mot, à propos de ces termes : Ce dernier document est extrêmement difficile à se procurer et le Ministre de la guerre en a envoyé un nombre fixe dans les corps. Je dis qu'il n'y a qu'un officier d'artillerie qui ait pu employer cette expresion; en effet, il est dit qu'un certain nombre de ces documents ont été envoyés dans les corps; si ç'avait été un officier d'infanterie, il aurait dit : un certain nombre de ces documents ont été envoyés dans 'es corps d'artillerie.

Me Clémenceau. — Est-ce que le général Gonse pense qu'un officier d'infanterie allant aux écoles à feu a pu avoir pendant quelque temps le Manuel d'artillerie? Autrement dit, est-ce qu'un officier d'artillerie aux écoles à feu aurait refusé de prêter à un chef de bataillon d'infanterie, se trouvant à ces écoles à feu,

son Manuel d'artillerie?

M. LE GÉNÉRAL GONSE. — Il est certain qu'on aurait pu le lui., prêter, parce qu'on n'est pas en défiance avec les officiers d'infanterie. Mais, puisqu'on veut que je précise, je dirai ceci : je dirai que l'enquête — le mot enquête est peut-être bien gros, — mais

ensin les renseignements que le colonel Picquart a pris auprès des officiers d'artillerie que je citais tout à l'heure, ont démontré que le commandant Esterhazy s'occupait fort peu de ce qui se passait sur le terrain de tir, et, si mes souvenirs sont exacts, on m'a dit : « Oh! il passait son temps à fumer des cigarettes. »

Me Labori. — Alors, Monsieur le Président, je vous prie de demander à M. le général Gonse... ou plutôt ce sera M. le général de Pellieux qui nous renseignera sur ce point..... de quel zèle extraordinaire parlait-on donc au Conseil de guerre, pour expliquer que M. le commandant Esterhazy, comme beaucoup d'officiers zélés, avait demandé à aller aux manœuvres? Comment a-t-on pu dire que cet officier avait tant de zèle, puisqu'il passait son temps à fumer des cigarettes sur le terrain de tir?

Deuxième point : Si M. le commandant Esterhazy avait demandé à un officier le Manuel de tir, ce n'aurait évidemment pas été pour suivre le tir, puisque, prétendons-nous, il aurait livré le Manuel à une puissance étrangère. Je demande que

M. le lieutenant-colonel Picquart s'explique à cet égard.

M. LE LIEUTENANT-COLONEL PICQUART. — J'aurais deux mots à dire au sujet de ce que vient d'exposer M. le général Gonse. Il a dit que ce ne pouvait être qu'un stagiaire ayant passé aux premier, troisième et quatrième bureaux qui avait fait le bordereau; eh bien! ce bordereau a été attribué à une personne qui n'était pas encore passée au troisième bureau au moment où le bordereau a paru, car cette personne était encore au deuxième bureau, concernant les armées étrangères. Si donc tette personne avait eu quelque chose à livrer, elle aurait proposé d'autres choses; elle aurait dit, par exemple, à quel point nous en étions de la connaissance des armées étrangères.

L'audience est suspendue.

#### INCIDENT.

Déclaration de M. le général de Pellieux relative à l'existence d'une pièce, reçue au ministère de la guerre en 1896, qui prouverait irréfutablement la culpabilité de Dreyfus.

L'audience est reprise à trois heures.

M. LE PRÉSIDENT. — Voulez-vous vous approcher. général.

M. LE GÉNÉRAL DE PELLIEUX. — Monsieur le Président, je mande à être rappelé à la barre.

M. LE GÉNÉRAL DE PELLIEUX. — Messieurs les jurés, j'ai une servation à faire sur ce qui s'est passé tout à l'heure. Jus-

qu'ici, nous nous sommes tenus dans les termes stricts de légalité; nous n'avons parlé aucunement de l'affaire Dreyfus et je ne veux pas en parler. Mais je ferai remarquer que la défense a lu tout à l'heure publiquement un passage du rappordu commandant d'Ormescheville qui n'avait été lu en 1894 qu'a huis clos.

Je demande alors à parler... non pas du procès Dreyfus, je n'en parlerai pas. Mais je repéterai le mot si typique du colone Henry; on veut la lumière : « Allons-y! »

Au moment de l'interpellation Castelin, il s'est produit un fai que je tiens à signaler. On a eu, au ministère de la guerre — et remarquez que je ne parle pas de l'affaire Dreyfus — la preuve absolue de la culpabilité de Dreyfus, absolue! et cette preuve je l'ai vue! Au moment de cette interpellation, il est arrivé au ministère de la guerre un papier dont l'origine ne peut être con testée et qui dit — je vous dirai ce qu'il y a dedans — : « Il va se produire une interpellation sur l'affaire Dreyfus. Ne dites jamais les relations que nous avons eues avec ce juif. »

Et, Messieurs, la note est signée! elle n'est pas signée d'un nom connu, mais elle est appuyée d'une carte de visite, et, au dos de cette carte de visite, il y a un rendez-vous insignifiant signé d'un nom de convention, qui est le même que celui qui est porté sur la pièce, et la carte de visite porte le nom de la

la personne.

Eh bien! Messieurs, on a cherché la revision du procès par une voie détournée; je viens vous donner ce fait. Je l'affirme sur mon honneur, et j'en appelle à M. le général de Boisdeffre pour appuyer ma déposition.

Voilà ce que je voulais dire! (Applaudissements.)

M. LE PRÉSIDENT. — Avez-vous une question à poser, maître Labori?

Me Labori. — Je ne sais pas, monsieur le President, si M. le général de Pellieux a fini.

M. LE GÉNÉRAL DE PELLIEUX. — J'ai fini.

Me Labori. — Eh bien! monsieur le Président, il n'échappers à personne...

M. LE PRÉSIDENT. — Mais, maître Labori.....

Me Labori. — Oh! monsieur le Président...

M. LE PRÉSIDENT. — Le témoin vient de parler; avez-vous une question à poser?

Me Labori. — Permettez, monsieur le Président, ici...

M. LE GÉNÉRAL DE PELLIEUX. — Je demande que l'on appell le général de Boisdeffre.

Me Labori. — Je demande, monsieur le Président, — et appourd'hui l'incident se présente avec une gravité telle que défense ne peut pas ne pas insister, — que la parole me s donnée un moment, non pas seulement pour répondre à M. général de Pellieux — encore qu'on ne réponde pas à u affirmation — mais pour tirer immédiatement, au point de ve

de l'affaire, la conséquence nécessaire qui se dégage des paroles de M. le général de Pellieux.

Je vous demande la permission, monsieur le Président, de

dire deux mots.

M. LE PRÉSIDENT. — Deux mots seulement...

M<sup>e</sup> Labori. — Deux mots seulement.

M. LE PRÉSIDENT. — ... A moins que vous ayez une question

in a poser. Avez-vous une question à poser?

Me Labori. — Comment aurais-je des questions à poser en réponse à un fait absolument nouveau qui est jeté dans le débat. J'en ai une cependant et c'est à cette question que je vais arriver.

M. LE GÉNÉRAL DE PELLIEUX. — Vous avez jeté dans le débat un fait nouveau en lisant un acte d'accusation de M. le commandant d'Ormescheville, qui était du huis clos.

Me Labori. — Nous avançons, nous avançons.

M. LE GÉNÉRAL GONSE. — Je demande la parole.

M. LE PRÉSIDENT. — Tout à l'heure, général.

Me Labori. — Je dis simplement ceci: Il vient de se produire à la barre un fait d'une gravité exceptionnelle; c'est un point sur lequel nous sommes tous d'accord. M. le général de Pellieux n'a pas parlé de l'affaire Dreyfus, il a parlé d'un fait postérieur à l'affaire Dreyfus; il n'est pas possible que ce fait ne soit pas discuté ici, ou ailleurs, dans une autre enceinte. Après me pareille chose, il ne s'agit plus de restreindre ni de rétrécir un débat d'assises. Que M. le général de Pellieux me permette, très respectueusement, de lui faire observer qu'il n'est pas une pièce, quelle qu'elle soit, qui ait une valeur quelconque et qui, scientifiquement, constitue une preuve, avant qu'elle ait été contradictoirement discutée. Qu'il me permette d'ajouter que nous sommes maintenant dans cette affaire qui, quoi qu'on veuille et quoi qu'on fasse, prend les proportions d'une affaire d'Etat, en présence de deux pièces ou de deux dossiers également graves l'un et l'autre parce qu'ils sont secrets: un dossier secret qui a été l'instrument de la condamnation de Dreyfus en 1894, sans contradiction, sans discussion, sans défense; un second dossier secret, qui sert depuis des semaines à empêcher qu'on apporte ici autre chose que des affirmations.

Quelque respect que j'aie pour la parole de soldat de M. le général de Pellieux, je ne puis accorder la moindre importance cette pièce. Tant que nous ne la connaîtrons pas, tant que nous ne l'aurons pas discutée, tant qu'elle n'aura pas été publiquement connue, elle ne comptera pas. Et, c'est au nom du droit éternel, au nom des principes, voyez-vous, que tout le monde a vénérés depuis les temps les plus reculés depuis que la civilisation existe, que je prononce ces paroles!

rès bien!)

Par conséquent, j'arrive à un point qui, maintenant, est d'une écision telle, que ma tranquillité à tous les points de vue gmente. Je n'ai, en ce qui me concerne, qu'une préoccupation

dans cette affaire : c'est celle de l'obscurité constante, c'est celle de l'angoisse publique augmentant tous les jours, grâce à des ténèbres qui s'épaississent quotidiennement, je ne dis pas par

des mensonges, mais je dis par des équivoques.

Que Dreyfus soit coupable ou innocent, qu'Esterhazy soit coupable ou innocent, ce sont là sans doute des questions de la plus haute gravité. Nous pouvons, les uns et les autres M. le général de Pellieux, M. le Ministre de la guerre, M. le général Gonse, moi-même, avoir là-dessus des convictions, et nous pourrons y persévérer éternellement, si l'éclaircissement complet, si la lumière absolue n'est pas faite.

Mais, ce qu'il est indispensable d'éviter, c'est que l'émotion

du pays augmente et se perpétue.

Eh bien! maintenant, sans que le huis clos puisse être invoqué, sans que les arrêts de la Cour puissent être mis en avant, nous avons un moyen d'arriver à la lumière, à la lumière partielle; car, quoi qu'il advienne, la revision du procès Dreyfus s'imposera! (Murmures dans l'auditoire.)

Les protestations de la foule marquent bien qu'elle ne comprend pas la gravité de ce débat au point de vue éternel de la

civilisation et de l'humanité. (Applaudissements.)

Si Dreyfus est coupable, et si la parole de ces généraux, que je crois de bonne foi — et c'est ce qui m'émeut — si la parole de ces généraux est fondée, si elle se justifie en fait et en droit, ils en feront la preuve dans un jugement loyal, dans un jugement régulier, dans un jugement contradictoire. S'ils se trompent, au contraire, eh bien! ce sont les autres qui feront leur preuve. Et, voyez-vous, quand la lumière sera absolue, que toutes les ténèbres se seront dissipées, il y aura peut-être dans la France un ou deux hommes qui sont les coupables, qui seront responsables de tout le mal. Qu'ils soient d'un côté ou de l'autre on les connaîtra, on les flétrira! Et puis, nous nous remettrons tranquillement à nos travaux de paix ou de guerre, monsieur le général; car la guerre, n'est-il pas vrai, ce n'est pas quand on a des généraux à la barre, des généraux qui sont dignes de parler au nom de l'armée qu'ils commandent, ce n'est point à ce moment-là que personne la redoute; et ce n'est pas par la menace d'une guerre, qui n'est pas prochaine, quoi qu'on en dise, qu'on intimidera MM. les jurés!

Je termine par une question. Vous voyez, monsieur le Président, que je tendais à quelque chose de précis, et ici je vous remercie de m'avoir laissé la parole; je rends hommage à votre bienveillance, à votre courtoisie, à votre sentiment de

la gravité de la situation.

La question, monsieur le Président, la voici : Que M. La général de Pellieux s'explique sans réserve, et la pièce, qu'c l'apporte ici!

M. LE PRÉSIDENT. — Monsieur le général Gonse, qu'est-

que vous avez à dire?

M. LE GÉNÉRAL GONSE. — Monsieur le Président, je con-

firme complètement la déposition que vient de faire le général de Pellieux. Le général de Pellieux a pris l'initiative, il a bien fait; je l'aurais prise à sa place pour éviter toute équivoque. L'armée ne craint pas du tout la lumière, elle ne craint pas du tout, pour sauver son honneur, de dire où est la vérité. Mais il faut de la prudence, et je ne crois pas qu'on puisse apporter publiquement ici des preuves de cette nature, qui existent, qui sont réelles, et qui sont absolues.

Me Clémenceau. — Monsieur le Président, je vous demande

la parole.

M. LE GÉNÉRAL DE PELLIEUX. — Messieurs, je demande à

ajouter un mot.

Me Labori a parlé tout à l'heure de la revision, toujours à propos de la communication de cette pièce secrète au Conseil de guerre. On n'a pas apporté la preuve de cette communication. (Rires.) Je ne sais pas... (Nouveaux rires.) Je demande à ne pas être interrompu par des ricanements... Je ne sais pas si on a écouté avec suffisamment d'attention la déposition qu'a faite l'autre jour le colonel Henry. Le colonel Henry a fait remarquer que le colonel Sandherr lui avait remis un dossier secret, que ce dossier secret avait été scellé avant la séance du Conseil de guerre, et qu'il n'avait jamais été ouvert. J'appelle l'attention de MM. les jurés là-dessus.

Maintenant, quant à la revision du procès Dreyfus sur cette

pièce, qu'est-ce qu'il faut? la preuve...

M. LE PRÉSIDENT. — Nous n'avons pas à nous occuper de la revision, cela ne peut pas se faire ici.

M. LE GÉNÉRAL DE PELLIEUX. — On ne parle que de cela...

M. LE PRÉSIDENT. — Je sais bien, mais elle ne peut pas se faire à l'audience d'une cour d'assises, vous le savez.

M. LE GÉNÉRAL DE PELLIEUX. — Je m'incline. Je m'incline et

J'ai dit.

M. LE PRÉSIDENT, s'adressant à M. le général Gonse. — Vous n'avez rien de plus à dire, général?

M. LE GÉNÉRAL GONSE. — Non, monsieur le Président.

M. LE GÉNÉRAL DE PELLIEUX. — Je demande qu'on appelle le général de Boisdeffre, pour confirmer mes paroles.

M. LE Président. — Voulez-vous lui faire dire de venir

demain?

M. LE GÉNÉRAL DE PELLIEUX (se tournant vers l'auditoire) -Commandant Delcassé, voulez-vous aller chercher le général de Boisdeffre, en voiture, tout de suite?

Me Clémenceau. — Monsieur le Président, j'aurais à répondre Telques mots aux observations de M. le général de Pellieux.

M. LE GÉNÉRAL DE PELLIEUX. — Je demande à faire remarquer que je n'ai soulevé cet incident que parce qu'on m'y a brcé. On a lu ici publiquement le rapport de M. d'Ormeschele, et j'ai une observation à faire encore à ce sujet.

Je me suis laissé dire, et le commandant d'Ormescheville me dit lui-même — et je demande qu'on l'appelle à la barre si

Me Labori. — Ici, j'interviens pour dire qu'il y a au moi une de ces deux paroles qui est fausse, c'est légalement.

M. LE GÉNÉRAL DE PELLIEUX. — Prouvez-le!

Me Labori. — C'est prouvé.

Me Clémenceau. — Nous avons voulu toujours prouver; q nous en a empêchés, et si M. le général de Pellieux veut que m'explique sur ce point, je suis prêt à le faire.

M. LE PRÉSIDENT. — C'est inutile.

Me Labori. — C'est prouvé par Me Salles; c'est prouvé par Me Demange; c'est prouvé par les publications des journar qu'on n'a pas démenties; c'est prouvé par M. le général Mercie qui n'a pas osé dire en face de moi le contraire. Je lui ava envoyé par les journaux, la veille, une provocation à laquel il a répondu par le silence, à laquelle il a répondu par une di tinction qui, à elle toute seule, est une preuve décisive; & lorsque j'ai dit: « Le général Mercier a livré une pièce au Cons de guerre, et publiquement le général Mercier s'en est var partout, » M. le général Mercier, jetant encore dans le débat, ne dis pas volontairement, mais peut-être inconsciemment, u équivoque, a répondu : « Ce n'est pas vrai » et je lui ai di « Qu'est-ce qui n'est pas vrai? est-ce que c'est que vous l'avez pas dit partout, ou est-ce que c'est au contraire que vo n'avez pas livré de pièces? » Et il a répondu : « C'est seuleme que je ne m'en suis pas vanté partout.»

Je dis que, pour tout esprit de bonne foi, la preuve faite. La preuve, c'est que personne, malgré toute l'émotion q l'affaire a jetée dans le pays, personne ne s'est levé pour d ce que M. de Pellieux ici n'ose pas dire; je l'en défie.

bien! moi, je dis que la preuve est faite.

M. LE GÉNÉRAL DE PELLIEUX. — Comment voulez-vous que vous dise ce qui s'est passé au procès Dreyfus? Je n'y ét pas!

Me Labori. — C'est bien, je vous remercie, mon général.

Me Clémenceau. — Monsieur le Président, nous avons ame ici un témoin qui tenait de la bouche d'un des membres Conseil de guerre qu'il y avait eu une pièce secrète communquée aux juges. On ne nous a pas permis de l'interroger.

Me Labori. — J'ai dans mon dossier deux lettres qui dise la même chose... et j'ai une lettre, qui est d'un ami du Préside de la République; ce témoin a déclaré qu'il ne viendrait pas dép ser parce qu'on l'a prévenu que, s'il racontait le fait, on vie drait dire qu'il est inexact.

M° CLÉMENCEAU. — Et pourquoi le général Billot ne l'a-l pas dit à M. Scheurer-Kestner, quand il est allé le lui demande

Tout cela serait terminé aujourd'hui!

M. LE PRÉSIDENT. — Vous direz tout cela dans votre pl doirie.

M. LE GÉNÉRAL GONSE. — J'ai un mot à dire au sujet de déposition qui a été faite tout à l'heure, quand on a parlé c notes.

J'ai dit que les notes de l'Etat-major étaient secrètes, elles sont toujours secrètes; nous ne correspondons dans les bureaux de l'Etat-major que par des notes, qui ont toujours le caractère secret et, quand on dit : note sur ceci, note sur cela, cela veut dire note secrète.

Maintenant, quand on vient dire que Dreyfus ne connaissait pas ce qui se passait dans les bureaux de l'Etat-major en septembre 1893, c'est encore une erreur. Dreyfus a passé d'abord

six mois...

M. LE PRÉSIDENT aux généraux de Pellieux et Gonse. — Nous n'avons pas à parler de l'affaire Dreyfus... Vous pouvez vous asseoir tous les deux.

A l'huissier audiencier. — Faites venir le témoin suivant.

Me Labori. — Monsieur le Président, il estabsolument impossible, après un événement...

M. LE PRÉSIDENT. — Continuons...

Me Labori. — Oh! monsieur le Président, ce n'est pas possible. Vous sentez très bien qu'un pareil incident termine le débat, s'il n'est pas vidé. Nous sommes par conséquent obligés d'entendre M. le général de Boisdeffre.

M. LE PRÉSIDENT. — Nous l'entendrons tout à l'heure.

A l'huissier audiencier. — Faites venir le témoin suivant.

Me Labori. — Permettez. monsieur le l'résident...

M. LE PRÉSIDENT, à l'huissier audiencier. — Appelez le témoin suivant.

Me Labori. — Monsieur le Président, je vous demande pardon, je pose des conclusions tendant au sursis.

M. LE Président. — Il y sera statué quand les témoins auront

été entendus.

Me Labori. — Mais je demande à ce qu'il soit sursis à l'audition d'autres témoins jusqu'à ce que M. le général de Boisdeffre ait été entendu. La Cour ne peut remettre à statuer jusqu'après qu'elle aura entendu d'autres témoins!

M. LE PRÉSIDENT. — Y a-t-il pour longtemps à rédiger vos

conclusions?

Me Labori. — Dix minutes.

L'audience est suspendue.

L'audience est reprise à quatre heures moins cinq minutes.

M. LE PRÉSIDENT. — L'audience est reprise.

En l'absence de M. le général de Boisdeffre, la Cour remet la suite de l'affaire à demain.

L'audience est levée.

# ONZIÈME AUDIENCE

### **AUDIENCE DU 18 FÉVRIER**

Sommaire. — Incident relatif à l'existence, au ministère de la guerre, depuis novembre 1896, d'une pièce qui établirait la culpabilité de Dreyfus (suite). Déclaration de M. le général de Boisdeffre. Refus par le Président de laisser Me Labori poser des questions à M. le général de Boisdeffre. — Déclaration de M. Walsin-Esterhazy. — Incident. Refus par Me Labori de poser des questions à M. le commandant Walsin-Esterhazy, avant le dépôt de conclusions sur l'incident précédent. — Incident. Demande d'audition d'un témoin par M. le général de Pellieux. — Conclusions relatives au refus du Président de laisser Me Labori poser des questions à M. le général de Boisdeffre. Observations de M. l'Avocat général. Réponse de Me Labori. Arrêt. — Incident relatif à la demande d'apport de la lettre dite du « uhlan » et à l'audition de Mme de Boulancy. — Rappel de M. le lieutenant-colonel Picquart. — Rappel de M. le général Gonse. — Appel à la barre de MM. J. Huret et Stock. — Déposition de M. le commandant Walsin-Esterhazy. Refus par le témoin de répondre aux questions posées par les défenseurs. — Dépositions de MM. Autant et J. Huret. — Incident relatif à l'audition de divers témoins.

L'audience est ouverte à midi cinq.

#### INCIDENT

relatif à l'existence, au ministère de la guerre, depuis novembre 1896, d'une pièce qui établirait la culpabilité de Dreyfus (suite). Déclaration de M. le général de Boisdeffre.

M. LE PRÉSIDENT à l'huissier audiencier. — Faites entrer M. le général de Boisdeffre.

(Le général de Boisdeffre s'avance à la barre).

M. LE Président au général de Boisdesse. — Général, hier, à la sin de l'audience, s'est produit un incident auquel nous ne nous attendions pas. Bien qu'il s'agisse d'une affaire qui est en dehors du débat actuel, néanmoins, en présence de ce qui s'est dit, en présence de votre témoignage qui a

eté demandé, nous avons cru devoir vous faire venir. Je dois vous dire, et c'est le compte rendu sténographique que je vais vous lire, je dois vous rendre compte de la déclaration du général de Pellieux :

Au moment de l'interpellation Castelin, il s'est produit un fait que je tiens à signaler. On a eu, su ministère de la guerre — et remarquez que je ne parle pas de l'affaire Drevfus — la preuve absolue de la culpabilité de Dreyfus, absolue! et cette preuve, je l'ai vue Au moment de cette interpellation, il est arrivé au ministère de la guerre un papier lont l'origine ne pout être contestée et qui dit — je vous dirai ce qu'il y a dedans — « Il va se produire une interpellation sur l'affaire Dreyfus. Ne dites jamais les relations que nous avons eues avec ce just ».

Et. Messieurs, la note est signée! elle n'est pas signée d'un nom connu, mais elle est appuyée d'une carte de visite, et, au dos de cette carte de visite, il y a un rendez-vous insignifiant, signé d'un nom de convention, qui est le même que celui qui est porté sur la piece, et

la carte de visite porte le nom de la personne.

Eh bien! Messieurs, on a cherche la revision du procès par une voie déto irnée; je viens vous donner ce fait. Je l'affirme sur mon honneur, et j'en appelle à M. le général de Boisdeffre pour appuver ma déposition.

M IL GLNING DE BOSDEFURE — Je serai bref. Je contirme de tous points la deposition de M le général de Pellieux, comme exactitude et comme authenticité. Je n'ai pas un mot de plus à dire ; je n'en a pas le droit, je le répète, messieurs les jurés, je n'en ai pas le droit. Et maintenant, Messieurs, permettez moi, en terminant, de vous dire une chose : Vous étes le jury, vous êtes la nation, si la nation n'a pas conhance dans les chefs de son armée, dans ceux qui ont la responsabilité de la défense nationale, ils sont prêts à laisser à d'autres cette lour de tâche, nous n'avez qu'à parler. Je ne dira, pas un mot de plus.

Je vous demande la permission de me retirer, monsieur le

Président.

M : Prisident - Vous pouvez vous retirer, général, (A Chiussier audiencier) Faites venir le témoin suivant.

# **Refus par le Préside**nt de laisser M° Labori poser des questions à M. le général de Boisdeffre

M<sup>e</sup> Lygord. Pardon, monsieur le Président, j'aurai, en ce qui me concerne, des questions à poser. (Longs murmures et applandissements.)

M D President. Vous n'avez pas la parole. L'incidentest

M. LAUORI. -- Pardon, monsieur le Président...

M & Prosper Vous n avez pas la parole. (A Thuissier andwherer) Faites venir le commandant Esterhazy.

# ONZIÈME AUDIENCE

# **AUDIENCE DU 18 FÉVRIER**

Sommaire. — Incident relatif à l'existence, au ministère de la guerre, depuis novembre 1896, d'une pièce qui établirait la culpabilité de Dreyfus (suite). Déclaration de M. le général de Boisdeffre. Refus par le Président de laisser M. Labori poser des questions à M. le général de Boisdeffre. — Déclaration de M. Walsin-Esterhazy. — Incident. Refus par M. Labori de poser des questions à M. le commandant Walsin-Esterhazy, avant le dépôt de conclusions sur l'incident précédent. — Incident. Demande d'audition d'un témoin par M. le général de Pellieux. — Conclusions relatives au refus du Président de laisser M. Labori poser des questions à M. le général de Boisdeffre. Observations de M. l'Avocat général. Réponse de M. Labori. Arrêt. — Incident relatif à la demande d'apport de la lettre dite du « uhlan » et à l'audition de M. le général Gonse. — Appel à la barre de MM. J. Huret et Stock. — Déposition de M. le commandant Walsin-Esterhazy. Refus par le témoin de répondre aux questions posées par les défenseurs. — Dépositions de MM. Autant et J. Huret. — Incident relatif à l'audition de divers témoins.

L'audience est ouverte à midi cinq.

#### INCIDENT

relatif à l'existence, au ministère de la guerre, depuis novembre 1896, d'une pièce qui établirait la culpabilité de Dreyfus (suite). Déclaration de M. le général de Boisdeffre

M. LE PRÉSIDENT à l'huissier audiencier. — Faites entre M. le général de Boisdeffre.

(Le général de Boisdeffre s'avance à la barre).

M. LE PRÉSIDENT au général de Boisdeffre. — Général hier, à la fin de l'audience, s'est produit un incident auque nous ne nous attendions pas. Bien qu'il s'agisse d'une affair qui est en dehors du débat actuel, néanmoins, en présence de ce qui s'est dit, en présence de votre témoignage qui

été demandé, nous avons cru devoir vous faire venir. Je dois vous dire, et c'est le compte rendu sténographique que je vais vous lire, je dois vous rendre compte de la déclaration du général de Pellieux:

Au moment de l'interpellation Castelin, il s'est produit un fait que je tiens à signaler. On a eu, au ministère de la guerre — et remarquez que je ne parle pas de l'affaire Dreyfus — la preuve absolue de la culpabilité de Dreyfus, absolue! et cette preuve, je l'ai vue. Au moment de cette interpellation, il est arrivé au ministère de la guerre un papier dont l'origine ne peut être contestée et qui dit — je vous dirai ce qu'il y a dedans: — « Il va se produire une interpellation sur l'affaire Dreyfus. Ne dites jamais les relations que nous avons eues avec ce juif ».

Et, Messieurs, la note est signée! elle n'est pas signée d'un nom connu, mais elle est appuyée d'une carte de visite, et, au dos de cette carte de visite, il y a un rendez-vous insignifiant, signé d'un nom de convention, qui est le même que celui qui est porté sur la pièce, et

la carte de visite porte le nom de la personne.

Eh bien! Messieurs, on a cherché la revision du procès par une voie détournée; je viens vous donner ce fait. Je l'affirme sur mon honneur, et j'en appelle à M. le général de Boisdeffre pour appuyer ma déposition.

M. LE GÉNÉRAL DE BOISDEFFRE. — Je serai bref. Je confirme de tous points la déposition de M. le général de Pellieux, comme exactitude et comme authenticité. Je n'ai pas un mot de plus à dire; je n'en ai pas le droit, je le répète, messieurs les jurés, je n'en ai pas le droit. Et maintenant, Messieurs, permettez-moi, en terminant, de vous dire une chose: Vous êtes le jury, vous êtes la nation; si la nation n'a pas confiance dans les chefs de son armée, dans ceux qui ont la responsabilité de la défense nationale, ils sont prêts à laisser à d'autres cette lourde tâche, nous n'avez qu'à parler. Je ne dirai pas un mot de plus.

Je vous démande la permission de me retirer, monsieur le

Président.

M. LE PRÉSIDENT. — Vous pouvez vous retirer, général. (A l'huissier audiencier) Faites venir le témoin suivant.

# Refus par le Président de laisser Me Labori poser des questions à M. le général de Boisdeffre

Me Labori. — Pardon, monsieur le Président, j'aurai, en ce qui me concerne, des questions à poser. (Longs murmures et applaudissements.)

M. LE PRÉSIDENT. — Vous n'avez pas la parole. L'incident est clos

Me Labori. — Pardon, monsieur le Président...

M. LE PRÉSIDENT. — Vous n'avez pas la parole. (A l'huissier audiencier) Faites venir le commandant Esterhazy.

M. LE PRÉSIDENT, au témoin. — Témoin, vous pouvez vous asseoir.

Me Labori. — J'ajoute que j'aurai des questions à poser au témoin.

M. LE PRÉSIDENT. Si vous ne les posez pas maintenant, vous ne les poserez plus.

Me Labori. — Je constate la façon dont vous me refusez successivement, deux fois, le moyen de soutenir ici la défense.

M. LE PRÉSIDENT. — Je vous répète que vous n'avez pas à

diriger le débat.

Me Labori. — Je ne dirige pas le débat; la preuve, c'est que vous m'interdisez la parole. Moi, j'ai le droit de prendre des conclusions, je les prépare. Vous statuerez dans la plénitude de vos droits; quant à moi, je me pourvoirai par toutes les voies qui m'appartiennent.

M. LE PRÉSIDENT. — Vous avez le droit de vous pourvoir; mais, quant à moi, je dirigerai le débat comme je l'entendrai.

Vous demandiez la parole sur un fait étranger au débat, je vous l'ai refusée et vous la refuse encore. Si vous ne voulez pas poser de questions au commandant Esterhazy, nous allons prier le commandant de s'asseoir.

Me Labori. — J'ai des questions pourtant à poser, mais je ne

les poserai que quand la Cour aura statué.

M. LE PRÉSIDENT. — La Cour statuera demain.

Me Labori. — La Cour statuera quand elle voudra; quant à moi, on ne me fera pas dire un mot de plus.

M. LE PRÉSIDENT, au témoin. — Témoin, allez vous asseoir.

(Murmures.)

A l'huissier audiencier. — Faites venir un autre témoin.

M. L'HUISSIER AUDIENCIER. — M. Thys, qui vient après, ne répond pas; il n'est pas là ; il en est de même de M<sup>me</sup> de Querilly, M. Bas et M<sup>me</sup> Bas.

M. LE PRÉSIDENT. — Ils ne sont pas dans la salle, surtout?

M. L'Huissier audiencier. — Non, monsieur le Président.

M. LE PRÉSIDENT. — Appelez-les tout haut.

Il n'y a pas un autre témoin?

M. L'Huissier audiencier. — Non, monsieur le Président.

#### INCIDENT

# Demande d'audition d'un témoin par M. le général de Pellieux

(Après un moment d'attente, le général de Pellieux demant à être entendu.)

(M. le général de Pellieux arrive à la barre tenant à la main une carte de visile.)

M. LE PRÉSIDENT. — Il ne faut pas lire, général.

M. LE GÉNÉRAL DE PELLIEUX. — Non, monsieur le Président c'est une carte que je veux vous faire passer.

Je viens d'avoir la déclaration d'une personne dont le nom est sur cette carte. Cette personne a été interrogée par M. Athalm, avant-hier; je demande qu'elle soit entendue à titre de renseignement. Elle a une déclaration parliculièrement importante à faire a i sujet d'une proposition d'argent qui lui a eté faite. Je n'en dis pas plus long. Je demande simplement qu'elle soit entendue à titre de renseignement; elle est dans la salle des Pas-Perdus, prête à monter... C'est M. Bouton : je ne le connais pas; il a été entendu par M. le Procureur de la République; il y a un procès-verbal authentique de dressé. Je le répète, il est prêt à se présenter.

M. L.: Plésment. - Nous entendrons le témoin tout à l'heure,

s'il y a lieu.

M' i e général de Pelliei v. — Puis-je me retirer, monsieur le Président?

M. Lb Président. — Parfaitement, général.

Maitre Lapori, voulez-vous lire vos conclusions?

Me Labori — Elles ne sont pas prêtes, monsieur le Présilent.

M LE PRESIDENT. - Nous allons suspendre l'audience et vous les ferez passer à la Cour

W Labou. A vos ordres, monsieur le Président... Je ne

M. LE PRÉSIDENT. - L'audience est suspendue.

#### CONCLUSIONS

chatives au refus du Président de laisser Mº Labori poser des questions à M. le général de Boisdeffre

Laudience est reprise a deux Leures un quart.)

M. Landin. — J'ai l'honneur de déposer sur le bureau de la Gui les conclusions suivantes :

Plaise à la Cour,

attendu qu'apres la déposition de M. le général de Boisdeffre, l' Labori a demandé la parole pour poser au témoin plusieurs ques-

tiendu que l'incident dont s'agit a été soulevé spontanément, à l'ence d'hier, par M. le général de Pellieux, lequel a invoqué d'imme constituant une soi-lisant preuve à la charge de Dreyfus, et pur consequent un moyen de défense soi disant décisif en favour de l'e commandant Esterhazy, deux pieces sans aucune apparence de l'actur ni d'authenticite (murmures);

Attenda que, sans avoir à toucher aucun point intéressant la de le poser aux témoins d'ans manière genérale les questions relatives à leur déposition et de

nature à servir à la manifestation de la vérité;

sous toutes réserves, notamment sous celle de rappeler à la barre M. le commandant Esterhazy quand il y aura lieu; Et ce sera justice.

## Observations de M. l'Avocat général.

M. LE PRÉSIDENT. — Qu'avez-vous à dire, Monsieur l'Avo-

cat général?

M. L'Avocat général. — Je n'ai, quant à moi, qu'une seule observation à faire, car c'est l'attitude que je me suis imposée au cours de ces débats. Je n'ai qu'à rappeler celle que j'ai prise le jour même où la Cour d'assises s'est réunie. J'ai dit à la Cour que le droit le plus certain s'opposait à ce que, devant la Cour d'assises, on pût tenter une revision pour laquelle elle n'est pas compétente. J'ai demandé à la Cour de rejeter du débat le dossier Dreyfus et le dossier Esterhazy. J'avais, Messieurs, prévu tout ce qui s'est passé à cette audience; c'est pour s'être laissé entraîner sur le terrain que la défense avait elle-même choisi et préparé, que tout ce qui se passe se produit.

Dans ces conditions, en ce qui me concerne, je n'ai qu'à rester sur le seul terrain où j'entends me placer et j'appelle de toutes mes forces le débat contradictoire, mais uniquement sur le

point qui est en cause,

M. LE PRÉSIDENT. — La Cour statuera.

# Réponse de Me Labori.

Me Labori. — Je demande la parole.

M. LE PRÉSIDENT. — Parlez.

Me Labori. — Je ne demande pas la parole pour plaider. Il convient cependant que la défense puisse répondre d'un motà M. l'Avocat général, et je remercie M. le Président de m'avoir pour cette fois laissé la parole. (Murmures.)

M. LE PRÉSIDENT. — Voilà dix audiences que cela dure!

Me Labori. — Ce qui dure, ce qui augmente, et ce qui porte atteinte à la justice, ce sont ces inconvenantes manifestations qu'on ne réprime pas, qu'on n'essaie pas de réprimer. (Nou-

veaux murmures, suivis de: Chut: chut!)

Je continue. M. l'Avocat général se met aujourd'hui à l'abri des paroles qu'il a prononcées ici à la première de ces audiences. M. l'Avocat général, semble-t-il, n'a rien vu de ce qui s'est passé depuis dix jours, s'il croit, après toutes ces dépositions et après tous ces débats, que nous en sommes encore au point où nous en étions quand il s'est levé pour la première fois le 7 février 1898! Les faits se sont chargés de prouver, qu'en présenc d'une situation aussi grave que la situation actuelle, la procé dure et ses subtilités ne peuvent rien. Je disais, moi aussi

pand je me suis levé pour la première fois : « Vous imagineztous qu'il vous suffira de vous placer au milieu d'un torrent tour l'arrêter? » Vous vovez qu'il coule! Mais il faut avouer me si M l'Avocat général entend s'apposer ici à la piénitude les explications que nous voulons, il n'a pas pu choisir pour le

roclamer de moment qui paraisse p us inopportun.

Est ce donc la défense, sont ce donc les prévenus qui ont jeté uns le debat les incrovables déclarations qu'on y apportant hier aqui, je le proclame hautement, ne résisterent pas à l'exament ou nous laisse seulement les discuter pendant dix minutes ous n'y sommes pour rien, n'est il pas vrai? Des généraux ont venus ici piaider tous les jours, non seulement avec le tatoit de parole que quelques uns possèdent, mais avec leur autrité, avec leur uniforme, avec leurs galons bruiti, avec leurs scorations! (Cris: Asses! asses!

M. IE PHISTORYT. Permettez, mattre Labori. Je vais vous lever la parole si vous continuez sur ce ton, c'est de la der-

tère inconvenance.

Me Labour - Pardon, monsieur le Président.

M п. Président. — Je répète que c'est de la dernière incon-

M' Labour. — Je n'accepte pas le mot d'inconvenance, il n'y pas dans mes paroles une seule inconvenance. Je ils que ces éneraux sont venus plaider ici. Est-ce inconvenant? Je dis uils ent plaidé ici, non pas seulement avec leur talent, est-ce iconvenant?

M LE PRESIDENT. - NOD.

Me Labori — Je dis qu'ils ont plaidé encore avec toute l'auaité que leur donne l'amour de ce pays pour son drapeau, qu'il onfend à tort avec eux. — car le urapeau ne se confond rec personne Le drapeau, vous entendez blen, est un symbole! aris: 18803! asses!) Silence à ceux qui ne respectent pas la stire à defaut de respecter la défense! (Profestations)

En vérité, qui est-ce qui est inconvenant ici, je vous le de-

an le \* (Murmures.)

M LE President. - Ce qui est inconvenant, c'est de soulever

marmures que vous soulevez. (Bruits divers.)

Me Labora. Pardon, ce débat s'élève à un tel point que les préciations comme celles que vous apportez, monsieur le Prépent, quel que soit le respect que j aie pour vos fonctions, ne sent pas pour moi en ce moment, et vous ne m'arrêlerez en me retarant la parole. Ce ne serait pas la première fois et, les débats continuent à survre ce cours, j ai bien le droit de aindre que ce ne soit pas la dernière.

Cela dit, je reprends mes expincations au point même où je pavais laissees. Je dis que M. l'Avocat général ne pouvait pisir des circonstances plus inopportanés pour nous impelet s paroles du premier jour. Ce sont ces hommes dont je viens parler, ce sont ces généraux, qui sont venus plaider à la re, je le maintiens. — qui ont apporté au dépat, non pas des faits, mais des affirmations qu'on nous défend, je ne dis pas lement de contredire, mais de discuter et d'examiner! Je di ce n'est pas à ce moment qu'il faut protester contre la préte revision que nous voulons faire. La revision? Ah! oui, m tous les obstacles, en vertu des seules forces que nous don la vérité et le sentiment de la justice, nous la faisons ici de dix jours, et c'est parce qu'elle se fait trop que, par des mo violents, moralement violents, et illégaux, on essaie de jo jour, en démolissant chaque pierre de l'édifice, qui monte gré tout, de faire contre nous une sorte de contre-revision que nous ayons le droit de répondre nous-mêmes! Voilà quoi, descendant, au surplus, de ces généralités que aurons à reprendre, me plaçant uniquement sur le terrain conclusions que je viens de lire, je rappelle qu'on ne jamais demandé quelles étaient les questions que j'ava poser à M. le général de Pellieux et à M. le général de deffre; on a déclaré qu'aucune question ne serait posée. A quoi que vous en ayez, par vos propres efforts, vous élevez les jours ce débat: il passe maintenant bien au-dessus hommes qui sont en cause ici, bien au-dessus de Dreyfus, au-dessus du commandant Esterhazy qu'on a acquitté..., mieux pour lui! Que ceux qui l'ont fait acquitter en ga tous seuls la responsabilité, s'il y en a une! Quant à lui, je félicite! (Rumeurs.)

M.·LE PRÉSIDENT. — Soyez donc plus modéré.

Me Labori. — Monsieur le Président, je suis très mo (Cris: Oh! oh!) Je ne sais pas qui manifeste; je me boi constater que ce sont apparemment des amis irrespectuel la justice; je dis des amis, puisque la justice ne leur in

pas le silence.

Je répète que le débat s'élève tous les jours et qu'il bien au-dessus du condamné de l'île du Diable, qui n'es intéressant par dessus tout, parce qu'il est un homm souffre, — car il y a tant d'hommes qui souffrent et de ta manières qu'on pourrait encore se consoler qu'il y en ait plus, — mais qui est intéressant parce qu'il souffre en viol du droit, par une sentence prononcée et rendue au no Peuple, au nom de la Patrie. Le débat passe bien au-d'Esterhazy, bien au-dessus de M. Zola et de M. Perre passe au-dessus de tout le monde; c'est la question mêr la justice, de la liberté et du droit qui est en cause, et c'e nom de la justice, de la liberté et du droit que je p les conclusions que je viens de déposer.

Vous aussi, messieurs de la Cour, vous avez ici des re sabilités. Répondez à mes conclusions, je vous en prie, n'y répondez pas par des équivoques. Ne dites pas — je sùr que vous ne le ferez pas — que j'ai voulu demand parole pour faire une plaidoirie, cela n'est pas; ne dites pa j'ai voulu sortir des termes de l'article 319, cela n'est mettez-vous en face de la question telle qu'elle se pose

polu 11 verroger 101 M, le général de Pellieux et M, le général de pisdeffre, j'ai été rigoureusement et brus juement intercompu, as raison comme sans prétexte. Vous allez dire, Messieurs, c'est a bon droit et si ce sont la les formes nouvelles de la suce qui vont être inaugurées dans ce pays-ci. Car enfin, us sentez bien qu'en ce moment nous sommes au nœud du bat et que cet incident en marque peut-être le point culmiat Négagez donc, je vous en supplie, les tumultes et les ères d'une salle qui ne sait pas pourquoi elle maniteste!

\*\*meurs prolongres.) Negligez les colères d'un pays qui est

re! (Nouvelles rumeurs. Négligez les passions de gens 🕯 ne savent pas et qui croient, sans vouloir les contrôler, des irmations et des paroles qui ne sont pas contrôlables et qui, ches l'étaient - je le déclare encore une fois - ne résisteent pas une seconde! Mettez vous en face de la tâche qui us incombe et de la mission si haute qui est la vôtre. Entin, vous en supplie, n'oubliez pas que nous sommes peut-être — le med ne dépasse pas ma pensée - à un tournant de istoire de ce pays ci et que vous allez rendre un arrêt qui ra des conséquences que personne encore ne peut mesurer!

L'audience est suspendue.

Laudience est reprise a 3 heures 10.

#### Arrét

#### 4. LE PRÉSIDENT :

La Cour.

Considérant que sur la demande spontanée du général de Pellieux, du ci a déclaré à l'audience d'hier un fait se rapportant à l'affaire revise, et qu'a l'appui de sa déclaration, il a invoqué le témoita, e du général de Boisdeffre; que ce dernier, à l'audience de ce ur, a confirmé la déclaration du général de Pellieux;

Constituant qu'aux termes de l'arrêt en date du 7 février courant, con a ordonné que tous les incidents relatifs à l'affaire l'reyfus aient écartés du débat; que, des lors, toutes les questions relatifs à ces incidents devaient être écartées comme faites sans utilité contrairement à l'arrêt sus énonce, que, par suite, le l'résident a raison de refuser la parole aux defenseurs pour poser aucune estion de ce chef, et d'ordonner qu'il serait passe outre aux

Ad ptant au surplus les motifs invoqués dans l'arrêt précité; considerant, en ce qui concerne Esternazy, que le President, après ou fait venir le temoin à la harre, a invite le défenseur de Zola à faire poser les questions qu'il croirait utiles, que le défenseur s'vrefuse à ce moment, et qu'en l'état, le President a dû l'interroger

usi terant au surplus que la direction des débats appartient issuement au President de la Cour d'assises, conformément à la

Par ces motifs.

Dit que le Président a eu raison de refuser la parole aux défenseurs des prévenus pour poser des questions aux généraux de Pellieux et de Boisdeffre au sujet de l'incident;

Dit que le commandant Esterhazy sera rappelé à la barre, s'il y a

lieu;

Rejette en conséquence, les conclusions de la défense et dit qu'il sera passé outre aux débats.

#### INCIDENT

relatif à la demande d'apport de la lettre dite du « uhlan » et à l'audition de Mme de Boulancy.

Me Clémenceau. — Voulez-vous me permettre, monsieur le Président, de vous adresser une question? Je rappelle d'abord ce qui s'est passé à l'audience d'hier. Nous avons demandé que la lettre dite du uhlan soit produite et qu'une expertise soit faite. Il a été convenu avec M. le général de Pellieux, présent à la barre, que cet officier général demanderait à M. le Ministre de la guerre s'il autorisait la production de cette pièce et. si j'ai bien compris, M. le général de Pellieux devait, au début de cette audience, nous apporter la réponse de M. le Ministre de la guerre.

Voulez-vous bien, monsieur le Président, faire revenir à la barre M. le général de Pellieux et lui poser la question que je

viens de vous indiquer?

M. LE PRÉSIDENT, cherchant du regard dans la salle. — Monsieur le général de Pellieux...? (Le général de Pellieux ne répond pas.)

Maître Labori, avez-vous encore une question à poser à

M. le commandant Esterhazy?

Me Labori. — Je crois, monsieur le Président, que mon confrère, Me Clémenceau a une deuxième demande à adresser à la Cour.

Me Clémenceau. — Ma deuxième observation est celle-ci : monsieur le Président, je viens d'être informé que Me de Boulancy est au Palais, qu'elle désire déposer, mais qu'elle n'ose pas venir à cette audience, parce qu'elle craint que sa sécurité personnelle ne soit pas assurée... (Mouvement)... C'est très curieux, on ne peut rien dire à cette Cour d'assises sans que le public ne soit admis à exprimer bruyamment son opinion... Je répète que Me de Boulancy ne veut pas venir à cette audience, parce qu'elle craint que sa sécurité personnelle ne soit pas assurée. Je vous demande, monsieur le Président, de vouloir bien user des pouvoirs que vous possèdez pour faire en sorte qu'on aille chercher Me de Boulancy et qu'on l'amène à cette audience?

M. LE PRÉSIDENT. — Il y a un arrêt. Ce n'est pas à nous ?

faire venir; nous ne le pouvons pas. Nous n'avons pas à statuer

Me Clémenceau. — J'explique que Mme de Boulancy veut venir, mais qu'elle n'ose pas. Elle est à cinquante mètres d'ici, dans le Palais. Je demande à monsieur le Président de nous aider de son pouvoir illimité pour permettre de faire venir jusqu'à cette audience Mine de Boulancy. La déposition de ce témoin me paraît avoir un certain intérêt, puisque M. le général de Pellieux — dont les affirmations ici ne sont jamais contestées — puisque M. le général de Pellieux nous a déclaré à cette barre qu'il importait à l'honneur de l'armée de savoir si un officier français avait pu écrire la lettre dite du uhlan.

M. LE PRÉSIDENT, au général de Pellieux qui vient d'arriver à la barre. — Monsieur le général de Pellieux, vous deviez demander hier à M. le Ministre de la guerre l'autorisation de

laisser produire cette lettre dite du uhlan...

M. LE GÉNÉRAL DE PELLIEUX. — Je l'ai demandée et j'ai prié M. le Ministre de la guerre de vouloir bien répondre directement à M. le Président des assises, ce matin... La réponse va arriver; cela a été demandé.

M. LE PRÉSIDENT. — Je n'ai rien reçu.

Me Clémenceau. — Je ne dis pas, monsieur le Président, que vous l'avez reçue..... Attendons. Le premier incident est terminé.

M. LE Président. — L'incident est vidé avec M. le général de Pellieux.

Mº CLÉMENCEAU. — Provisoirement.

M. LE PRÉSIDENT. — En ce qui concerne la seconde partie de l'incident, la Cour a statué par un arrêt; mais, si vous pouvez saire venir Mme de Boulancy, nous l'entendrons.

M. CLÉMENCEAU. — La Cour n'a pas statué sur une situation

matérielle.

M. LE PRÉSIDENT. — Je suppose que, dans l'enceinte de la Cour d'assises, il n'y a aucun danger pour elle; en dehors de La Cour d'assises, je n'ai aucun pouvoir.

M° CLÉMENCEAU. — On lui a adressé des menaces de mort!

M. LE PRÉSIDENT. — Eh bien! qu'elle s'adresse au Procureur rénéral; cela ne regarde pas la Cour.

M. CLÉMENCEAU. — Le ministère public est indivisible, et Il l'Avocat général représente ici M. le Procureur général.

M. L'Avocat général. — Mme de Boulancy sera protégée tout omme les autres témoins.

Me Labori. — Elle est là!

M. L'Avocat général. — Eh bien! qu'elle vienne! Mais je ne wax pas qu'on l'amène, qu'elle vienne! (Bruit prolongé. l. Clémenceau quitte la salle pour aller chercher Mme de oulancy.)

# RAPPEL DE M. LE GÉNÉRAL GONSE

M. LE PRÉSIDENT, cherchant du regard dans l'auditoire le général Gonse qui a demandé à être entendu. — Monsieur le

général Gouse?

Me Labori. — Avant que M. le général Gonse ne soit interrogé, voulez-vous me permettre de faire observer qu'on va parler sans doute maintenant des points sur lesquels on nous a, tout à l'heure, interdit de poser des questions; mais je ne m'y oppose pas, je le fais simplement remarquer.

M. LE PRÉSIDENT. — Pas du tout, ce n'est pas là-dessus.

M. LE GÉNÉRAL GONSE. — Monsieur le Président, je ne veux que compléter, — non pas compléter, puisque je n'ai pas à compléter, — mais je ne veux que répéter la déclaration qui a été faite tout à l'heure par M. le général de Boisdeffre sur l'authenticité — je ne dirai que ce mot-là — sur l'authenticité des pièces dont M. le général de Pellieux a parlé. M. le général de Pellieux a commencé par affirmer la chose. M. le général de Boisdeffre en est venu confirmer l'authenticité et il a ajouté : « Je n'ai pas le droit d'en dire plus. » Par conséquent, je ne peux pas me permettre d'en dire davantage, je me borne simplement à rappeler la déposition de M. le général de Boisdeffre à la Cour et la Cour comprendra que je ne peux pas en dire plus.

M. LE PRÉSIDENT. — Vous pouvez aller vous asseoir.

A l'huissier audiencier. — Faites venir le témoin Autant, qui demande à être entendu.

# DÉPOSITION DE M. AUTANT

M. LE PRÉSIDENT. — Maître Labori, quelle question avezvous à poser?

Me Labori. — M. Autant n'a-t-il pas comparu à l'instruction

de M. le commandant Ravary?

M. AUTANT. — Oui.

M° Labori. — Pourrait-il nous dire quelle a été son impression, comment M. le commandant Ravary a accueilli ses réponses et quelles ont été les conditions dans lesquelles il croit que cette information a été faite?

M. AUTANT. — C'est la première fois que je me présentais en justice; je ne suis donc pas à même d'apprécier et de juger.

Me Labori. — Est-ce que M. Ravary paraissait très disposé à accueillir les renseignements que lui donnait M. Autant?

M. Autant. — Oui, M. Ravary a insisté pour des dates que je ne pouvais pas lui donner séance tenante.

Me Labori. — En somme, M. Autant n'a rien à dire sur l'in-

formation?

M. AUTANT. — Je n'ai rien à dire.

Me Labori. — C'est Me Clémenceau qui a à interroger M. Autant. Je ne peux le faire en l'absence de Me Clémenceau qui interrogera lui-même le témoin, dès qu'il sera revenu; je n'ai pas, d'ailleurs, le questionnaire de Me Clémenceau.

M. LE PRÉSIDENT. — Mais la Cour ne peut attendre indéfi-

niment.

Me Labori. — Non, monsieur le Président; mais si l'on donnait à Me Clémenceau le concours d'un ou deux gardes, pour rassurer Mme de Boulancy que Me Clémenceau est allé chercher, l'incident durerait moins longtemps.

M. LE PRÉSIDENT, à l'huissier audiencier. — Faites appeler

le témoin suivant.

# APPEL A LA BARRE DE MM. J. HURET ET STOCK

(M. J. Huret prète serment.)

Me Labori. — Je n'ai rien à demander au témoin, provisoirement; c'est encore un témoin de Me Clémenceau. Me Clémenceau n'est pas là ; il est allé demander le concours de Me le Procureur général pour permettre à Mme de Boulancy de venir jusqu'à l'audience. J'ajouterai même qu'au point de vue de la loi, nous ne pouvons continuer le débat en ce moment, car la défense de M. Perrenx n'est pas complète.

M. LE Président. — Cela ne fait rien, le prévenu est présent,

lui.

Me Labori. — Enfin, moi, je n'ai rien à demander au témoin,

provisoirement.

M. LE PRÉSIDENT, au témoin. — Connaissez-vous quelque chose, soit au point de vue de M. Perrenx, soit au point de vue de M. Emile Zola?

M. HURET. — Non, monsieur le Président.

M. LE PRÉSIDENT. — Vous ne savez rien du tout?

M. HURET. — Rien.

M. LE PRÉSIDENT, au témoin. — Vous pouvez vous asseoir. (A l'huissier audiencier.) Appelez un autre témoin.

· (L'huissier appelle M. Stock, qui vient à la barre et prète serment.)

Me Labori. — C'est toujours le même groupe de témoins. Provisoirement, je n'ai rien à dire... Mais voici Me Clémenceau.

M. LE Président. — Maître Clemenceau, il paraît que c'est vous qui devez poser les questions à ce groupe de témoins?

Me CLÉMENCEAU. — Voulez-vous d'abord me permettre de dire un mot en ce qui concerne M<sup>me</sup> de Boulancy?

M. LE PRÉSIDENT. — Ne nous parlez pas de M<sup>me</sup> de Boulancy

dans ce moment-ci; nous verrons plus tard.

M°CLEMENCEAU. — Je voulais simplement dire à la Cour que M<sup>me</sup> de Boulancy n'a pas osé venir pour des raisons faciles à deviner; nous espérons ou plutôt nous voudrions espérer qu'elle viendra demain. La déposition de M. Stock n'a pas d'intérêt dans ces conditions.

Je demanderai donc à M. le Président de vouloir bien faire

revenir M. Esterhazy.

# DÉPOSITION DE M. LE COMMANDANT WALSIN-ESTERHAZY.

(Suite)

# Refus par le témoin de répondre aux questions posées par les défenseurs.

Me Labori. — Je vous serais reconnaissant, Monsieur le Président, de demander à M. Esterhazy ce qu'il pense de l'écriture du bordereau, s'il reconnaît qu'il est — et certainement il comprendra la distinction — ou de son écriture ou de sa main, ce qui n'est pas la même chose.

M. LE COMMANDANT ESTERHAZY. — J'ai déjà eu l'honneur de dire tout à l'heure que je ne répondrais pas aux questions qui me seraient posées de ce côté; je ne répondrai qu'aux questions qui me seront posées par la Cour ou par MM. les jurés. Par

conséquent, je ne réponds pas.

Me Labori. — Pardon; M. le commandant Esterhazy a déclaré qu'il ne me répondrait pas. Aussi, conformément à la loi, je ne lui adresse aucune question. Je prie donc M. le Président de lui poser la question que je viens d'indiquer, et de faire remarquer à M. le commandant Esterhazy que c'est M. le Président des Assises qui lui pose la question.

M. LE PRÉSIDENT. — Je veux bien répéter la question à M. le commandant Esterhazy. (Se tournant vers le témoin): On vous demande ce que vous pensez de l'écriture du borde-

reau.

M. LE COMMANDANT ESTERHAZY. — Bien que vous me fassiez l'honneur de me transmettre cette question, monsieur le Président, c'est toujours la question de Me Labori; par conséquent,

je ne répondrai pas.

Me Labori. — Monsieur le Président, voudriez-vous demander à M. le commandant Esterhazy s'il possède entre ses mains la lettre que M. le capitaine Brault lui aurait écrite en 1893 pour lui demander de son écriture, le capitaine Brault ou un faussaire signant de son nom?

M. LE PRÉSIDENT. — Vous entendez la question?

M. LE COMMANDANT ESTERHAZY. — Je ne peux que répéter ce que j'ai eu l'honneur de vous dire : Je ne répondrai à aucune des questions qui me seront posées de ce côté. (Bruits violents.)

Me Labori. — C'est une nouvelle manifestation intéressante, et qu'il y a lieu de rapprocher des autres manifestations que nous voyons se répéter. Ce qu'il est peut-être intéressant aussi que je fasse connaître à la Cour, c'est ceci : on m'a appris qu'il était à peu près impossible de pénétrer dans la partie réservée au public debout de la salle, si l'on n'était pas muni d'une carte d'officier (nouveaux bruits)... et qu'au contraire, cès lors qu'on était officier ou qu'on se présentait comme tel, on pouvait entrer librement. Je ne serais pas fâché que le fait fût vérifié; il est intéressant à constater. (Nouveaux bruits.)

M. LE PRÉSIDENT. — Nous n'avons pas à nous occuper de

cela.

M. Labori. — C'est pourtant intéressant à constater.

Je continue de poser au témoin mes questions et je signale à MM. les jurés ces questions; nous tirerons, du refus du témoin d'y répondre, le cas échéant, les conséquences de droit.

J'aurais maintenant à demander à M. le commandant Esterhazy ceci : Reconnaît-il, comme étant de sa main ou de son écriture, ou comme émanant de lui, les lettres qui ont été publiées dans le journal te Figaro au cours de la campagne dirigée contre lui?

M. LE PRÉSIDENT. — Voulez-vous répondre?

M. LE COMMANDANT ESTERHAZY. — Je vous répondrai, monsieur le Président, que je ne répondrai à aucune des questions qui me sont adressées. C'est net!

Me Labori. — M. Esterhazy a dit qu'il avait été cambriolé à plusieurs reprises. Voulez-vous lui demander, monsieur le

Président, à quelles dates?

M. LE PRÉSIDENT. — Voulez-vous répondre à la question?

M. LE COMMANDANT ESTERHAZY. — Je ne ferai pas d'autres réponses, monsieur le Président.

Me Labori. — A supposer qu'il l'ait été, comme il l'a dit au Conseil de guerre en 1896, voudriez-vous, monsieur le Président, lui demander à qui il a attribué ce cambriolage?

M. LE PRÉSIDENT. — Vous avez entendu la question?

M. LE COMMANDANT ESTERHAZY. — Je ne répondrai pas.

Me Labori. — Eh bien! Messieurs, je crois qu'il est inutile de prolonger l'expérience; en ce qui me concerne, j'ai fini. Je pense que Me Clémenceau aura aussi quelques questions à poser au témoin; elles seront d'ailleurs d'un ordre d'idées différent.

M° CLÉMENCEAU. — Je vais continuer l'expérience; et, comme le témoin a le droit de changer d'avis, je vous demande la rmission, monsieur le Président, de poser, par votre intermé-

diaire, toutes les questions que j'ai à formuler. Le témoin

repondra ou se taira: nous le verrons bien.

Voudriez-vous, d'abord, demander au témoin comment il est entré dans l'armée française, par Saint-Cyr, par Polytechnique... ou par le rang?

M. LE PRÉSIDENT. — Vous entendez la question?

M. LE COMMANDANT ESTERHAZY. — Je fais toujours la même

réponse.

M° CLÉMENCEAU. — A quelle époque le témoin a-t-il fait partie du « service des renseignements » en France? N'a-t-il pas dit qu'il avait fait partie du service des renseignements, il y a vingt ans? N'a-t-il pas formulé cette affirmation au Conseil de guerre?

M. LE PRÉSIDENT. — M. Esterhazy vient de vous dire tout à l'heure qu'il ne répondrait pas. Par conséquent, il est inutile

d'attendre sa réponse.

Me Clémenceau. — Je vais continuer, néanmoins, mes questions, si vous le permettez.

Est-ce que le témoin a connu une personne répondant au

nom de Mme de Boulancy?

M. LE PRÉSIDENT. — Voulez-vous répondre à cette question?

M. LE COMMANDANT ESTERHAZY. — A aucune, monsieur le

Président. (Murques d'approbation dans la salle.)

Me Clémenceau. — Je supplie M. le Président de laisser se produire toutes les manifestations du public et, notamment, celles qui encouragent le témoin à se taire. J'estime, en effet, que c'est là le seul système possible pour lui, étant donnée sa situation.

J'approuverai donc le témoin en me plaçant à ce point de vue spécial, chaque fois qu'il refusera de répondre aux questions

que je lui poserai.

Autre question: Est-ce que le témoin reconnaît avoir écrit à M<sup>me</sup> de Boulancy une lettre dans laquelle il y avait le passage suivant:

Les Allemands mettront tous ces gens-là (il s'agit des Français) à leur vraie place avant qu'il soit longtemps.

M. LE PRÉSIDENT. — Le commandant Esterhazy a déclaré

qu'il ne répondrait pas.

Me Clémenceau. — Alors, je fais observer que le témoin a reconnu l'exactitude et l'authenticité de cette lettre... (Murmures dans l'auditoire.)

J'affirme une chose indiscutable. Je continue:

Autre question: Est-ce que le témoin reconnaît avoir écrit M<sup>me</sup> de Boulancy une lettre contenant le passage suivant:

Voilà la belle armée de France! C'est honteux, et si ce n'était passe la question de position, je partirais demain. J'ai écrit à Constant nople; si on me propose un grade qui me convienne, j'irai là-basse se la convienne de la convienne d

nais je ne partirai pas sans avoir fait à toutes ces canailles une plaisanterie de ma façon.

M. LE PRÉSIDENT. — Continuez!

Me CLÉMENCEAU. — Bien, monsieur le Président.

Est-ce que les passages que je viens de lire ne sont pas contenus dans des lettres dont l'authenticité a été reconnue par le témoin devant M. le général de Pellieux?

M. LE PRÉSIDENT. — Continuez!

M° CLÉMENCEAU. — Autre question : Est-ce que le témoin reconnaît avoir écrit à M<sup>me</sup> de Boulancy une lettre contenant le passage suivant :

Nos grands chefs, poltrons et ignorants, iront une fois de plus peupler les prisons allemandes.

Est-ce que le témoin reconnaît que ces mots étaient contenus dans une lettre dont il a reconnu l'authenticité devant M. le général de Pellieux.

M. LE PRÉSIDENT. — Continuez!

Me Clémenceau. — Est-ce que le témoin reconnaît avoir écrit à Mine de Boulancy une lettre contenant le passage suivant :

Je suis à l'absolue merci de cette drôlesse (il s'agit d'une femme). Si je commets vis à-vis d'elle la moindre faute, et c'est une situation qui est loin d'être gaie, je la hais, tu peux m'en croire et donnerais tout au monde pour être aujourd'hui à Sfax et l'y faire venir. Un de mes spahis, avec un fusil qui partirait comme par hasard, la guérirait à tout jamais?

M. LE PRÉSIDENT. — Continuez!

Me Clémenceau. — Est-ce que le témoin avoue que cette lettre a été produite devant le général de Pellieux et qu'il en a reconnu l'authenticité?

M. LE PRÉSIDENT. — Continuez! le commandant vous a dit qu'il ne répondrait pas.

Me CLÉMENCEAU. — J'attendais néanmoins la réponse.

M. le commandant Esterhazy, chevalier de la légion d'honneur, reconnaît-il que toutes ces lettres, qui contiennent pour la France, l'armée et ses chefs, les injures que je viens de dire, ont été écrites postérieurement à la guerre de 1870 et 1871 ?

M. LE PRÉSIDENT. — Continuez!

Me Clémenceau. — Monsieur le Président, je vais donner leture de la lettre du uhlan, dont l'authenticité a été niée par le témoin, et après, je lui poserai une question. Je vous demande donc la permission de lire d'abord la lettre:

Je suis absolument convaincu que ce peuple (c'est le peuple frantais) ne vaut pas la cartouche pour le tuer; et toutes ces petites làchetés de femmes saoûles auxquelles se livrent les hommes, me confirment à fond dans mon opinion. Il n'y a pour moi qu'une qualité humaine, et elle manque complètement aux gens de ce pays; et si, ce soir, on venait me dire que je serais tué demain comme capitaine Me Clémenceau. — Le commandant Esterhazy a indiqué à plusieurs reprises, dans les passages des lettres que je viens d'avoir l'honneur de vous lire, qu'il était exaspéré et que cette exaspération expliquait les termes de sa correspondance. Est-ce que le commandant Esterhazy n'a pas eu toujours d'excellentes notes de ses chefs?

M. LE PRÉSIDENT. — Continuez!

Me Clémenceau. — Monsieur le Président, voulez-vous me permettre de donner lecture de ces notes ?

Appréciation du chef de corps; il s'agit de M. le commandant Esterhazy:

Officier supérieur des plus distingués et très capable, sert avec un dévouement absolu; par son savoir, son expérience, l'énergie de son caractère et l'élévation de ses sentiments, peut aspirer aux grades élevés de la hiérarchie; à pousser avant que l'âge ne soit un obstacle.

## Note du général de brigade :

Excellent chef de bataillon, dont la manière d'être et dont les services ne laissent rien à désirer. Il est distingué, remarquablement doué, a du calme et du sang froid, tout ce qu'il faut pour bien commander, et de l'avenir.

## Note du général de division :

Officier supérieur de la plus haute distinction, par son éducation, sa valeur personnelle, son instruction supérieure (licencié en droit), la connaissance complète de plusieurs langues, l'étendue et la variété de ses connaissances personnelles. Ajoutez à son aptitude au commandement, de très beaux services de guerre : huit campagnes, citations, etc., etc.; outillé pour parvenir aux plus hautes situations dans l'armée, officier de grand mérite et d'avenir. Présente à la commission régionale pour officier de la Légion d'honneur en 1893, 1894 et 1895. Présenté pour lieutenant-colonel et officier de la Légion d'honneur.

# Note du général commandant le corps d'armée :

Excellent officier supérieur, très distingué, de valeur et d'avenir.

Enfin, la note pour l'année 1896:

Conduite très bonne, moralité très bonne: caractère froid et énergique, éducation excellente, intelligence très vive, jugement sûr.

M. LE PRÉSIDENT. — Continuez!

Me Clémenceau. — Monsieur le Président, voudriez-vous demander au témoin s'il n'a pas été surpris devant le Conseil de guerre, lorsqu'on lui a donné lecture de ces excellentes notes?

M. LE PRÉSIDENT. — Continuez!

Me Clémenceau. — Voudriez-vous demander au témoin si,

notamment, ce qui aurait pu motiver sa surprise de se voir si bien noté, ce n'étaient pas les faits suivants : d'abord, qu'il s'était souvent trouvé à court d'argent, et que, selon ses expressions, « son écriture avait été chez des gens dont c'est le métier de prêter de l'argent?»

Est-ce qu'une autre raison de sa surprise n'aurait pas été ses habitudes de jeu à la Bourse, qui ont été précisées par un

témoin, M. de Castro?

(Le commandant Esterhazy, tournant le dos à Me Clémenceau, garde loujours le silence.)

Je peux continuer, monsieur le Président?

M. LE Président. — Continuez!

Me Clémenceau. — Est-ce que le colonel Picquart n'a pas dit que le commandant Esterhazy était à court d'argent, qu'il avait eu de petits accrocs dans son existence? Le colonel Picquart n'a-t-il pas cité les noms des officiers qui lui avaient donné de mauvais renseignements sur le commandant Esterhazy?

Est-ce que le témoin connaît le général Guerrier?

Est-ce que le général Guerrier n'a pas fait rayer des notes du commandant Esterhazy une citation à l'ordre du jour Tunisie?

Le général Guerrier sera entendu.

Autre ordre de questions :

Le témoin a déclaré qu'on avait pratiqué chez lui des cambriolages; voudriez-vous lui demander, monsieur le Président, à quelle époque auraient eu lieu ces cambriolages?

M. LE PRÉSIDENT. — Continuez?

M. CLÉMENCEAU. — Voudriez-vous me permettre d'insister pour que cette question soit posée pour la raison que voici : Devant le Conseil de guerre, le témoin s'est un peu embrouillé dans ses répenses sur ce point; il s'est contredit d'une façon formelle, et alors peut-être tiendrait-il à s'expliquer devant la Cour d'assises.

M. LE Président. — Me Labori a déjà posé la question.

Me Clémenceau. — Eh bien! monsieur le Président, je vais continuer.

Le témoin a-t-il jamais porté plainte contre ces cambriolages?

M. LE PRÉSIDENT. — Voulez-vous répondre?

M. ESTERHAZY. — Non, monsieur le Président.

Me Clémenceau. — Est-ce que les cambriolages ont été prouvés autrement que par les affirmations de M. le comman-

dant Esterhazy?

Le commandant Esterhazy a dit au Conseil de guerre, comme explication de ces cambriolages : « J'ai supposé que c'était M. Mathieu Dreyfus; je n'aurais pas pu croire que c'était un officier; quand on me l'a dit, je suis tombé de mon haut. » Le témoin maintient-il cette réponse?

S'il la maintient, monsieur le Président, comment peut-il

expliquer que, quant aux cambriolages de 1896, il ait répondu qu'il supposait que c'était M. Mathieu Dreyfus, puisqu'à cette époque il ne connaissait pas, — si l'on en croit ses autres affirment de M. Mathieu Dreyfus?

mations, — le nom de M. Mathieu Dreyfus?

Si le témoin prétendait qu'il a voulu parler du cambriolage de 1897, je lui ferai remarquer, comme on l'a dit devant le Conseil de guerre, qu'il se trompe, puisqu'en 1897 le colonel Picquart était à Tunis et que M. le commandant Esterhazy n'a pas pu supposer en 1897 qu'il s'agissait du colonel Picquart.

Je n'ai pas de réponse, monsieur le Président; alors, je retiens l'affirmation de M. le commandant Esterhazy devant le Conseil de guerre, à moins qu'il ne dise le contraire : quand on lui a parlé du cambriolage de 1896, il a dit qu'il pensait que

c'était M. Mathieu Dreyfus.

Je voudrais vous prier maintenant de demander au témoin comment il a appris qu'il était soupçonné d'avoir écrit le fameux bordereau?

M. LE PRÉSIDENT. — Continuez!

Me Clémenceau. — A quelle date l'a-t-il appris?

M. LE PRÉSIDENT. — Vous pouvez continuer, le témoin vous

a dit qu'il ne vous répondrait pas.

M° CLÉMENCEAU. — Le témoin n'a-t-il pas dit qu'il en avait été informé par une lettre signée *Speranza*, reçue à la campagne, le 20 octobre 1897, dans laquelle l'on disait que le colonel Picquart avait soudoyé des soldats pour avoir des spécimens de son écriture?

Est-ce que le témoin n'a pas su par la note du *Matin*, publiée le 10 octobre, que M. Scheurer-Kestner connaissait le coupable

et la personne qui avait écrit le bordereau?

Lorsque le témoin a été de retour à Paris, est-ce qu'il n'a pas constaté la ressemblance de son écriture — et n'a-t-il pas dit qu'il y avait « une ressemblance effrayante » — entre l'écriture du bordereau et sa propre écriture?

N'a-t-il pas dit et répété que certains mots semblaient

calqués?

Le témoin voudrait-il s'expliquer sur la dame voilée et sur les conditions dans lesquelles elle lui a remis le document libérateur?

Est-ce que le commandant Esterhazy n'a pas eu quatre rendez-vous avec la dame voilée?

Est-ce qu'au deuxième rendez-vous, près de l'endroit où se trouve actuellement le pont Alexandre III, la dame voilée n'a pas remis au commandant Esterhazy un pli contenant un document libérateur?

Est-ce que le commandant Esterhazy n'a pas déclaré à l'audience du Conseil de guerre qu'il avait remis cette pièce, ce document libérateur, qui établissait son innocence, sous enveloppe, au ministère de la guerre, sans savoir ce que contenait l'enveloppe?

M. LE PRÉSIDENT. — Continuez!

Me Clémenceau. — Est-ce que le témoin ne trouve pas singulier le peu de curiosité dont il a fait preuve en la circonstance?

Est-ce que, quand le témoin a déposé ce document libérateur

au ministère de la guerre, onne lui a pas délivré un reçu?

Est-ce qu'en se présentant au ministère de la guerre, avec un document secret qui avait été volé dans les armoires les plus secrètes, le commandant Esterhazy n'avait pas peur d'être arrêté comme complice du vol?

Est-ce que le commandant Esterhazy n'a pas fait des recher-

ches pour retrouver la dame voilée?

M. LE PRÉSIDENT. -- Continuez!

M° CLÉMENCEAU. — J'en ai fini sur cet ordre de questions. Monsieur le Président, j'en arrive à la question du petit bleu. La Cour et MM. les jurés savent ce que c'est que le petit bleu; c'est la pièce qui aurait servi au celonel Picquart comme point de départ de son enquête, qui lui aurait donné les premiers soupçons. Je pose donc la question suivante :

Est-ce que le témoin n'a pas déclaré que ce petit bleu était un

faux?

Est-ce que, quand on lui a demandé dans quelles conditions ce faux aurait pu être fabriqué, il n'a pas répondu de la manière suivante : « Si vous voulez, je vais en faire un pareil et le mettre à la poste », et une autre fois : « Mon adresse sur la carte ainsi jetée à la poste... »?

M. LE PRÉSIDENT. — Continuez!

Me Clémenceau. — Est-ce que le commandant Esterhazy, qui a probablement suivi ces débats ou du moins qui en a lu le compte rendu, n'a pas appris que jamais on n'avait prétendu que le petit bleu fût venu par la poste?

Dans ces conditions, voudrait-il nous expliquer comment un

faux a pu être commis?

Le commandant Esterhazy voudrait-il nous dire quels sont, à son avis, les mobiles qu'avait M. le lieutenant-colonel Picquart pour l'accuser?

M. le commandant Esterhazy reconnaît-il avoir écrit dans la

Libre Parole des articles signés « Dixi »?

M. le commandant Esterhazy sait-il que la *Libre Parole*, ces jours derniers, a déclaré que les articles signés « Dixi » étaient

de la plume de M. le commandant Esterhazy?

Est-ce que, dans ces articles signés « Dixi », qui sont de M. le commandant Esterhazy, celui-ci n'injuriait pas gravement le colonel Picquart, son supérieur, et ne l'accusait-il pas spécialement d'être vendu et d'avoir été embauché en 1896?

Le témoin a-t-il écrit au colonel Picquart en Tunisie?

M. LE PRÉSIDENT. — Continuez!

M° CLÉMENCEAU — Le témoin se souvient-il avoir mis cette adresse sur l'enveloppe : « Monsieur le lieutenant-colonel *Piquart* : (sans c), en Tunisie »?

Le témoin sait-il sī, à la même date, on expédiait deux télégrammes tauv à M. le colonel Proquart?

Sait il que l'un de ces télégrammes porlait cette adresse:

« Monsieur le colonel Piquart sans c, à Tunis »? Le lémoin, sachant que la lettre de M. le commandant Esterhazy portait Piquari écrit sans c et que l'un des félégrammes fanx envoyé au colonel Picquart a Tunis portait également le colonel Piquart écrit sans c, comprend il qu'on peut le soup-

çonner d'être l'auteur du faux félégramme?

M. le commandant Esterhazy pourrait-il fournir à MM. les jurés une explication au fait suivant : M le commandant Esterhazy a écrit dans la Libre Parole des 15, 16 et 17 novembre 1897, qui étaient un lundi, un mard, et un mercredi, des articles se rapportant à ces faux télégrammes adressés à M. le colonel Picquart à Tunis. M. le commandant Esterhazy pourrait il nous indiquer comment, s'il n'en est pas l'auteur, il a pu avoir connaissance de ces faux télégrammes envoyés de Paris à Tunis, alors que ces faux télégrammes n'avaient pas encore été envoyés au ministère de la guerre à Paris, et qu'ils étaient encore à l'unis?

Autre ordre d'idées : l'affaire de M-le capitaine Brault.

Est-ce que le témoin n a pas dit que, pour avon des spécimens de son éculture, on lui avant ecut sous le nom d'un officier répondant au nom de capitaine Brault, en lui demandant des renseignements militaires sur un de ses ancêtres?

Est-ce que le témoin n'afarme pas avoir répondu à M. le capitaine Brault, en lui envoyant un travail-sur cette question 🕈

M TE PRESIDENT. - Continuez

Mº CLÉMENCLAU. - Je ne domande pas à M Esterbazy s'il a gardé la lettre de M. le capitaine Brault, puis ju'il n'a déja pas voula répandre à la question de mon confrère, M° Labori. Mais voici ce que je demande : Comment le témoin expl que-t-il qu'ayant reçu une telle demande de la part d'un officier, qu'ayant envoyé le travail, il n'ait pas été surpris de ne recevoir n' réponse, ni carle, ni même un remerciement, ni même la brochure dans laquelle aurait paru le travail 🕈

M. LE PRÉSIDENT. — Continuez!
M. C.FM. NORAL — Le témbin se rend-il bien compte que tous ces taits sont de nature à faire douter de l'existence de la prétendue lettre signée ; Capitaine Brault ? (Bruits.)

Le t'moin a-t-il connu une personne répondant au nom de

M. Autant ?

Est-ce que ce M. Autant n'était pas le gérant d'une maison dans laquelle demeurait More Pays, que connaissait M. le commandantEsterhazy?

Est-ce que les 20 et 26 octobre, alors que la note du *Maten*, qui indiquait qu'on connaissait l'auteur du bordereau, etait du 10octobre, est ce qu'à cette date, le témoin n'a pas envoyé Mar Pays chez le gerant pour demander un transfert du bail 🕺

Mae Pays, n'a-t-elle pas déclaré à M. Autant qu'il fallait que

cela fût fait dès le lendemain, donnant comme raison que le commandant Esterhazy était perdu, anéanti, et qu'il allait se suicider?

Le commandant Esterhazy peut-il expliquer, s'il nie le propos de M<sup>me</sup> Pays, l'insistance qu'on mettait à obtenir pour le len-

demain même ce transfert de bail?

M. le commandant Esterhazy peut-il expliquer qu'on ait fait à M. Autant, par l'intermédiaire de Mme Pays, parlant au nom de M. Esterhazy, des menaces si le transfert n'était pas fait immédiatement?

Autre ordre d'idées : Est-ce que M. le commandant Esterhazy ne connaît pas une agence du passage de l'Opéra qui se charge de faire parvenir des lettres en les faisant partir de destinations fausses?

Est-ce que, le 10 novembre, M. le commandant Esterhazy n'a pas apporté à cette agence une lettre pour M<sup>me</sup> Esterhazy en demandant qu'elle fût timbrée de Londres? Voudrait-il nous dire pourquoi il faisaitainsi timbrer une lettre de Londres, alors qu'en réalité elle partait de Paris?

M. le commandant Esterhazy n'a-t-il pas fourni cette explication, que c'était pour demander à Mme Esterhazy de rester à la

campagne?

Dans ces conditions, le témoin voudrait-il dire pourquoi sa lettre avait plus de valeur partant de Londres que partant de Paris, où il était réellement?

Le témoin n'a-t-il pas apporté dans ce même bureau une lettre devant être expédiée, avec le faux timbre de Lyon, à M. Ha-

damard?

Dernier ordre de questions et, monsieur le Président, j'espère, vu l'importance de ces questions, que le témoin voudra bien, par

votre intermédiaire, nous répondre :

Est-ce que M. le commandant Esterhazy reconnaît, ainsi que cela résulte d'articles de l'Echo de Paris, de la Patrie et du Matin, — avoir eu des relations avec M. le colonel de Schwarzkoppen...

M. LE Président. — Oh! ne parlons pas de cela. De tout ce

qui touche la politique extérieure, pas un mot!

Me Clémenceau. — Mais il ne s'agit pas de politique extérieure, monsieur le Président.

M. LE PRÉSIDENT. — Ne parlons pas d'officiers appartenant à

des pays étrangers!

Me Clémenceau. — Alors je n'ai pas le droit de parler d'un fait accompli par un officier français?

M. LE PRÉSIDENT. — Je vous explique la situation, n'est-ce pas?

M. CLÉMENCEAU. — Monsieur le Président, je demande...

M. LE PRESIDENT. — Non, ne discutons pas cela.

Me CLÉMENCEAU. — Eh bien! monsieur le Président, je vous prie de poser cette question...

M. LE PRÉSIDENT. — Non, je ne la poserai pas.

Mº CLÉMENCEAU. — Mais vous ne la connaissez pas!

M. LE PRÉSIDENT. — Si, vous venez de la dire.

Me Clémenceau. — Est-il exact, comme il l'a fait connaître au public par l'intermédiaire des journaux que j'ai précédemment désignés, que M. le commandant Esterhazy ait connu M. le colonel de Schwarzkoppen et qu'il soit allé une fois en tenue à l'ambassade d'Allemagne, pour son colonel, qui désirait se rendre en Alsace-Lorraine sans être inquiété?

M. LE PRÉSIDENT. — Je vous ai répondu que je ne poserai pas

la question.

Me Clémenceau. — Voulez-vous, monsieur le Président, poser au témoin la question suivante : Est-il exact, comme l'a déclaré la *Patrie*, que le commandant Esterhazy ait reconnu qu'il avait des rapports peu fréquents, mais non cachés, avec le colonel de Schwarzkoppen, dont il disait avoir fait la connaissance à Carlsbad?

M. LE PRÉSIDENT. — Non, je ne poserai pas la question.

Me CLÉMENCEAU. — Comment se fait-il qu'on ne puisse pas parler, dans une audience de justice, d'un acte accompli par un officier français?

M. LE PRÉSIDENT. — Parce qu'il y a quelque chose au-dessus de cela, c'est l'honneur et la sécurité du pays! (Longues acclamations et applaudissements prolongés dans toute la salle.)

Me Clémenceau. — Monsieur le Président, je retiens que l'honneur du pays permet à un officier d'accomplir de tels actes, mais ne permet pas d'en parler! (Une voix poussant des cris aigus domine le bruit général.)

M. LE PRÉSIDENT, à l'huissier audiencier. — Faites donc

sortir celui qui crie ainsi.

Me Clémenceau. — Ceux...

M. LE PRÉSIDENT, à l'huissier audiencier. — Appelez un autre témoin.

## DÉPOSITION DE M. AUTANT

Me Clémenceau, au Président. — Voulez-vous faire venir M. Autant?

M. LE PRÉSIDENT, au Grefsier. — Ce témoin a déjà prêté serment?

M. AUTANT. — Oui, monsieur le Président.

Me Clémenceau. — M. le Président voudrait-il demander à M. Autant quels rapports, directs ou indirects, il a eus avec le commandant Esterhazy et dans quelles circonstances?

M. Autant. — Je n'ai eu de rapports avec M. Esterhazy que pour la question de la location qu'il a eue dans la maison de la

rue de Douai ; pas d'autres que ceux-là.

Me Clémenceau. — N'a-t-il pas eu des rapports indirects par

l'intermédiaire d'une autre personne?

M. AUTANT. — Par M<sup>me</sup> Pays, qui est venue me demander la résiliation de son bail.

Me Clémenceau. — Le témoin se rappelle-t-il à quelle date? M. Autant. — C'était le 22 octobre.

Me Clémenceau. -- Le témoin se rappelle-t-il ce qu'a dit

Mme Pays?

M. AUTANT. — Oui, mais ce n'est pas tout à fait conforme à ce que vous disiez tout à l'heure. Ce n'est pas le commandant qui m'a demandé cette résiliation; M<sup>me</sup> Pays m'a demandé cette résiliation, et je lui ai fait observer que, comme le propriétaire était à la campagne, il fallait que je lui écrive. que cela demanderait plusieurs jours. Elle me dit : « C'est très pressé, il faudrait que ce soit tout de suite. » Je lui répondis : « Ce n'est pas possible ; d'abord, je connais les intentions du propriétaire. Il voudrait transformer le bail en une cession », ce qui a été fait par la suite.

Me Clémenceau. — Est-ce que Mme Pays ne demandait pas

que cela fût fait dans un bref délai?

M. AUTANT. — Oui.

Me Clémenceau. — Quelle raison donnait-elle?

M. AUTANT. — Elle m'a dit que le commandant lui avait parlé de suicide; elle disait que le mobilier lui appartenait à elle, et que, s'il mourait, on apposerait les scellés sur ce mobilier, et que ce mobilier retournerait à sa famille.

Me Clémenceau. — Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT, à l'huissier audiencier. — Un autretémoin.

## DÉPOSITION DE M. HURET

Rédacteur au Figaro.

Me Clémenceau. — Voudriez-vous, monsieur le Président, demander à M. Huret s'il n'a pas fait une enquête sur le commandant Esterhazy, auprès de ses camarades de régiment à

Rouen et quel a été le résultat de cette enquête?

M. Hurer. — Je suis allé à Rouen le 17 novembre dernier; à la suite de ce voyage, j'ai rédigé, pour le Figaro, le compterendu des conversations que j'avais eues avec des officiers de la garnison de Rouen, et le résultat de cette enquête a parudans le numéro du 18 novembre.

M. LE PRÉSIDENT, — Vous êtes rédacteur au Figaro?

M. Huret. — Oui, monsieur... Comme il s'agit là de nuances, de conversations que j'ai reproduites, que j'ai écrites dix minutes après les avoir entendues, je ne peux pas en répéter les termes exacts; je demande qu'on veuille bien s'en rapporter à la rédaction que j'en ai faite à ce moment-là.

Me Clémenceau. — Monsieur le Président, voulez-vous bien faire remarquer au témoin que nous ne pouvons faire ici de lecture et que nous lui demandons de vouloir bien répéter de

mémoire ce dont il peut se souvenir?

M. LE PRÉSIDENT, au témoin. — Voulez-vous rappeler...

M. Huret. — Je n'étais pas allé à Rouen pour chercher des informations; j'y étais allé pour recueillir les impressions des officiers, le matin même du jour où le nom du commandant Esterhazy apparaissait pour la première fois dans les feuilles.

L'impression première et générale que j'ai recueillie, c'était l'absence totale d'étonnement. Les officiers de la garnison avec qui je causai m'ont tous dit : Cela n'est pas étonnant! Je demandai pourquoi ; on ne put me fournir aucun fait, on ne put me fournir aucun renseignement précis ; je n'ai d'ailleurs pas insisté. Ce qu'il m'intéressait de savoir, je le répète, c'est l'impression que faisait le nom de M. le commandant

Esterhazy jeté au milieu de cette affaire.

Il n'y a donc pas eu d'étonnement de la part des officiers que j'ai interrogés, et même l'un d'eux, que j'ai revu deux fois, dans la journée et le soir même de ma conversation, m'a dit qu'il ne considérait pas l'accusation contre le commandant Esterhazy comme aussi importante que s'il s'était agi d'un officier véritablement français, que s'il s'était agi d'un officier de troupes sorti du territoire français, et qu'il considérait que le commandant Esterhazy, malgré ses services en Tunisie, malgré son oncle, son père, qui avaient servi dans l'armée française, était considéré comme un rastaquouère de l'armée française. Voilà le mot le plus grave qui a été souligué à ce moment par la presse et que je maintiens comme le plus grave que j'aie entendu.

M. LE PRÉSIDENT. — Comme vous ayant été dit?

M. Huret. — Comme m'ayant été dit.

Me Clémenceau. — Le témoin a dit que « cela n'avait pas

étonné les officiers ». Qu'a-t-il voulu dire?

M. Huret. — Que ces officiers n'avaient pas été étonnés de voir le nom du commandant Esterhazy à propos de l'affaire Dreyfus, comme étant celui de l'auteur possible du bordereau.

M. LE PRÉSIDENT. — Vous n'avez pas terminé?

M. Huret. — Je dois ajouter ceci, qui figure d'ailleurs tout entier dans l'article en question, c'est que l'un de MM. les officiers m'a dit textuellement ceci, c'est que lorsque, quelques jours avant, on avait vu qu'il s'agissait d'un commandant en non-activité, alors qu'on n'avait pas encore prononcé le nom du commandant Esterhazy, les soupçons de plusieurs officiers de la garnison de Rouen s'étaient portés sur le commandant Esterhazy.

M. LE PRÉSIDENT, à Me Clémenceau. — Vous n'avez plus de

questions à poser?

Me Clémenceau. — Non, monsieur le Président.

#### INCIDENT

#### relatif à l'audition de divers témoins

M. LE PRÉSIDENT, à l'huissier audiencier. — Appelez M. le général Guerrier.

(Le général Guerrier se présente à la barre.)

M. L'Avocat général. — C'est un témoin qui ne m'a pas été notifié.

M LE Président, aux défenseurs. — Ce témoin n'a pas été notifié » u Ministère public...

Me Labori. — Non, monsieur le Président, mais il pourra

être entendu sur la question de bonne foi...

M. LE Président. — Le Ministère public s'oppose à son audition : il n'a pas été notifié dans les cinq jours...

M° CLÉMENCEAU. — Nous demandons qu'il soit entendu comme témoin de bonne foi.

M. LE PRÉSIDENT. — Il n'a pas été notifié...

Me Clémenceau. — Vous refusez de l'entendre?...

M. LE PRÉSIDENT. — Ce n'est pas possible. Il n'a pas été notifié dans les cinq jours.

Me Clémenceau. — Je me bornerai à poser une question au témoin, et je demande que vous lui fassiez prêter serment.

M. LE PRÉSIDENT. — Ce n'est pas possible, je commettrais une nullité.

Me Clémenceau. — Je ne vous demande pas un avis; je demande ce que vous voulez faire?

M. LE PRÉSIDENT. — Ce que je vais faire, c'est de prier M. le

général Guerrier de retourner à sa place.

M. LE PRÉSIDENT, à l'huissier audiencier. — Appelez un autre témoin.

(M. Weill se présente à la barre.)

M. LE GREFFIER — Je n'ai pas de citation au nom de M. Weill. M. LE Président, aux défenseurs. — M. Weill n'a pas été notifié comme témoin au Ministère public.

Me Clemenceau. — Je connais alors la décision que la Cour

rendra...

(M. Weill regagne sa place dans l'auditoire.)

Je demande simplement à monsieur le Président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, de vouloir bien entendre M. le général Guerrier.

Je demande la permission de vous rappeler que vous avez déclaré, en cette journée même, que vous entendriez un témoin qui a été proposé par M. le général de Pellieux, un nommé Bouton...

M. LE PRÉSIDENT. — Mais, je ne l'ai pas entendu.

Me CLÉMENCEAU. — Vous avez dit que vous l'entendriez.

## DOUZIÈME AUDIENCE

#### **AUDIENCE DU 19 FÉVRIER**

Sommaire. — Rappel de M. le lieutenant-colonel Picquart. de M. le général de Pellieux et de M. le général Gonse. — Déposition de M. Stock. — Déposition de M. Lalance. — Déposition de M. Séailles. — Déposition de M. Duclaux. — Déposition de M. Anatole France. — Arrêt sur les conclusions relatives à la saisie, au ministère de la guerre, du bordereau Dreyfus-Esterhazy. — Arrêt sur les conclusions relatives à l'audition de M. le général Billot et de M. Souffrain.

L'audience est ouverte à midi un quart.

#### RAPPEL

de M. le lieutenant-colonel Picquart, de M. le général de Pellieux et de M. le général Gonse

M. LE PRÉSIDENT. — Quel témoin voulez-vous faire appeler, maître Labori?

Me Labori. — J'aurais quelques questions supplémentaires à poser à M le lieutenant-colonel Picquart.

M. LE PRÉSIDENT. — N'avez-vous pas demandé une confron-

tation entre lui et le général de Pellieux?

Me Labori. — Je ne crois pas. Mais il peut se produire que les questions que j'ai à poser motivent cette confrontation.

Me Clémenceau. — Monsieur le Président, vous avez reçu une réponse de M. le Ministre de la guerre, par l'intermédiaire

de M. le général de Pellieux, concernant l'expertise?

M. LE PRÉSIDENT. — Parfaitement. Monsieur le général de Pellieux... M. le Ministre de la guerre laisse libre la Cour de la communiquer ou de ne pas la communiquer. Comme il y a un arrêt sur la question, la Cour en délibérera et rendra son arrêt à la reprise de l'audience.

(A l'huissier audiencier.) — Appelez M. le colonel Picquart.
M. Labori. — Voulez vous, monsieur le Président, demander à M. le colonel Picquart si M. le général de Pellieux ne lui a pas déclaré que le bordereau était de mars ou avril 1894?

M. LE PRÉSIDENT, au témoin. — Vous entendez la question?
M. LE COLONEL PICQUARI. — Je demanderai d'abord, monsieur
le Président, à vous dire quelques mots pour défendre mon
témoignage qui a été attaqué jusqu'ici, soit par des insinuations, soit par des attaques directes.

M. LE PRESIDENT. — Mais ce n'est pas à l'audience qu'on a

attaqué votre déclaration.

M. LE COLONEL PICQUART. — Pardon, monsieur le Président,

e crois que les faits qui se sont passés à l'audience...

M. LE Président. — Avant de commencer sur ce point, voulez-vous répondre à la question de Me Labori? Si vous avez à ajouter quelque chose, vous l'ajouterez.

(S'adressant à Me Labori.) — Maître Labori, veuillez répéter

la question.

M° Labori. — Je la renouvelle : M. le colonel Picquart n'a-t-il pas entendu, de la bouche de M. le général de Pellieux, que le bordereau serait de mars ou d'avril 1894?

M LE COLONEL PICQUART. — Je ne in'en souviens pas.

M' LABORI. — J'ai quelques antres questions à poser, mais, par convenance, je ne puis que laisser la parole à M. le colone.

Picquart.

M. LE COLONEL Picquiar. - Lorsque je suis arrivé à cette barre, mon témoignage était attaqué d'avance par une campaque de presse des plus violentes. J'ai été extrêmement malmené par certains journaux; je ne parle pas seulement de la Libre Parote, je parle encore d'autres journaux très lus, tels que le Petit Journat, qui est allé chercher des faits absolument faux de ma vie privée, pour me déconsidérer. Pour ne citer qu'un exemple, dans le Petit Journal, on m'a donné comme étant marie, divorcé, faisant élever mes enfants en Allemagne.

Les premières lettres d'injures que j'ai reçues étaient basées sur des articles de ce genre. Je ne suis pas marié, je ne l'ai jamais été, je n'ai pas d'enfants et, si j'en avais, je ne

les ferais pas élever en Attemagne.

Lorsque j'ai voulu faire rectiner, — non pas personnellement, e n'en au pas le droit, — mais lorsque des membres de ma familie se sont présentés au Petit Journat pour faire rectifier res allégations, on leur a opposé une fin de non-recevoir. Il est endent que voilà des choses qui peuvent me déconsidérer aux reux de MM les jurés. Il v a autre chose encore : le rapport bavary. Quand je suis arrivé ici, il y avait le rapport Ravary qui élevait sur mon honorabilité des doutes, qui apportant des indégations auxquelles j'ai répondu ici. Au cours des débats, vous avez entendu M. le général de l'eilieux dire que je m'étais adressé à un témoin, le nommé Mulot, que j'avais interrogé au sujet de documents qu'il avait pu copier au profit du comman-

dant Esterhazy. Le général de Pellieux a dit que j'avais tâché de provoquer le témoignage du nommé Mulot en lui promettant certaines faveurs comme réserviste ou bien en lui promettant des faveurs pour des réservistes.

M. le général de Pellieux ne me connaît que par trois entrevues qui ont duré trois après-midi; je désirerais que des chefs qui m'ont mieux connu fussent appelés à témoigner ici qui je

suis.

Je vous citerai un homme, dont le passé est glorieux, qui a versé son sang sur plusieurs champs de bataille, un homme qui est mêlé glorieusement à nos victoires et glorieusement à nos tristesses, un homme qui certainement ne peut pas être suspect de partialiténi d'une indulgence exagérée envers ses subordonnés: j'ai nommé le général de Galliffet. Je suis certain que si le général de Galliffet était appelé à cette barre, il dirait devant vous, devant la Cour, ce qu'il a dit devant le Conseil d'enquête, Conseil devant lequel il n'a pas craint de me serrer la main après avoir dit ce qu'il pensait de moi. Je demande qu'il vienne ici dire ce qu'il pense de moi.

Je ne sais pas quel moyen employer...

Me Labori. — Je crois que le moyen est très simple. Evidemment, tout ce qui pourra honorer ici les témoins de la défense sera hautement repoussé dès qu'on le demandera; je le demande tout de même. Le moyen est simple; M. le Président peut, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, entendre tous les témoins de bonne foi et de moralité, ne fût-ce que pour obtenir quelques renseignements. Il a bien voulu le faire à propos de M. Crépieux-Jamin.

Il ne s'agit plus ici d'un de ces hommes qui n'ont pour les protéger contre les attaques que leur amour de la liberté et du droit; il s'agit d'un homme qui porte lui aussi l'uniforme d'officier et qui le porte glorieusement. J'imagine que sa parole ne sera pas récusée à la barre et je demande que conformément à la demande de M. le colonel Picquart, M. le général de Galliffet

soit appelé à témoigner ici sur son compte.

M. LE PRÉSIDENT. — C'est inutile. Avez-vous d'autres ques-

tions à poser?

Me LABORI. — Oui. monsieur le Président, mais je livre ici, à l'appréciation de MM. les jurés, la situation de M. le lieutenant-

colonel Picquart.

Voulez-vous demander, monsieur le Président, à M. le lieutenant-colonel Picquart, s'il n'y avait pas, au bureau des renseignements du ministère de la guerre, un employé civil, nommé Marchand, qui était en même temps rédacteur à l'Eclair, qui a été déplacé par M. le général Billot et détaché à un autre bureau.

M. LE COLONEL PICQUART. — Je ne sais pas si le nommé Marchand a été déplacé récemment, parce que tout ce qui se passe en ce moment au ministère de la guerre m'est absolument inconnu ; mais la direction de l'*Eclair* tout entière (ce n'est passe

e chose secrète), la direction de l'*Ectair* tout entière sait que nommé Marchand-était attaché à mon bureau.

M' Labour. -- Est ce qu'il était attache au burcau de M. le

म पारवाt colonel Picquart en septembre 1856 र

M 11 COLONEL Proplant - Parfaitement. Il y était depuis t longtemps, et s'il est resté à ce bureau, c'est parce qu'il y it du temps du colonel Sandherr et depuis de nombreuses

M. Labori. – Est-ce qu'au moment de la publication de ctames révélations dans l'Eclair, on ne s'est pas préoccupé savoir si cette personne était pour quelque chose dans les

disciétions commises?

M. LL COLONEL Programm. - M. Marchand était à ce momenten congé: je lui ai envoyé un télégramme pour le faire veuir, je l'ai interrogé, je lui ai dit qu'étant donnée sa situan à la ters à l'*Eclau*r et dans mon bureau, il me semblait e les soupcons pouvaient se porter sur lui Il m'a certifié, il a juré qu'il n'y était pour men. Il est allé à l'Eclair, il a che de savoir qui avait remis les documents, il n'a pas pu me aseigner Comme je n'avais pas de preuves contre lui, je n'ai s de mandé son renvoi; il n'était pas dans mes habitudes de V r quand je n'avais pas de preuves

M. Labout. — Est-ce que M. le général de Pellieux n'est pas le venu spontanément et à diverses reprises au cours de déposition du heutenant-colonel Proquart devant le Conseil

guerre "

M LF COLONEL PICQUART. — Veuillez poser la question à le général de Pellieux; il vous répondra.

M' LABORT - Voulez vous, monsieur le Président, poser cette

estion à M. le général de Pellieux 3

M LE PRESIDENT. Monsieur le général de Pellieux, veuillez os avancer... Le general se presente à la barre; il est en

»u civile : Avez-vous entendu la question?

M L GENERAL DE PELLIEUN — Parfaitement. Je dois d'abord mander excuse à la Cour et à MM, les jurés d'avoir quitté urd'hui l'uniforme. Je considérais mon rôle dans cette triste laire comme absolument terminé.

Les quelques pacoles qu'a prononcées hier à l'audience "Vocat général me dictent mon nouveau devoir. Je me fuse absolument, à partir de ce moment, à répondre à une de question de la défense qui n'aura pas trait directement à

Maire Zola. (Bravo! bravo!)

Maintenant, j'ai un mot à ajouter, en présence du colonel purt. J'ai dit à une audience précédente que tout était Puge dans cette affaire, mais ce que je trouve encore plus mage, et je le lui dis en face, c'est l'attitude d'un Monsieur mporte encore l'uniforme de l'armée trançaise et qui est venu va barre... (Brarol bruco' duns l'auditoire.)

W II PRESIDENT, s'adressant a l'auditoire. - Je vais faire

arter tous ceux qui font du bruit ou qui crient.

M. LE GENERAL DE PELLIEUX. — ... et qui est venu ici à le barre accuser trois officiers généraux d'avoir fait un faux ou é s'en être servi.

Voilà ce que j'avais à dire et j'ai fini.

M. LE COLONEL PROQUART — Je demande à répondre à M. Le général de Pellieux. Mes intentions ont été absolument mécor nues, si c'est de cette façon qu'ont été interprétées mes parole d'hier.

J'avais dit, la veille, lors de la discussion du bordereau qu'autant j'avais à m'incliner devant les ordres de mes chefa autant, lorsque la Justice me demandait la vérité, j'avais le dro de dire ce que je croyais être la vérité; je ne pense pas jusqu'i

m'être écarté de cette ligne de conduite.

Maintenant, si j'ai dit hier que je croyais que ce documer était un faux, je n'ai voulu en aucune façon, j'insiste là dessu suspecter la bonne foi de mes chefs, je le répète, en aucur façon. Il y a des faux qui sont parfaitement faits, qui sont t bien faits, qu'ils peuvent avoir l'apparence de documents vrair il y a bien eu. je crois, les papiers Norton: il n'est pas sa exemple que des personnes haut placées aient été trompét sur une apparence C'est ainsi qu'il faut interpréter ma pensé et je m'élève hautement contre toute autre interprétation.

M LE PRÉSIDENT. - Maître Labori, avez-vous des question

à poser?

Me Labore — Je tiens, en ce qui me concerne, à dire tout à suite que, malgré l'attitude nouvelle de M le général de Pellieu attitude dont il est, comme de toutes celles prises ici, l'uniquet souverain arbitre, malgré cette attitude, je me réserve, mo de discuter la pièce, je ne dispasqu'il a versée aux débats, ma dont il a parlé au cours des débats; et, bien qu'il l'ait tait incorplètement, il vous en a assez parlé cependant pour que puisse, moi, sur cette seule pièce, faire la lumière. Je m'e expliquerai donc quand je plaiderai, d'une manière complèt mais je tiens, moi aussi, à dire dès à présent, — car, dans cet affaire, je veux dire tout ce que j'ai l'intention de dire, mais ne veux rien dire de plus — moi aussi, je tiens à déclarer quie suis convaincu que le général, qui est venu à la barre part de cette pièce, est de la bonne foi la plus parfaite, et qu'il n'e pas le seul!

S'adressant au general de Pellieux.) J'ajoute que j'ai droit de dire cela, parce que, monsieur le général, je l'ai d'l'autre jour, je me rappelle encore cette expression sortant mes lèvres : « Ces soldats sont de bonne foi, et c'est ce que

m'émeut, c'est ce qui m'épouvante. »

M. LL PRÉSIDENT. Mais, maître Labori, avez-vous u question? Je vous donne la parole pour poser une question vous plaidez.

M. LABORT — Je ne plaide pas, monsie ir le Président...
M. 11 Phasident. — Mais vous ne faites que cela à chaquinstant.

Me Labori. — Nous sommes dans une affaire où il importe que la responsabilité de chacun, à chaque heure, soit nettement précisée. Et maintenant je vous réponds, à vous, monsieur le Président, pour justifier les quelques paroles que j'ai prononcées.

Je ne crois pas qu'il y ait, dans cette affaire, des responsabilités plus nettes et plus hautement acceptées que les miennes; je les accepte et je les accepterai jusqu'au bout, mais j'ai le droit de n'accepter que les responsabilités qu'il me plaît d'encourir et de me dégager de celles dont je ne veux pas, au moment où il me plaît de m'en dégager.

Eh bien! j'ai à dire précisément quelque chose qui, pour moi, a la plus haute importance, et je demande à ajouter encore un

mot.

Depuis quinze jours, on ne se sert dans ce pays, pour nous couvrir d'opprobres, qui se traduisent chaque jour par des lettres de menaces, que l'on n'adresse pas seulement à nous, mais que l'on adresse chez moi, à ma femme, parce qu'on espère qu'on m'intimidera mieux, on ne se sert...

M. le Président. — Mais tout cela n'a rien à faire...

Me Labori. — Je vous demande pardon, monsieur le Président.

M. LE PRÉSIDENT. — Je vais vous retirer la parole.

Me Labori. — Toutes les fois que vous me retirez la parole, vous m'honorez un peu plus.

M. LE PRÉSIDENT. — Eh bien! c'est entendu, vous pouvez vous asseoir.

M. LE GÉNÉRAL DE PELLIEUX. — J'aurais un mot à ajouter, simplement: Le rôle que j'ai joué dans cette affaire n'a pas été volontaire, il a été amené par les circonstances, je tiens à le préciser parfaitement. Et je demande si je puis me retirer définitivement?

M. LE PRÉSIDENT. — Définitivement?... La défense s'y oppose-t elle?

Me Labori. — Je ne m'oppose à rien; je tiens à plaider en toute indépendance et par suite...

M. LE PRÉSIDENT. — Mais ce n'est pas la question.

Me Labori. — Vous me posez une question, me permettezvous ou pe me permettez-vous pas d'y répondre?

M. LE PRÉSIDENT. — Je vous pose une question...

Me Labori. — Vous me demandez si je m'oppose à ce que le général de Pellieux s'en aille ?

M. LE PRÉSIDENT. — Répondez oui ou non.

Me Labori. — Je ne peux pas répondre oui ou non, parce que j'ai des distinctions à faire.

M. LE PRÉSIDENT (se tournant vers l'Avocat général). — Monsieur l'Avocat général?

M. l'Avocat général. — Il peut se produire des incidents; il

vaudrait mieux que M. le général restât à l'audience.

M. LE PRÉSIDENT. — Alors, général, veuillez rester à l'audience. obstacles qui m'attendent et pourquoi on ne me répond pas!

Je n'ai plus à demander qu'une chose à M. le général de Pellieux, et c'est pour ne plus le faire revenir. (S'adressant à son secrétaire, Me Hild.) Voulez-vous me donner le Manuel sur le frein hydraulique? (Tenant à la main le Manuel sur le frein hydraulique.) Cela regarde peut-être aussi M. le général Gonse!

On a parlé dans une audience antérieure, et j'imagine que ma question ne sera pas suivie de réponse, de la note fournie sur le frein hydraulique de 120 et sur la manière dont il se comporte. Voulez-vous demander, monsieur le Président, soit à M. le général Gonse, comme vous le croirez bon — car je n'ai plus rien à espérer de ce que je demande dans cette affaire — à quelle date le frein hydraulique du 120 a été mis réglementairement en usage dans les corps d'artillerie?

M. LE GÉNÉRAL DE PELLIEUX (s'adressant au Président). — Je crois que le général Gonse sera plus à même que moi de répondre à cette question, s'il le veut. Puis-je me retirer

définitivement?

M. LE PRÉSIDENT. — Le général de Pellieux peut-il se retirer définitivement?

Me Labori. — J'avais des observations à faire et vous m'avez

retiré la parole.

M. LE PRÉSIDENT (à l'Avocat général). — Avez vous besoin encore de la présence du général de Pellieux, monsieur l'Avocat général?

M. L'Avocat général. — Il serait peut-être préférable que

M. le général de Pellieux restat à l'audience.

M. LE PRÉSIDENT. — Avez-vous encore besoin, maître Labori, de la présence de M. le général de Pellieux?

Me Labori. — Provisoirement pas; mais peut-être tout à l'heure. M. Le Président. — Quelle est la question que vous désirez

poser à M. le général Gonse?

M° Labori. — Voulez-vous demander à M. le général Gonse à quelle époque le frein hydraulique a été mis en service et est devenu réglementaire?

M. LE GÉNÉRAL GONSE. — Je ne suis pas chargé du service de

l'artillerie et je ne peux pas répondre à cette question.

Me Labori. — Voulez-vous me permettre de répondre et de commenter le témoignage du témoin ?

M. LE PRÉSIDENT. — Pour poser des questions?

Me Labori. — Non, pour dire, au sujet du témoignage, tout ce que je crois indispensable, aux termes de l'article 319.

M. LE PRÉSIDENT. — Posez seulement des questions.

Me Labori. — Je demande à dire immédiatement ce que j'a à dire.

M. LE PRÉSIDENT. - Non.

Me Labori. — C'est bien! je constate une fois de plus que vous me refusez la parole... (Murmures. Le Président fait &

signe de dénégation ) Oui, vous protestez, et, au fond, ous vous réjouissez, c'est de ce que le droit, voyez-vous, lé tous les jours davantage!

ix. — C'est faux!

PRÉSIDENT. — Avez-vous encore des questions à poser

I Picquart?

ori. — Sincèrement, je me demande s'il ne conviendrait t de quitter cette audience que de nous laisser ici, ment, quand nous nous défendons, mettre la camisole aux mains et le bâillon sur la bouche!

Président. — Voyons, maître Labori, dites donc des

rieuses.

sori. — Vous abusez du droit que vous donne votre uation.

Président. — Il me semble que vous allez trop loin. BORI. — Mais, monsieur le Président, vous n'avez pas le m'injurier!

Président. — Non!

BORI. — Vous m'injuriez...! (Protestations dans ... Je ne sais vraiment de quels amis de la Justice cette composée, mais je dis ceci : je pose des questions, je juge de leur valeur; vous arrêtez les questions, vous es réponses. Je n'accepte pas que vous me disiez : es choses sérieuses! » je ne l'accepte pas.

Président. — Posez des questions.

BORI. — Maintenez-vous que je ne dis pas ici des choses 5?

Président. — Posez des questions.

BORI. — C'est bien! vous ne le maintenez pas, je conprie M. le colonel Picquart, si toutefois M. le Président voir lui poser la question, de vouloir bien s'expliquer u'il a voulu dire dans sa déposition, en indiquant qu'une es du dossier secret s'appliquait plutôt au commandant y qu'à un autre.

Président. — Vous entendez la question?

colonel Picquart. — Il a été parlé de cette pièce dans et Ravary, sans quoi je n'en dirais pas un mot. Je dis pièce s'appliquait plutôt au commandant Esterhazy autre, parce qu'il suffirait que cette pièce fût discutée ment pour voir qu'elle ne peut pas s'appliquer à un lu service d'Etat-major.

BORI. — M. le colonel Picquart voudrait-il nous donner

ons qu'il vient de résumer?

colonel Picquart. — Je serais obligé pour cela d'ens la discussion de cette pièce. Cette pièce pourrait parnt être discutée ici, du moment que le petit bleu et le au l'ont été. Si on avait des craintes, je ne dis pas divulgation du nom du signataire, mais sur la propose, le huis clos permettrait de faire une lumière absolue. n l'état des choses, je n'ai pas le droit d'en dire davan-

tage. Je ne dis que ceci : cette pièce se rapporte à un officier troupe et non d'Etat-major. Qu'on fasse venir la pièce, on ver si je me trompe ou si j'ai raison.

Me Labori. — Le colonel Picquart pourrait-il s'expliquer s

la pièce, pourvu que ce soit à huis clos?

M. LE COLONEL PICQUART. — Non, il faudrait que j'eusse un autorisation du Ministre; cette autorisation, du moment que Ministre de la guerre ferait venir la pièce, je l'aurais implicit ment; mais je ne puis pas discuter la pièce sans l'autorisation du Ministre. J'ai dit au début que j'étais lié par le secret profe sionnel; je le répète, je ne demande qu'une chose, c'est qu'o m'en délie et je trouve qu'il n'y a aucun inconvénient pour défense nationale à parler de cette pièce.

Me Labori. — Monsieur le Président, j'ai des paroles à adresser au témoin pour obtenir son témoignage. Me donnez-vous

parole?

M. LE PRÉSIDENT. — Je vous ai toujours donné la parole pou poser des questions.

Me Labori. — Vous me l'avez toujours refusée.

M. LE PRÉSIDENT. — Voyons, je viens de vous dire que vou avez toujours la parole pour poser des questions.

Me Labori. — Il ne s'agit pas de poser des questions, il s'ag

de faire des observations pour obtenir un témoignage.

M. LE PRÉSIDENT. — Vous n'avez qu'à poser des questions

rien de plus.

Me Labori. — Je vous demande la parole pour faire ressort au témoin ou aux yeux du Président, si c'est nécessaire, le raisons pour lesquelles le témoin me paraît avoir tort de se r trancher derrière le secret professionnel.

M. LE PRÉSIDENT. — Vous le direz dans votre plaidoirie.

Me Labori. — Je demande la parole.

M. LE PRÉSIDENT. — Pour poser des questions?

Me Labori. — Pour obtenir de vous, Président des assises directeur du débat, que vous insistiez auprès de M. le colone Picquart, dans les conditions que je vous expliquerai, pou obtenir son témoignage.

M. LE PRÉSIDENT. — Vous avez la parole pour poser des ques

tions seulement; n'en parlons plus.

Me Labori. — Vous me refusez la parole?

M. LE PRÉSIDENT. — Je vous dis que vous avez la parole pou poser des questions.

Me LABORI. — Dites-moi que vous me refusez la parole.

M. LE Président. — Oh! parfaitement.

Me Labori. — Je vous remercie; ce n'est pas la dernière soi M. Le Président. — Avez vous encore des questions à pose

Me Labori. — Oui. Est-ce qu'à la fin d'octobre 1897 M. le lonel Picquart n'était pas en possession d'une permission rélière de trente jours, et ne devait-il pas séjourner à Paris P dant cette permission?

M. LE COLONEL PICQUART. — Parfaitement.

Me Labori. — Est-ce qu'au moment de partir l'ordre ne lui est pas arrivé de continuer sa mission?

M. LE COLONEL PICQUART. — C'est vrai, c'est exact.

Me Labori. — Est-ce que M. le colonel Picquart n'a pas été nommé chef du bureau des renseignements le 1er juillet 1895?

M. LE COLONEL PICQUART. — Oui.

Me Labori. — Est-ce que, lorsqu'il est entré en fonctions, M. le général de Boisdeffre ne lui a pas dit : « Occupez-vous de l'affaire Dreyfus ; il n'y a pas grand'chose dans le dossier. »

M. LE COLONEL PICQUART. — Je n'ai pas à répondre à cette question; elle se rapporte à des conversations que j'ai pu

avoir avec le chef d'Etat-major.

Me Labori. — Est-ce que M. le colonel Picquart n'a pas commencé à s'occuper de l'affaire Dreyfus seulement au mois d'août 1896?

M. LE PRÉSIDENT. — Ne parlons pas de l'affaire Dreyfus.

Me Labori. — Eh bien! de l'affaire Esterhazy?

M. LE COLONEL PICQUART. — Je demande à ce qu'on répète la juestion.

Me Labori. — Est-ce que M. le colonel Picquart ne s'est pas occupé, seulement au mois d'août 1896, de l'affaire Esterhazy?

M. LE COLONEL PICQUART. — Non, j'ai commencé au mois de mai.

Me Labori. — Est-ce après avoir remarqué la similitude effrayante des écritures qu'il s'est occupé de l'affaire Dreyfus?

M. LE COLONEL PICQUART. — Au mois d'août, ce n'est qu'au mois d'août.

Me Labori. — Alors c'est de l'affaire Esterhazy que M. le colonel Picquart s'est occupé au mois de mai?

M. LE COLONEL PICQUART. — Oui.

Me Labori. — Et au mois d'août de l'affaire Dreyfus?

M. LE COLONEL PICQUART. — Oui.

M<sup>a</sup> Labori. — A quelle date a-t-il dit à M. le général Gonse : « Je n'emporterai pas ce secret au tombeau? »

M. LE COLONEL PICQUART. — Je n'ai pas à rappeler ici des

conversations particulières.

Me Labori. — Est-ce que M. le général de Boisdeffre n'avait pas en septembre et octobre 1896, postérieurement aux lettres du général Gonse, invité le colonel Picquart à proposer des solutions au sujet de M. le commandant Esterhazy?

M. LE COLONEL PICQUART. — Tout cela, ce sont des détails de service, sur lesquels je suis lié par le secret professionnel;

je ne puis pas répondre.

Me Labori. — Est-ce qu'à ce moment-là, le colonel Picquart n'a pas proposé d'arrêter le commandant Esterhazy pour certains faits d'indélicatesse?

M. LE COLONEL PICQUART. — En ce qui me concerne, je puis dire, sans violer aucunement le secret professionnel, que je considérais que l'arrestation du commandant Esterhazy pouvait se faire, qu'il était meme utile de la faire, et, comme je

l'ai dit dans ma déposition, si on ne voulait pas l'arrêter raison des présomptions d'espionnage qui pesaient sur fui, en avait en tout cas assez à son actif, ou plutêt à sen passempour pouvoir le mettre par exemple aux arrêts de forteres (Rires.) Cela était mon opinion particulière; mais comme chose ne s'est pas faite, il est probable que ce n'était per l'opinion de mes chefs et, suivant mon habitude, je n'ai eu que m'incliner. Mes chefs seuls avaient le droit de faire ou de pas faire arrêter le commandant Esterhazy; mon avis était différent, mais il n'avait pas à prévaleir.

Me Labori. — Cette proposition n'ayant pas été agréée par M. le général de Boisdeffre, celui-ci n'a-t-il pas invité M. le

colonel Picquart à en formuler une autre?

M. LE COLONEL PICQUART. — Tout cela sont des choses qui se sont passées entre mes chefs et moi; je n'ai pas à rapporter ici les détails de mon service.

M° Labori. — Est-ce que M. le colonel Picquart n'a pas alors formulé une autre proposition, qui a été acceptée d'abord, et rejetée ensuite, à cause de sa conséquence : l'arrestation du commandant Esterhazy?

M. LE COLONEL PICQUART. — Je ne répondrai pas davantage.

Me Labori. — Est-ce que cela ne prouve pas que personne ne contestait l'authenticité du petit bleu?

M. LE COLONEL PICQUART. — Je puis dire qu'à ce moment-là personne ne mettait en doute l'authenticité du petit bleu, pas

même, je crois, les officiers de mon bureau.

Me Labori. — M. le lieutenant-colonel Picquart voudrait-il nous rappeler exactement quelle est la réponse que lui a faite M. Bertillou, quand il lui a parlé de l'écriture du commandant

Esterhazy?

M. LE COLONEL PICQUART. — Il a dit que c'était l'écriture du bordereau; et quand je lui ai dit que c'était une écriture postérieure à la condamnation de celui à qui on attribuait le bordereau, il m'a répondu que les juifs faisaient évidemment travailler quelqu'un depuis un an, pour imiter l'écriture du bordereau.

M. LE PRÉSIDENT, à Me Labori. — Avez-vous d'autres questions à poser?

Me Labori. — Non, monsieur le Président.

Sur la demande des défenseurs, M. le Président fait appeler M. Stock.

## DÉPOSITION DE M. STOCK

#### Editeur.

M. LE PRÉSIDENT. — Vous avez été entendu hier?

M. Stock. — Non, j'ai été appelé à cette barre, mais je n'ai pas été entendu.

M. LE PRÉSIDENT. — Vous avez prêté serment?

M. Stock. — Parfaitement.

M° Labori. — M. Stock voudrait-il nous dire quelles réflexions lui a suggérées sa comparution chez M. le commandant Ravary, au moment de l'information faite par celui-ci?

M. Stock. — Il faudrait alors que je reprenne l'affaire depuis

le commencement.

Me Labori. — Ne vous gênez pas.

M. Stock. — Le 19 ou le 20 novembre 1897, mon ami M. Autant, fils et associé de M. Autant, que vous avez entendu hier, est venu me voir. Au cours de notre conversation, il a été parlé du commandant Esterhazy dont le nom venait d'être livré au public, depuis un jour ou deux, par M. Mathieu Dreyfus. A son sujet, il m'a dit avoir des lettres de lui, et m'a raconté un fait qui se serait passé un mois plus tôt, vers le 20 octobre, fait qui dénotait une résolution subite chez le commandant Esterhazy.

Il avait été fortement question de son suicide à ce momentlà. Il avait demandé à résilier son bail brusquement, dans les vingt-quatre heures. L'affaire m'intéressant, je l'ai prié de me

communiquer ces lettres et il me les a envoyées.

Ma curiosité satisfaite au point de vue de la comparaison de l'écriture de ces lettres avec celle du bordereau, j'ai jugé qu'elles pouvaient présenter un autre intérêt, d'autant plus que le commandant venait de faire publier par les journaux qui recevaient ses considences que, un mois plus tôt— vers le 20 octobre précisément — on l'avait prévenu qu'il allait être dénoncé comme l'auteur du bordereau. Alors j ai insisté d'une façon particulière auprès de M. Autant, pour qu'il me laissat la libre disposition de cette correspondance. Après bien des hésitations, il y a consenti. J'ai fait remettre cette correspondance au général de Pellieux qui, sans doute, n'en a pas tenu compte; car ni M. Autant ni moi n'avons été appelés chez le général de Pellieux. Cependant, dès que ces pièces ont été entre les mains du général chargé de l'enquête, ou pendant les quelques jours environnant le moment où elles lui ont été remises, le commandant Esterhazy, prévenu, a envoyé Mme Pays chez M. Autant. Elle lui a tenu ce langage: « Vous allez nier avoir reçu des lettres du commandant, nier qu'il est votre locataire, nier le connaître, nier avoir reçu des lettres de lui et, si on vous en montre, vous direz qu'elles sont fausses. » M. Autant a refusé, parce que c'était contraire à la vérité. Ensuite, c'etait enfantin, puisqu'il y

avait deux baux enregistrés et que tout le monde, dans la maison, connaissait le commandant Esterhazy. M<sup>me</sup> Pays s'est alors fâchée et a fait des menaces.

Elle a écrit au propriétaire réel de la maison administrée par M. Autant, accusant celui-ci d'avoir trafiqué des lettres du commandant. C'était absolument faux et M. Autant a dû se justifier de cette accusation près de son mandant. M<sup>me</sup> Pays, pour cette correspondance, a dû n'être qu'une copiste, car elle est incapable d'écrire des lettres sans fautes d'orthographe, et celles-là n'en contenaient pas.

M. Autant était très alarmé. Il est venu me voir, je l'ai rassuré du mieux que j'ai pu, et l'incident a été clos. Une des lettres a paru dans le *Figaro*. Le dossier était passé des mains du général de Pellieux aux mains du commandant Ravary. Aussitôt l'apparition d'une des lettres dans le *Figaro*, M. Autant a été appelé chez le commandant Ravary. J'y ai été mandé quinze

jours après.

Le commandant Ravary a été fort courtois, mais il a reçu ma déposition d'une façon qui semblait lui déplaire. Ma déposition faite, il m'a posé plusieurs questions qui m'ont paru singulières: il m'a demandé pourquoi ces lettres avaient été photographiées. Je le lui ai dit, et j'ai ajouté qu'il me semblait naturel que l'on ne se fût pas dessaisi de ces pièces sans les photographier, que

moi-même j'en avais pris la copie avant de les donner.

Il m'a demandé pourquoi des photographies de ces lettres se trouvaient dans la serviette perdue par M. Reinach. Je l'ignorais. Je ne connais pas M. Reinach et je lui ai conseillé de poser la question à M. Reinach lui-même. — Je lui ai encore parlé des menaces faites à M. Autant et il m'a dit: « M<sup>me</sup> Pays nie ce langage. » Je lui ai répondu : « Les menaces ont été faites; le propriétaire n'avait pas tout d'abord tenu compte des accusations portées par Mme Pays contre son gérant, mais il y a maintenant commencement de procès, procès qui a été suspendu grâce à la citation que vous avez envoyée à M. Autant, et que celui-ci a pu montrer. » — D'ailleurs, si, entre le témoignage indifférent de M. Autant et le témoignage très intéressé de Mme Pays, le commandant Ravary avait voulu se faire une opinion précise, il n'avait qu'à rappeler M. Autant dans son cabinet et lui faire connaître les démentis de Mme Pays. M. Autant, aurait facilement démontré que cette dame avait la mémoire peu fidèle, car, à plusieurs personnes, quelques instants après sa conversation avec l'envoyée du commandant Esterhazy, M. Autant, très surpris de la communication qu'elle venait de lui faire, l'avait répétée et commentée.

M. Ravary, reprenant le fil de ses idées, me dit : « Je trouve très étrange que M. Autant ait versé des lettres du commandant Esterhazy sans lui demander son assentiment. » J'ai trouvé curieux, moi, ce juge d'instruction disant à un témoin : « Allez donc demander l'avis de l'inculpé pour savoir ce que vous avez

à dire.»

M. le commandant Ravary m'a aussi demandé pourquoi on avait fait paraître une des lettres dans le Figaro. Ma réponse a été que je l'ignorais, mais que les promoteurs de cette publication avaient eu sans doute pour but de montrer leur intention de saisir le public de toute l'affaire, même de ses plus petits côtés.

C'est tout ce que je sais de cette affaire. On m'a appelé au Conseil de guerre; là, on ne m'a posé qu'une seule et unique question: « Pourquoi la photographie de ces lettres se trouvaitelle dans la serviette de M. Reinach? » J'ai fait la même réponse qu'à M. Ravary: « Demandez-le à M. Reinach, car je ne le connais pas. »

M. LE PRÉSIDENT, à Me Labori. — Avez-vous une autre ques-

tion à poser?

Me Labori. — Je prierais M. Stock de nous dire d'une manière générale tout ce qu'il sait sur l'affaire Esterhazy.

M. Stock. — Sur l'affaire Esterhazy, c'est tout.

M. LE PRÉSIDENT. — Vous n'avez plus rien à dire?

Me Labori. — Et sur la bonne foi de M. Zola?

M. Stock. — Je la crois absolument certaine, comme tout le monde; beaucoup de personnes tout au moins sont de mon avis. De plus, je sais par l'indiscrétion d'un membre du Conseil de guerre que, non pas une, mais des pièces secrètes ont été communiquées en dehors de l'accusé et de son défenseur; je puis en énumérer...

M. LE PRÉSIDENT. — Non, c'est inutile; nous n'avons pas le

droit de parler de l'affaire Dreyfus.

M. Stock. — Je puis énumérer quatre de ces pièces, si l'on veut.

M. LE PRÉSIDENT. — Cela regarde l'affaire Dreyfus.

## DÉPOSITION DE M. LALANCE

Ancien député protestataire au Reichstag.

(Le témoin prête serment.)

M. LE PRÉSIDENT, à Me Labori. — Quelle est la question? Me Labori. — Je prie M. Lalance de nous dire ce qu'il sait de l'affaire Esterhazy et, d'une manière générale, ce qu'il pense de la bonne foi de M. Zola.

M. Lalance. — Monsieur le Président, je prends la liberté de donner à MM. les jurés quelques indications sur les origines de

cette affaire. Je crois que c'est une question qui n'a pas été présentée ici et qui a quelque intérêt. J'ai connu les familles Sandherr et Dreyfus, c'est-à-dire celles de l'accusateur et de l'accusé; j'ai vécu avec elles, je les ai vues de près. Sandherr père était un protestant qui s'était fait catholique; il avait l'intolérance des néophytes. En 1870, au moment de la guerre, des bandes, dirigées par lui, parcouraient les rues de Mulhouse en criant : « A bas les Prussiens de l'intérieur! » Ces Prussiens, c'étaient les protestants et les juifs. Ces cris n'eurent aucun écho: les protestants, les juifs et les catholiques ont fait tous également leur devoir pendant et après la guerre. Il n'y a pas, en Alsace, de divisions religieuses, pas plus qu'il n'y a de divisions politiques. Lorsqu'en 1874, on fut appelé à envoyer des députés à Berlin, ce fut un juif qui proposa la candidature de l'évêque de Metz; ce sont les curés qui ont fait nommer les députés protestants.

M. le colonel Sandherr, que je connaissais depuis son enfance, était un bon militaire, un brave et loyal citoyen, mais il avait hérité de son père l'intolérance. De plus, en 1893, il fut atteint de la maladie cérébrale dont il devait mourir trois ans après. Il fut envoyé cette année-là à Bussang, dans les Vosges, pour y faire une cure. Pendant son séjour, il y eut à Bussang une cérémonie patriotique, la remise du drapeau au bataillon de chasseurs à pied. Tous les baigneurs s'y rendirent. Auprès d'eux, il y avait un juif, Alsacien sans doute, qui pleurait d'émotion. Le colonel Sandherr se retourna vers ses voisins et leur dit : « Je me méfie de ces larmes. » Ces messieurs lui demandèrent d'expliquer sa pensée et ils lui dirent : « Nous savons qu'il y a dans l'armée des officiers juifs qui font bien leur devoir, qui sont patriotes et intelligents ». Le colonel Sandherr répondit : « Je me méfie de tous les juifs. »

Voilà l'homme, messieurs les jurés, qui a dirigé l'accusation. On peut supposer qu'il s'est laissé diriger par la passion plutôt

que par la justice. Quant à la famille Dreyfus...

M. LE PRÉSIDENT. — Ne parlez pas de Dreyfus.

M. LALANCE. — De la famille, monsieur le Président.

M. LE Président. — Non, c'est inutile.

M. Lalance. - Je m'arrête devant vos ordres. Je croyais qu'il pouvait être utile à MM. les jurés de savoir ce que le frère aîné a fait...

M. LE Président. — Parlons maintenant de l'affaire Esterhazy.

M. Lalance. — Je n'en connais rien du tout.

Me Labori. — Et de la bonne foi de M. Zola?

M. LALANCE. — Je crois que M. Zola a bien fait d'élever la voix, parce qu'il y a des présomptions qu'une erreur grave a été commise dès le début, et que dans ce pays, qui est épris de justice et de liberté, on ne peut pas mettre la lumière sous le boisseau. Nous croyons que, quand on a refusé de montrer un petit papier au représentant le plus autorisé de l'Alsace,

au vice-président du Sénat lui-même, ce n'est pas bien de venir en parler ici devant le monde entier (1).

M. LE PRÉSIDENT. — Vous ne savez rien de plus?

Me Labori. — C'est-à-dire que le témoin ne sait rien de plus, de ce qu'il est permis de dire; il sait beaucoup de choses qu'il ne lui est pas permis de dire.

M. LE Président. --- C'est entendu. Avez-vous une autre

question?

(1) M. Lalance a adressé à M. Yves Guyot la lettre suivante, qui complète sa déposition :

### Paris, le 19 février 1898.

#### Monsieur Yves Guyot,

A votre demande, je vous écris ce que que j'aurais déclaré aujourd'hui à la Cour d'assises, si M. le Président ne m'avait pas empêche de parler.

La famille Dreyfus est composée de quatre frères : Jacques, Léon, Mathieu et Alfred. Ils sont étroitement unis, c'est une âme dans

quatre corps.

En 1872, les Alsaciens furent appelés à se prononcer sur leur.

nationalité. C'est ce qu'on appela l'option.

Ceux qui voulaient rester Français devaient faire une déclaration et quitter le pays.

Les trois plus jeunes optèrent et partirent.

L'aîné, Jacques, qui avait passé l'âge du service militaire et qui du reste avait fait partie, pendant la guerre, de la Légion d'Alsace-Lorraine, n'opta pas et fut déclaré Allemand.

Il se dévoua, pour pouvoir, sans crainte d'expulsion, diriger les importants établissements industriels qui étaient le patrimoine de la

famille.

Mais il se promit que, s'il avait des fils, ils seraient tous Français. La loi allemande, en effet, permet au père de prendre un permis d'émigration pour le fils qui atteint l'âge de dix-sept ans; celui-ci perd la nationalité allemande, mais il ne peut plus rentrer dans le pays avant l'âge de quarante-cinq ans.

Jacques Dreyfus eut six fils.

En 1894, les deux aînés se préparaient à Parîs pour les Ecoles Polytechnique et de Saint-Cyr. Après le procès, ils durent partir; leur carrière était brisée.

Deux autres frères étaient au lycée de Belfort; ils en furent

chasses.

Que devait faire le père qui savait que son jeune frère avait été injustement et illégalement condamné?

Devait-il changer de nom comme d'autres Dreyfus l'ont fait?

Devait-il renoncer à ses projets et se résoudre à faire faire à ses les un an de service militaire dans l'armée allemande, pour pouvoir msuite rentrer dans la maison paternelle et vivre dans une ville où famille était respectée, où tout le monde la plaignait et l'estimait? S'il avait fait cela, personne ne lui aurait jeté la pierre.

En 1895 et 1896, son troisième et son quatrième fils atteignirent

Fâge de dix-sept ans.

Il leur dit : « Mes enfants, vous allez quitter la maison paternelle

Me Labori. — C'est tout, je dirai le reste dans ma plaid si toutefois j'estime encore, lundi ou mardi, qu'il m'est pos de la faire.

I.

(Le témoin suivant, M. Séailles, ne répond pas à l'app son nom.)

## DÉPOSITION DE M. SÉAILLES

Professeur à la Faculté des Lettres.

Me Labori. — J'avais maintenant à faire entendre M. Ga Séailles, qui n'est pas là, mais qui m'a envoyé sa déclara Monsieur le Président veut-il la lire ou me permettre de la en vertu de son pouvoir discrétionnaire?

M. LE PRÉSIDENT. — En vertu de mon pouvoir discrétionn

je vous autorise à la lire.

M. LE GREFFIER. — Est-ce que maître Labori renonce déposition orale?

Me Labori. — Oui.

Ceci est la déclaration que m'a fait parvenir M. Gal Séailles, professeur de philosophie à la Sorbonne :

### « Pourquoi j'ai signé.

« Homme d'étude, je ne puis apporter ici que le témoign de ma conscience libre et sincère. Après le procès Drey l'idée ne m'est pas venue un instant de mettre en dout légalité de l'arrêt rendu contre lui. Je ne voudrais pas d'nuer l'initiative de M. Zola, mais ce n'est pas lui qui a ou ce débat; celui qui l'a ouvert, c'est celui qui a transmis journal le *Matin* le fac-similé du fameux bordereau.

« Ce jour là, la question a été portée devant l'opinion publiq il a été fait appel à la conscience de chacun de nous. On a chappe pas à la logique des faits. D'autres événements surgi, d'autres documents nous ont éte présentés, on nou montré une écriture qui, de l'aveu de son auteur, offrait a celle du bordereau une effrayante ressemblance. Nous ave

<sup>«</sup> pour n'y plus revenir; allez dans ce pays où votre nom est il « et méprisé; c'est votre devoir, partez. »

Enfin, en 1897, le père quitta sa maison, ses affaires, tous ses at alla se fixer à Belfort, dans cette villa dont on a voulu faire château-fort.

Il demanda la naturalisation pour lui et ses deux plus jeur fils.

Y a-t-il beaucoup de chrétiens qui en auraient fait autant? Recevez, monsieur, l'assurance de mes sentiments les padévoués.

assisté à un procès dont la marche nous a étonnés, les témoins s'y changeant en accusés. Nous avons lu un acte d'accusation qui nous a déconcertés, parce que nous avons vainement cherché ce que nous croyions y trouver. On peut se condamner au silence, mais on ne peut pas s'empêcher de penser. Quelque dépit que j'en eusse, mon esprit revenait sur les données qui lui avaient été fournies et mes idées se résumaient dans ce dilemme : « De deux choses l'une, ou Dreyfus a été condamné « sur le bordereau, c'est-à-dire sans preuve, ou il a été con- « damné sur des pièces secrètes non communiquées à la défense, « c'est-à-dire illégalement. » Ce jugement presque involontaire, « m'est tombé lourdement sur le cœur.

« Si la loi, qui est notre garantie à tous et que nous pouvons avoir à invoquer demain, doit être toujours respectée, ne doitelle pas l'être surtout quand, dans un individu, ce sont des milliers d'individus qu'on prétend condamner et déshonorer!

« Comment j'ai été amené à signer la protestation? le voici : Je venais de corriger une leçon de morale faite par un étudiant; j'avais dit à ces jeunes gens ce que tous, j'en suis assuré, vous voulez qu'on leur dise : que la personne humaine est sacrée, que la justice est intangible, qu'elle ne peut être sacrifiée ni à la passion ni à l'intérêt, de quelque nom qu'on les décore ; je leur avais dit que la justice n'est pas une servante qu'on sonne quand on a besoin de ses services; elle est la grande image qui doit planer au-dessus du conflit des passions et des intérêts parce que, seule, elle en peut être la pacificatrice.

« Je suis rentré dans mon cabinet, un étudiant m'a apporté une pétition, j'ai signé. Notre enseignement serait sans autorité si nous n'étions pas prêts à le confirmer par nos actes. Je n'ai pas qualité pour parler au nom de l'Université; il faudrait une voix plus autorisée que la mienne. Le conflit douloureux de devoirs qui a troublé tant de consciences nous a divisés, mais nous avons trop l'estime les uns des autres, nous avons trop le respect des pensées sincères pour nous traiter d'abord de coquins ou d'imbéciles. Si, maintenant, vous avez trouvé sur les listes tant de noms d'universitaires, ce n'est pas par esprit de révolte, c'est que ces braves gens qui, le moment venu, sauraient défendre l'intégrité du territoire, considèrent comme leur devoir professionnel de maintenir une autre intégrité, qui n'est pas moins précieuse, celle de la conscience nationale.

« Mais, puisque le nom de l'Université a été prononcé, entendons-nous bien! Nous respectons et nous aimons l'Armée; sur ce point, nous sommes tous unanimes : nous nous considérons comme les ouvriers de la même œuvre, les serviteurs de la même cause, je dirai les soldats du même combat. L'armée de la France, l'armée de la France mutilée, c'est la force au service du droit. Jamais nous n'avons séparé la cause du droit de la cause de l'armée. Plaise à Dieu que nous nous trouvions bientôt réconciliés dans la pensée supérieure de la patrie et que cesse enfin la douleur de se voir retirer les unes des autres, tant de

mains françaises, qui toutes devraient s'entendre, se rapprocher

et s'unir pour une action commune et fraternelle!

«Pour la bonne foi de M. Zola, les épreuves mêmes qu'il subit suffisent à l'attester; il a agi avec son tempérament, à la façon d'un homme qui, enfermé dans une chambre où l'air devient étouffant, se précipite vers la fenêtre et, au risque de s'ensanglanter, enfonce la vitre pour appeler un peu d'air et de lumière. » (Rumeurs.)

M. LE PRÉSIDENT, à l'huissier audiencier. - Le témoin

suivant.

### DÉPOSITION DE M. DUCLAUX,

de l'Institut,

Professeur à la Faculté des sciences, directeur de l'Institut
Pasteur.

(M. Emile Duclaux se présente a la barre et prete serment)

Mº Labort. — M. Duclaux, qui est directeur de l'Institut Pasteur et successeur de Pasteur, voudrait-il nous dire pourquoi

il a signé une liste de protestation?

M. Duclaux. J'ai signé la liste de protestation en même temps que M. Zola parce que j'ai pensé qu'il était utile, au lendemain du procès Esterhazy, qu'un groupe d'hommes, débarrassés de tout autre préoccupation que celle de la vérité, vienne tire hautement dans le public, que les obscurités du second procès n'avaient pas fait disparaître les obscurités du premier et qu'ils continuaient à demander la lumière.

M LE PRESIDENT. - Maître Labori, avez-vous d'autres ques-

tions à poser?

Me Labore. - Cela me suffit, monsieur le Président.

M. LE PRÉSIDENT, à l'huissier audiencier. — Appelez le témoin suivant.

## DÉPOSITION DE M. ANATOLE FRANCE.

de l'Académie française.

(Le témoin prête serment.)

M° Labou. — M. Anatole France, de l'Académie française, voudrait-il nous dire pourquoi il a signé une liste de protestation ?

M. Anatole France. - J'ai signé cette liste de protestation

particulièrement sur la présence — cela se rapporte à l'affaire

Dreyfus...

M. LE Président. — Ne parlons pas de l'affaire Dreyfus... Mais, c'est après l'affaire Esterhazy que vous avez signé cette

liste de protestation.

M. ANATOLE FRANCE. — La protestation portait aussi sur ce qu'il y avait de mystérieux dans l'affaire Esterhazy. Ce mot de mystères se rapportait à la dame voilée et au document libérateur.

Me Labori. — M. Anatole France voudrait-il nous dire ce

qu'il pense de la bonne foi de M. Zola?

M. Anatole France. — M'étant trouvé en décembre dernier, avec M. Zola, et ayant pour ainsi dire, pendant quelques heures, été le témoin de sa pensée, je puis attester ici l'admirable bonne foi et l'absolue sincérité de M. Zola. Mais la sincérité de M. Zola n'a pas besoin de garant; je me bornerai donc à dire que M. Zola a agi, dans cette circonstance, avec courage, selon son tempérament, pour la justice et pour la vérité. Il s'est inspiré des sentiments les plus généreux.

M. LE PRÉSIDENT, au témoin — Vous pouvez vous asseoir.

A l'huissier audiencier. — Le témoin suivant.

Me Labori. — Il n'y en a plus, monsieur le Président.

M. LE GREFFIER. — Et M. Thys?

Mº Labori. — Nous yrenonçons; nous aimons mieux finir sur la déposition de M. Anatole France que sur celle de M. Thys, qui n'est pas arrivé au bout de douze jours, parce qu'il est intimidé.

M. LE GREFFIER. — Et M. Casella?

Me Labori. — Nous y avons renoncé hier; en tout cas, nous y renonçons.

(L'audience est suspendue.)

## ARRÊT

Sur les conclusions relatives à la saisie, au ministère de la guerre, du bordereau Dreyfus-Esterhazy.

(L'audience est reprise à deux heures moins einq minules.)

M. le Président prononce l'arrêt suivant :

La Cour,

Après avoir délibéré sans le concours de M. le conseiller Lévrier, Statuant sur les conclusions prises par Perrenx et Zola à l'audience du 17 février 1898 :

Considérant que, par un arrêt précédemment rendu, la Cour a décidé que les procédures des procès Dreyfus et Esterhazy, jugés,

soit en totalité, soit en partie, à huis clos, ne seraient pas pro-

duites au débat;

Considérant que la pièce dont les prévenus demandent la communication fait partie de la procédure criminelle suivie contre Dreyfus; que dès lors la production de cette pièce ne peut avoir lieu, et qu'à plus forte raison la saisie ne peut en être ordonnée;

Par ces motifs,

Rejette les conclusions de la défense, dit qu'il sera passé outre aux débats.

En ce qui concerne la lettre dite du uhlan:

La Cour persiste dans son arrêt rendu au commencement de la session.

## ARRÊT

# Sur les conclusions relatives à l'audition de M. le général Billot et de M. Souffrain.

M. LE PRÉSIDENT. — Maître Labori, voulez-vous me dire si vous renoncez à tous les témoins qui ont été notifiés et non

cités, ou cités et non notifiés, qui n'ont pas été entendus?

Mé Labori. — Je renonce à tous les témoins qui n'ont pas été entendus, sauf, bien entendu, car c'est toujours le même point auquel nous revenons, à M. le général Billot et à Souffrain, à la déposition desquels nous ne renonçons pas. Nous sommes dans une situation de fait, que la Cour appréciera comme elle l'entendra.

M. LE PRÉSIDENT lit l'arrêt suivant :

La Cour,

Considérant que le général Billot, Ministre de la guerre, n'a pas été autorisé par le Conseil des ministres à venir déposer devant la Cour d'assises;

Que le témoin Souffrain n'a pas été touché par la notification; Que les dépositions de ces témoins ne sont pas indispensables à la manifestation de la vérité;

Par ces motifs,

Ordonne qu'il sera passé outre aux débats.

M. LE PRÉSIDENT, à Me Labori. — Maître Labori, il est

entendu que vous renoncez à tous les autres témoins.

(S'adressant aux jurés). — Messieurs les jurés, nous allons lever l'audience et remettre à lundi. Mardi, nous siégerons peu de temps, en raison des fêtes, et les débats se termineront mercredi.

(L'audience est levée.)

# LES DÉBATS

LES PLAIDOIRIES
LE VERDICT

## TREIZIÈME AUDIENCE

#### **AUDIENCE DU 21 FÉVRIER**

Sommaire. — Réquisitoire de M. l'Avocat général. — Déclaration de M. E. Zola. — Plaidoirie de M. Labori (1<sup>re</sup> partie).

L'audience est ouverte à midi cinq minutes.

## RÉQUISITOIRE DE M. L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. LE PRÉSIDENT. — La parole est à M. l'Avocat général.

M. L'Avocat général. — Messieurs les jurés, un homme qui est l'auteur de nombreux romans et s'est fait une notoriété, apporte à un journal militant un article sensationnel, sous forme de lettre à M. le Président de la République. Tous deux se mettent d'accord pour jeter aux quatre vents de la publicité, en une réclame désordonnée, cette stupéfiante imputation: « Un Conseil de guerre a jugé par ordre; il est forcément criminel. » Et l'atroce injure pénétrant dans nos villes lointaines, dans nos bourgades les plus reculées, partout soulève contre elle l'indignation. Elle vole au delà de nos frontières et l'écho décuple l'angoisse des cœurs français.

Qu'on ose donc me traduire en Cour d'assises, clame l'auteur, avec une audace à ce point troublante qu'on se demande inquiet si elle relève de l'inconscience ou de l'impudence. On a osé. Il n'y avait pas de mérite; l'honneur de la France est indivisible; nous repous-

sons cette infamie que vous lui crachez à la face.

Nous sommes en Cour d'assises: quelles sont vos preuves, irrésistibles autant que l'injure est sanglante, lumineuses autant que l'attaque est odieuse? Il faut nous dire comment vous avez surpris cet horrible secret, qui dans ce généreux pays a osé dicter leur sentence à des juges... Quels sont les juges qui ont eu l'infamie de se soumettre? Quel a été le prix de cette trahison? Dans quelles circonstances, puisque vous la proclamez, elle s'est réalisée? Montreznous le crime, le concert entre les coupables! Point d'équivoque ni de faux-fuyants! L'ordre — où est l'ordre de juger? démontrez-le ou votre mauvaise foi éclate manifeste; il y va de votre honneur.

Et, Messieurs, nous assistons à cet inconcevable spectacle des douze audiences que vous avez subies et, jamais, à aucun moment, on n'a posé la question de savoir si l'ordre avait été donné ou subi. Il ne faut pas ici, Messieurs, se payer de mots et donner le change

sur cette question qui est la seule du débat.

Je prends, Messieurs, la déclaration du témoin qui dans son plaidoyer vous a apporté cette affirmation lyrique: « La bonne foi de M. Zola est à la hauteur de son talent.» Cela veut-il dire que M. Zola ait pu, dans la pensée du témoin, croire un seul instant que le Conseil de guerre ait jugé par ordre? Voici, Messieurs, ce que ce même témoin nous déclare: « Je comprends, a-t-il dit à la même audience, « que M. Zola, qui est accusé d'avoir dirigé des attaques, sous une « forme que je n'ai pas à apprécier, contre le Conseil de guerre, « je comprends que M. Zola ait pu croire que le second Conseil de guerre « inexactement renseigné par une information incomplète, avait « peut-être mal apprécié. » C'est la contradiction de la prétendue bonne foi et en même temps c'est la contradiction directe de l'affirmation du témoin qui a osé ici vous l'apporter. Méfiez-vous, Messieurs les jurés, des phrases superbes qui cachent trop souvent l'absence d'arguments; il nous faut des idées et non pas des sonorités.

Plus une accusation est grave, Messieurs, mieux, vous l'entendez, elle doit être prouvée. Je ne crois pas qu'il puisse y en avoir de plus grave, au fond, et dans sa forme sensationnelle, que celle de proclamer par un journal, avec une immense publicité, le crime d'un Conseil de guerre, avec la complicité de tout un Etat-major. Plus l'effet de l'attaque a été scandaleux, plus la preuve devra être précise. Dans une affaire de cette gravité, la netteté de la preuve doit

égaler la netteté de l'imputation diffamatoire.

M. Zola a-t-il prouvé que le Conseil de guerre avait jugé par ordre? Non, il ne l'a même pas essayé; donc il n'avait pas le droit de le dire. Jamais question plus précise et plus simple n'a été posée

à un jury.

La loi, Messieurs, lorsqu'il s'agit de fonctions publiques, permet la preuve de la vérité des faits diffamatoires; et c'est à la condition que cette preuve soit pleinement rapportée, qu'elle vous permet d'absoudre l'écrivain, que jusque-là elle déclare coupable.

Quel douloureux spectacle, messieurs les jurés, que la lamentable série de ces audiences! Notre vieux Palais séculaire n'était pas à la taille des prévenus; ils entendent ne reculer devant aucune violence, ni devant aucun scandale; l'attitude des insulteurs aggrave encore leur insulte. Quelle situation intolérable a été faite ici aux généraux, aux officiers, par des excès inconnus jusqu'ici, et l'incessante provocation de questions qui tendaient toutes à de nouvelles attaques!

Comme elle était vraie cette parole de M. le général de Boisdeffre, qui vous disait : « Messieurs les jurés, mes officiers sont de braves gens, ils ont subi sans répondre — vous entendez-bien, Messieurs, sans répondre — des attaques violentes et imméritées; ils n'ont

qu'un souci : le devoir et l'intérêt du pays! »

Ah! Messieurs, s'il en est qui ont fini par perdre patience, comme

ur mouvement était humain et généreux! Par une violation connue de la loi, on poursuivait ici une revision et ils auraient pu ne us dire qu'ils étaient sûrs de la vérité! La provocation était audaeuse; pourquoi vous plaignez-vous qu'elle ait été suivie d'effet? Et ces experts, Messieurs, dont l'honnêteté n'est pas en cause, s ont injustement subi les faciles attaques des prévenus, auxuelles leur devoir leur empêchait de répondre. Un seul sera peuttre attaqué parce qu'il a parlé d'une proposition qui, vous le avez, lui a été faite à Binic. Il suffit, pour le couvrir complètenent, de rappeler que M. Trarieux lui-même l'a fait inscrire, après l'être exactement renseigné, sur la liste des experts de la Cour d'appel.

Leurs rapports, Messieurs, ont conclu à l'unanimité en 1894 et 1897; chaque fois, trois experts se sont prononcés comme je l'indique; ils ont travaillé par des méthodes différentes et sont arrivés au même résultat. Seuls, ils ont travaillé sur la pièce originale et sur des pièces de comparaison d'origine certaine. Vous savez, Messieurs, quelle est la grave importance des pièces de comparaison qui sont ainsi soumises aux experts, combien il faut ètre sûr de l'origine des documents pour qu'ils puissent avoir une portée sérieuse! Tous les autres n'ont eu que des documents incertains, soit dans leur origine, soit dans leur authenticité.

Rappelez-vous cette déclaration de M. Paul Meyer, le directeur de l'Ecole des Chartes: il vous a dit que sa méthode scientifique ne lui permettait d'admettre que ce qu'il avait vérifié lui-même. Je reconnais que c'est là le commencement de la sagesse et qu'il me permette de lui indiquer quelle en est la fin: qu'il veuille bien ne pas juger quand il n'a pas été mis à même de le faire par tous les doeuments de l'information et par les pièces qui ont été soumises

à l'expertise, qu'il ne connaît pas.

M. Couard, Messieurs, vous a dit que le seul dissentiment des experts avec les honorables professeurs qui ont examiné les écritures, c'est qu'ils n'ont pas opéré sur les mêmes documents, et que, sans cela, il n'en serait rien; car tout homme de bonne foi, a dit M. Couard, ne pourrait pas avoir une autre opinion, s'il était com-

plètement éclairé.

Je n'ai rien à vous dire, Messieurs, du groupe d'experts internationaux qui gravitent autour de M. Bernard Lazare. C'est l'entrepreneur de la revision. Il y a trop d'argent et de circonstances étranges en tout cela; ce n'est pas le procès actuel, je ne veux pas en parler. J'ajoute seulement, puisque je parle de M. Bernard Lazare. que M. Stock, qui a parlé ici des pièces secrètes du procès de 1894, est l'éditeur des brochures de M. Bernard Lazare et qu'en cette qualité il doit facilement admettre la multiplication des documents en cette affaire. (Rires.)

Dans toutes les affaires, Messieurs, il y a, vous l'entendez, à côté du résultat des expertises en écritures, qui n'est qu'un des aspects de la question, des circonstances de fait particulières à l'accusé qui est en cause et qui, dans une large mesure, déterminent le jugement. Il n'est pas sérieux de prétendre qu'il en soit autrement pour cette affaire que pour toutes les autres.

Pour ne parler que d'un seul ordre d'idees 🦠 il y en a plusieur - le condamné était en situation, à l'exclusion de l'autre, de s procurer les documents qui ont ête l'objet de sa trahison. M. k général Gonse, M. le général de Pellieux, avec toute leur competence, vous l'ont démontré; les juges militaires avaient une compétence toute spéciale sur ce point, puisqu'il s'agit de documents militaires, et, véritablement, ce serait se placer dans une situation inferieure que de vouloir après eux apprécier une question dont ils possédaient tous les détails, tous les élements.

En ce qui me concerne, j'ai cru devoir me faire une opinion personnelle; j'affirme que le commandant Esterhazy n'a pas pu 🕬 procurer les documents qui étaient indiqués au bordereau et il ne convient pas d'entrer dans une discussion qui serait ici la violation de la chose jugée, qui n'a pas besoin de soutien ni de demonstration.

Murmures.) Mais, enfin! Messieurs, vous voyez quel est le secours considérable que cette situation prête à l'expertise de 1897, puisque l'homme qui n'a pas pu avoir les documents n'a pas pu, naturellement, écrire le bordereau.

Quelle est donc, messieurs les jurés, la raison de tous ces excel· et de toutes ces violences dont nous sommes les spectateurs attristés?

Une famille puissante et riche a en le grand malheur de voir m des siens condamné le 22 decembre 1894, et la France garde 💌 cœur la lamentable blessure de la trabison d'un officier. Voila le conflit! Une campagne est mence par le groupe du condamné - elle a commence, Messieurs, avant le jugement. - le discussion s'envenime dans la presse, chacun surencherit sur so volsin, les racontars vont leur train et alunchteut la polémique Je n'en rapporterm aucun, ce scrait le plus sur moyen de me tromper et de vous tromper avec moi-

La question, Messieurs, est portee jusqu'au Parlement, et il facici que, dans un rapide resume, je vous fasse voir dans quelle conditions elle y a eté resolu -. C'est d'abord le 18 novembre 180 qu'une interpellation est faite sur les incidents qui se rapportent l'affaire Dreyf is, et voici, Messieurs, puisqu'on a tant souhait l'entendre parler, la déclaration de M. le genéral Biliot, Ministri de la guerre :

Messieurs, la question soumise a la Chambre est grave, elle intéresse 🔊 justice du pays et la securite le l'Etat. Cette triste affaire fut, il y a des ans, l'hjet d'un jugement pr voque par l'un de mes predécesseurs au mi nistere de la guerre, justice fut alo, scendie. L'eistre tion de l'affaire, les de bats. le jugement ont en heu corf rmement aux règles de la proceding mi di re. Le Consell de guerre, regulierement compose, a regulièrement delib ri et, en plens convaissancs de cause, a prononce sa senterce! l'unanim te des v. ix. Le Conseil de revision à rejete à l'ananimité des voi le pourvoi du condamn . Il y a don chose jugee, il n'est permis a personi de revenir sur ce procès.

Depuis la condamnation, toutes les precautions ent éte prises pour on ceher toute tentative d'evasion du condamné; mais les motifs d'ordre sup cieur qui ont necessite, en 1894, le jugement de l'affatte a huis clos, n'a

ræn perdu 🕡 lem gravite,

Le Gouvernement fait appel au patriotisme de la Chambre pour qu'elle d'engage pas un débat qui peut présenter de très graves inconvénients et our que, dans tous les cas, la discussion soit close le plus tôt possible.

On dénonce, Messieurs, l'entreprise formée en faveur du conlamné et, comme l'orateur parle d'un journal français dans lequel l était dit que la culpabilité n'était pas reconnue, M. le Président Brisson s'exprime en ces termes:

Ces journaux ne peuvent atteindre personne ici, j'ose le dire, personne parmi les Français; nous avons tous la même confiance dans la loyauté des juges du Conseil de guerre et nous avons tous la même horreur de la trahison.

#### Et M. le Président du Conseil déclare :

Que le Gouvernement n'a aucune raison de renouveler un débat sur une affaire jugée.

L'ordre du jour qui fut adopté est le suivant :

La Chambre, unie dans un sentiment patriotique, confiante dans le Gouvernement pour rechercher, s'il y a lieu, les responsabilités qui se sont révélées à l'occasion et depuis la condamnation du traître Dreyfus et en poursuivre la répression...

L'interpellateur, qui avait vivement attaqué le groupe Dreyfus, constate que son ordre du jour a été adopté à l'unanimité moins cinq voix.

Le 4 décembre 1896 intervient un rapport sur la pétition de M<sup>me</sup> Dreyfus du 16 septembre 1896, basée sur un article du journal l'Eclair.

Voici, Messieurs, un extrait du rapport:

... Avec les garanties de loyauté et d'indépendance que présente le tribunal militaire, la conscience publique peut rester tranquille...

Et on rappelle l'ordre du jour précédent :

La commission ne peut que s'inspirer des sentiments si nobles, si élevés dont nous rapportons ici l'expression; elle ne peut que partager la confiance ainsi proclamée à l'égard de nos officiers, et vous propose l'ordre du jour.

Le 16 novembre 1897, une question est posée à la Chambre des députés, et voici la déclaration de M. le général Billot :

Le Ministre de la guerre a eu une entrevue au sujet de l'affaire Dreyfus avec M. Scheurer-Kestner. Dans cet entretien, M. Scheurer-Kestner a annoncé son intention de poursuivre la revision du procès; il m'a montré des pièces qu'il ne m'a pas laissées et que je n'avais pas qualité pour recevoir. Il m'a ensuite demandé d'ouvrir une enquête sur les faits qu'il m'avait signalés. Je lui ai répondu que, conformément à l'ordre du jour de la Chambre du 18 novembre 1896, invitant le gouvernement à rechercher, s'il y a lieu, les responsabilités qui se seraient révélées à l'occasion et depuis la condamnation, je n'avais pas cessé de poursuivre l'enquête permanente à laquelle la Chambre m'avait invité. J'ai ajouté que le résultat de ces recher-

ches n' mlaît nullement dans mon esprit l'autorité de la chose par le Depuis certe entrevue, j'ai fait prendre de nouveaux renseignements, d'nature à m'éclairer sur cette affaire. Alors le gouvernement, sasi des question, a eté d'avis qu'il était temps de mettre un terme à des denarches officieuses et à des indiscrétions repétées, en invitant M. Scheurer-Kestnet à le saisir dans les formes prescrites par la loi, s'il croyait devoir le faire.

Cette décision a eté portée à la connaissance de M. Scheurer-Kestner qui n'y a fait aucune objection. Aujourd'hui, M. Scheurer-Kestner ne parait pas décide à entrer dans cette voie et a saisir la justice, et la familie Dreyfus intervient par une lettre adressée au Ministre de la guerre crendue publique, dans laquelle elle accuse un officier de l'armée française d'être le véritable coupable.

Dans ces conditions, le devoir du Gouvernement est tout tracé. Il ventre les mains une denonciation formelle; il doit à la justice, à l'homest de l'armée qui est en cause, de mettre l'auteur de la dénonciation en mesur

de produire ses justifications.

La campagne mence par le groupe Dreyfus s'accentue; tout étai mis en œuvre pour accabler l'officier dénoncé.

Le 4 décembre 1897, une nouvelle question est posée à la Chambre

et M. le President du Conseil s'exprime en ces termes :

Une accusation de trabison a ete porces contre un officier de l'irmée: la justice militaire a été saisie; elle a examine l'affaire dans son indépendence, et, conformement au Code de justice militaire, elle a d'abord qu'est une enquête. Quand l'enquête a ete terminée, le chef de la justice militaire décidé qu'une instruction serait ouverte; il l'a décidé librement, et personnici ne songera à élever l'ombre d'un doute sur la sincerite, la loyauté, le sentiment de l'honneur de l'armée, de celui qui a pris cette decision.

Je n'ai pas à rechercher les raisons qui l'ont déterminé, elles ne relèved

que de sa conscience.

#### Et plus loin:

Il n'appartient ni au Gouvernement, ni à la Chambre de se mêler à cette œuvre de justice.

#### Et ensuite:

Si notre Code offre des possibilités de revision à tous les citoyens, i oblige aussi tous les citoyens à respecter l'autorité de la chose jugée Cette affaire est judiciaire et devrait rester judiciaire. Je sais bien qu'oi voudrait en faire une question politique.

Et M. le Président du Conseil parle ensuite des passions su rieuses qui troublent le pays depuis quinze jours.

#### M. le général Billot intervient et dit ceci :

Un ordre d'informer a été rendu ce matin par le gouverneur militaire de Paris. J'espère que la Chambre comprendra que le Ministre de la guerr que le Gouvernement, que la Chambre elle-même sortiraient de leur dre et de leur devoir s'ils venaient, en une manière quelconque, influencer l'a tion de la justice, surtout quand elle se poursuit sous la haute directi d'un homme comme le général Saussier, dont le caractère n'a jamais e méconnu, ni contesté par personne.

## Et M. le Président du Conseil ajoute :

La justice est seule saisie. Le Gouvernement fait preuve d'impartialité en laissant à la justice militaire toute sa liberté.

Voici l'ordre du jour voté:

La Chambre, respectueuse de l'autorité de la chose jugée... 481 voix contre 18.

Et s'associant à l'hommage rendu à l'armée par le Ministre de la guerre... 511 voix contre 18.

Et, Messieurs, sur l'ensemble de l'ordre du jour, à la fin duquel

il y avait eu des discussions politiques : 370 voix contre 62.

Au Sénat, Messieurs, le 7 décembre 1897, la même affaire fut encore portée. M. le général Billot fit cette déclaration (il s'agissait de répondre à M. Scheurer-Kestner):

Vous avez votre conviction; j'ai la mienne, qui n'est pas d'accord avec la vôtre. L'enquête a été loyalement conduite, l'instruction se poursuit librement, impartialement, conformément aux lois. Le Ministre de la guerre manquerait à ses devoirs si, intervenant dans l'instruction, il signifiait jour par jour les opérations qu'elle doit faire.

#### Et M. le Président du Conseil disait :

Pour nous, à l'heure qu'il est, l'organe de la loi, c'est la juridiction militaire qui est saisie; il faut la laisser délibérer dans sa liberté, dans son indépendance.

L'ordre du jour est ainsi conçu:

Le Sénat, approuvant les déclarations du Gouvernement... 226 sur 226 votants.

Et, s'il y avait des dissentiments en ce qui concerne l'approbation du Gouvernement, les dissidents proposaient l'ordre du jour suivant:

Confiants dans l'œuvre de la justice...

Si bien qu'il n'y avait pas une voix au Sénat qui s'élevât pour

dire qu'on pût se méfier de la justice militaire.

Je pourrais, messieurs les jurés, m'arrêter, et, insistant sur l'attitude du Gouvernement, prendre acte ici — où nous ne faisons et ne ferons pas de politique — que sa conduite démontre son absolu respect de la loi et le souci constant de l'indépendance de la justice.

Voilà, Messieurs, ce qui s'est passé avant la décision du Conseil de guerrè. C'est, n'est-il pas vrai, pour éclairer l'action du gouvernement, tout ce qu'il nous importe de savoir.

Survient alors la lettre poursuivie et la décision sur la poursuite.

Le 13 janvier:

La Chambre, approuvant les déclarations du Gouvernement et comptant

7

qu'il saura prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à la campagne entreprise contre l'armée.... 292 voix contre 135.

Et, Messieurs, vous savez les violences inexprimables de la séance du 22 janvier et de celle du 24 janvier, qui en a été la suite. M. le Président du Conseil se bornait à répéter une fois de plus:

Le Gouvernement n'a pas le droit de discuter à la tribune un jugement régulièrement rendu : il ne peut pas se substituer à la justice du pays.

Et l'ordre du jour est ainsi conçu:

La Chambre approuvant les déclarations du Gouvernement...: 366 voix contre 126.

C'était, Messieurs, un résultat qui était obtenu, n'en doutez pas,

malgré l'effort des adversaires politiques.

M. le Président, vous a dit, il y a un instant, qu'on s'efforçait de faire dévier ce débat vers la politique, que ce débat devenait, entre les mains des partis un instrument d'agitation et d'attaques. Hélas! Messieurs, ce mobile politique des prévenus, il éclate aujourd'hui plus encore qu'avant cette audience. Et je lis — parce que je n'ai vu que le titre, et que depuis quinze jours je me suis imposé de ne pas lire un journal pour rester calme et vous apporter ici des choses de sang-froid — que l'Aurore a l'impudence de dire que la République est en danger! Eh bien! à cela je n'ai qu'une réppnse à faire, elle sera brève, et elle n'a pas été faite pour les besoins de la cause, puisqu'elle remonte à plus d'un mois. Voici en effet ce que le 13 janvier M. le général Billot disait à la tribune de la Chambre:

Je le déclare, devant le pays et devant l'armée, jamais les grands chefs militaires n'ont été plus respectueux de la loi, plus soumis à la discipline et plus fidèles à la Patrie. Quant à la République, c'est un vieux républicain qui vous parle.

Et qui, Messieurs, pourrait soutenir dans ce pays qu'il y a un seul homme revêtu de l'uniforme qui veuille attenter à la République, puisque, lorsqu'il s'en est présenté un seul, il lui est arrivé ceci : c'est qu'il a dû se réfugier dans le suicide et se faire disparaître lui-même!

N'essayez donc pas de diversions sur ce terrain; car vous démontreriez quelle a été votre vraie intention et que le souci de la justice

n'a été ici que le prétexte que vous avez invoqué.

Cette attitude du Gouvernement, légale au premier chef, respectueuse de la justice et de la conscience, je l'oppose à votre moyen révolutionnaire. Est-ce dans cette attitude que vous trouverez la preuve de l'ordre de juger et du crime du Conseil? La preuve est directe, c'est vrai, mais elle est contre vous!

Mais, cependant, Messieurs, ce respect de la chose jugée, qui est une des assises nécessaires de toute société, qui est proclamé au Parlement, n'est-il pas contredit par certaines déclarations enten-

dues à cette audience?

C'est le triste spectacle que cette audience a présenté par l'auda-

cieuse discussion de décisions mattaquables.

Ne prouve t-il pas la sagesse du principe que le Parlement a entendu sauvegarder? Non, dans les pays civilisés, il n'est pas permis de tomber à l'anarchie judiciaire : ce n'est pas l'œuvre juste des bons citoyens.

Seme, la procédure de la revision est un recours possible; et jamais, a l'heure où je parle, on n'a sollicité M, le Garde des sesaux duser de ses pouvoirs : c'est un enseignement qui est pour vous

plein d'eloquence.

Dabord, Messieurs, pour rester dans les généralités, je rencontre tout un groupe de théoriciens qui, emportes par un sentiment une flechi, souhaitent une revision du procès de 1894 par la raison

u'ils ne connaissent pas les motifs de la décision.

Queile étrange maladie de l'esprit, Messieurs, que celle de ces revisionnistes intellectuels; voici la formule qui paraît résumer cur idee; je l'emprunte à la lettre d'un des principaux d'entre eux;

Plus les membres du Gouvernement, cont-il, sont cettains de la culpabie de Dreyfus, plus ils doivent desirer la revision de son procès, car st le s ul m, yen régulier de fournir les preuves indiscutables de cette il abilité et de mettre à neant les doutes affreux qui torturent a l'heure tuelle toutes les consciences delicates

Personne dans le public n'a entre les mains les élements d'un jugement commune et mouvé sur l'affaire Dreyfus : la revision seul peut les donner.

llest difficile, Messieurs, de pousser plus loin l'aberration; il est difficile, en effet, de tenir son sérieux lorsqu'on y reflechit. « La cert, tude de la culpabilité qui conduirait à la revision? » Mais c'est

absolument mour ; c'est le contraire de la vérité judiciaire!

"Le public n'a pas entre les mains les éléments d'un jugement dépuitif et motive sur l'affaire Dreyfus? » Mais il ne les a sur aucune des affaires d'espionnage qui ont été jugées à huis clos depuis que les tribunaux existent, ni sur beaucoup d'autres qui out été jugées, Messieurs, en plein jour et pour lesquelles le public nous avait fait la grace de bien vouloir ne pas s'en occuper parce que cela ne le cegardait pas!

La revision qui seule pourrait donner ces motifs? » Mais non, pas du tout, la revision pas plus que le reste; car si elle intervenait, eh bien! elle aurait heu à huis clos, par les mêmes raisons qui înt que les debats principaux ont eu hen de cette façon. Par consequent, il faut que le public en prenne son parti. Ce public « qui u'a pas » — parce qu'il ne peut pas les avoir — « les elements d'un avis motivé », est la plus étrange conception qui se puisse réver.

Je suppose, Messieurs les jures, qu'au sortir d'une de vos audiences du vous venez de condamner un accusé qui me, l'un de vous rencontre un ami auquel il raconte le resultat, et que cet ami vous replique : « Mais, s'il nie, il est peut-être innocent! » Je vous vois, Messieurs, vous éloigner en souriant et courir aux affaires dont lous avez éte trop longtemps distraits. Vous connaissez l'affaire,

l'ami sensible ne la connaît pas. Eh bien! voilà la raison de votra divergence d'opinion; c'est cela, c'est ainsi que les choses passent.

Et maintenant, si cet ami, dont les sensations sont plus vives que son jugement n'est droit, a des nuits sans sommeil, a la conscient torturée, vous n'éprouverez pas de remords, mais une bienveillant.

inquiétude sur l'état d'esprit de votre ami.

Et cependant, Messieurs, ce condamné de Cour d'assises, qui es un homme vulgaire, comme son affaire, n'a ni famille, ni amis, ni argent; point de renommée à espérer par lui: il subira sa peine sans bruit, et ce sera justice.

Et cependant, Messieurs, sa défense, à raison de sa modeste situa-

tion, a pu être moins complète.

Est-ce à ce point de vue que le condamné de 1894 vous paraît pouvoir exciter les regrets? Son groupe alors était aussi riche et puissant qu'aujourd'hui; son défenseur était éminent entre tous, il a gardé sa conviction; c'est dire, Messieurs, si sa plaidoirie a dû être éloquente. Mais il vous a déclaré que les sept officiers qui avaient jugé contre son client étaient la loyauté même; que les événements nous jetaient bien loin de son affaire, à laquelle il s'intéressait uniquement, qu'il n'était pour rien dans ce qui se passe.

L'accusé de 1894, Messieurs, était défendu par ses succès antérieurs, par son entourage, contre la poursuite elle-même. Il faut y songer, messieurs les jurés: c'est la mort dans l'âme qu'un Ministre de la guerre se voit contraint à poursuivre un officier pour trahison; il lui faut maîtriser le sentiment de l'honneur militaire révolté qui, jusqu'au dernier moment, lutte pour le coupable, car n'est-ce pas? c'est encore lutter pour le drapeau que de lutter pou l'officier qui est seulement dénoncé! Et jusqu'à l'irrésistible évidence, son uniforme est une sauvegarde pour l'officier, de sorte que ce Conseil de guerre, composé d'officiers, est une garantie considé rable. Et il a jugé à l'unanimité en 1894!

Le condamné avait le maximum de garanties; est-ce une raisol

suffisante pour penser qu'il a été mal jugé?

Si j'arrive à des arguments précis, je ne trouverai, vous alle

le voir, aucun embarras à les discuter.

Il y a des hommes honorables, dont j'entends seulement combattre ici l'erreur et qui, à aucun degré, entendez-le bien, ne s'asse cient aux odieuses insultes que vous avez à juger.

M. Scheurer-Kestner, Messieurs, vous a dit que sa convictio était faite après la lecture des lettres de M. le général Gonse.

Voyons quelle est leur portée. Mais permettez-moi, avant d'abo der cet ordre d'idées, de vous faire une remarque, de vous indique

à quel excès on arrive lorsque la passion aveugle.

Voici des lettres confidentielles, sur le service le plus secret q existe au ministère de la guerre, écrites par un général, qui été le supérieur, à un lieutenant-colonel qui était l'inférieur; ni l'ni l'autre n'en autorisent la publication — du moins le lieutens colonel Picquart dit avoir tout fait pour l'empêcher. Je dis que sortes de publications intéressent au plus haut point la délicates

je dois dire même la probité de ceux qui les font ou qui les permettent.

En 1806, au mois de septembre, messieurs les jurés, le lieutenantcolonel Picquart va chez le general Gonse a la campagne; il lui parle d'Esterbazy; il lui dit que cet officier pose des questions à des officiers d'artillerie et fait copier des documents. Le lieutenantcolonel Picquart voulait arrêter Esterhazy. M. le général Gonse rapporte qu'il disait: « Apportez-moi des preuves », et c'étaient des présomptions.

Le heatenant-colonel Picquart était reparti : il avait écrit qu'il demand ut l'autorisation de faire immédiatement une expertise. Et M. le general Gonse lui répondait, le 7 septembre. « Il me paraît utile de marcher dans toute cette affaire avec une grande prudence, en se messant des premières impressions. » C'était, Messieurs, un

bien sage conse.".

« Il scrait nécessaire » ajoutait-il — maintenant, d'être fixé sur la nature des documents »

Lesquels?

Ah! j'et vu, dans le journal poursuivi, qu'après ce mot documents , et dans le texte même de la lettre, on avait cru utile d'ajouter une parenthèse qui n'en fait point partie, et que cette parenthèse est ainsi conque: « Il s'agit de documents accompagnant

le bordereau attribué à Dreyfus. 🧸

Je vois bien, par ce signe et par cette intercalation, que l'Aurore desire qu'il en soit ainsi, afin d'arriver a l'interprétation qu'elle souhaite, c'est-à dire la revision de l'affaire Dreyfus, acceptée par le general. Mais il faut constater ici que cette parenthèse et l'indication qu'elle contient, sont contraires à l'evidence la plus manifeste, et que c'est précisement parce qu'elles sont contraires à l'évidence que le journal a pris la précaution de guider son fecteur en lui affirmant un fait taux

Quand on publie. Messicurs, des lettres dans de pareilles conditions, on pourrait au moins les publier telles quelles sont, en les faisant ensuite suivre de toutes les observations qu'on voudra, mais sans intercaler dans le texte des parenthèses qui en faussent le sens et la portee.

Je dis, Messieurs, que c'est contraire à l'évidence, et je le

demontre.

Le 7 septembre 1896, date de la lettre de M. le général Gonse, le général Gonse n'avait pas besoin d'être fixé sur la nature des de uments qui accompagnaient le bordereau : ce bordereau les énumerait lui meme dès 1894. Le géneral les connaissait si bien qu'il avait éte un temoin de l'affaire Dreyfus par conséquent, il n'avait pas besoin d'être fixé sur ce point.

Ces documents ne pouvuent être, au contraire de ce que pretend le gomnal, que ceux qui auraient eté livres — s'il en a ete livré par l'officier visé par le lieutenant-colonel Picquart — c'est-a-dire par Esterhazy, Et, de 7 septembre 1896, on n'en connaissait même pas la nature, puisqu'on le priait de les rechercher. Voila la vérite.

Le 9 fevrier, Messieurs, le genéral Gonse nous a dit lei : « Le

colonel Picquart m'avait dit qu'Esterhazy faisait copier des documents. » Et la lettre était ainsi écrite : « Comment ont-ils pu être copies », dit M. le général Gonse, « établissez-le. »

Et, sur ce point, le lieutenant-colonel Picquart a fait une déclaration à l'audience du 11 : « Je ne devais pas rechercher si Ester-

hazy avait fait les documents cités dans le bordereau. »

Par conséquent, vous êtes contredits sur cette affirmation de la parenthèse inusitée, par votre propre témoin, et je dis que vous n'auriez pas dû ainsi fausser le sens d'une lettre sur laquelle vous

entendiez vous appuyer.

Le 9 février, le général Gonse a encore dit ceci: « Le colonel Picquart m'avait dit qu'Esterhazy allait sur les champs de tir et demandait des renseignements aux officiers d'artillerie. Et ma lettre disait: Quelles ont été les demandes de renseignements? Car enfin, c'étaient des affirmations, il fallait bien établir si c'était une réalité. »

Voilà, Messieurs, pour la sécurité de la conscience, l'orientation que le général entendait donner à ces mots:

La continuation de l'enquête au point de vue des écritures...; mieux vaut attendre encore que l'on soit fixé pour entrer dans cette voie assez délicate. Je rentre le 15 septembre, et c'est verbalement que l'on peut le mieux s'entendre dans une affaire de cette nature.

En résumé, mon sentiment est qu'il est nécessaire de marcher avec une extrême prudence.

Donc, je résume cette lettre : « Suivez l'enquête Esterhazy, mais attendez pour les écritures ».

Le 8 septembre, M. le lieutenant-colonel Picquart répondait:

« Je suivrai scrupuleusement vos instructions. »

Mais, comme par hasard — je crois que c'est une expression qu'il a lui-même employée plusieurs fois, — il se trouve, qu'en même temps que les instructions du général contraires aux intentions du lieutenant-colonel, — des faits extérieurs. dont rien sans doute ne faisait soupçonner l'existence, — car M. le lieutenant-colonel Picquart n'en avait pas entretenu son chef lors de sa visite à la campagne, il ne lui avait pas encore écrit, — que des faits extérieurs, dis-je, se produisent justement de nature à influencer le général dans le sens du colonel.

« Un fait grave, — dit-il dans sa lettre du 8 septembre sans s'expliquer davantage — me montre qu'on va tout tenter et faire un gros scandale; je crois avoir fait le nécessaire pour que l'initiative

vienne de nous. »

Il y avait, Messieurs, dans cette affaire, et à cette date, deux actions parallèles, celle de la famille Dreyfus et celle du chef du bureau des renseignements.

Le 10 septembre 1896, et c'est la seconde lettre du général Gonse, M. le général Gonse répond : « Malgré ce que votre lettre contient d'inquiétant », — et il refuse de reprendre une affaire finie, — « je persiste dans mon premier sentiment. Il est nécessaire d'agir

avec une extrême circonspection; il ne s'agit pas d'éviter la lumière, mais il faut savoir comment on doit s'y prendre pour arriver à la manifestation de la vérité. Le nécessaire est, il ma semble, d'arriver en silence et dans l'ordre d'idées que je vous ei indiqué à une certitude aussi complète que possible avant de rien compromettre. »

Et la lettre finit par ces mots: « Prudence! Prudence!... Je

rentre le 15. »

Le 14 septembre, M. le lieutenant-colonel Picquart répond:

Or, c'est matériellement impossible, puisque le colonel Henry a dit ici que le dossier secret, dont cette pièce fait partie, a été formé par le colonel Henry avec les pièces d'espionnage en novembre 1894, remis au colonel Sandherr, alors chef du service, qui l'a restitué au colonel Henry le 15 décembre, et renfermé le 16 dans l'enveloppe au paraphe bleu que nous retrouverons tout à l'heure. Ce dossier est resté clos jusqu'à fin août 1896, date de sa remise au colonel Picquart par M. Gribelin; donc la pièce: cette canaille de D..., n'a pu être communiquée au délibéré du Conseil, puisqu'elle était à cette époque sous enveloppe fermée, qu'on l'avait rendue aux archives, parce qu'elle était sans utilité pour l'affaire qui se jugeait.

L'article de l'Éclair affirme la culpabilité, tout en offrant ainsi

un moyen d'attaquer la décision.

« C'était, — dit M. Scheurer-Kestner, — une véritable prophétie

qui avait été annoncée par M. le colonel Picquart. »

Je trouve, Messieurs, que le mot n'est pas juste et qu'il vaudrait mieux dire que c'était un don de double vue, qui lui permettait ainsi de voir à la fois dans le dossier du ministère et dans ceux de la famille Dreyfus.

« Je vais rechercher avec soin qui a pu si bien préparer la

bombe », dit le lieutenant-colonel au général.

Du reste, Messieurs, les observations que je vous fais en ce moment sur ces étranges coïncidences, elles ont frappé immédiatement M. le lieutenant-colonel Picquart lui-même, car il a senti la nécessité de rassurer son chef. Dans un post-scriptum de sa lettre qui n'a pas été publié, il dit ceci:

« Les papiers que je vous ai montrés sont dans une serviette qui est scellée; si vous en avez besoin, Lauth vous donnera la ser-

viette. Ni lui, ni personne ne sait du reste l'affaire. »

Donc, en résumé, ce n'est pas dans la première lettre que vous trouverez une critique à relever. Instruction sur l'affaire Esterhazy et non sur l'affaire Dreyfus. Et ici, Messieurs, j'ai pour temoir M. le lieutenant-colonel Picquart lui-même qui, à l'audience du ll, a dit : « M. le général Gonse me l'a dit, c'est très juste, qu'il

En effet, Messieurs, le général de Pellieux, il vous l'a dit, a fait saisir le bordereau, dont l'expertise ne pouvait être faite que par l'information judiciaire qui a ête ordonnée le 2 décembre. Il faut rappeler iei, bien que ce soit un détail, que M. Scheurer Kestnerest l'ami de M. le genéral Billot depuis vingt-ciuq ans, on v a insisté à cette audience, — par conséquent, c'est dire en quelle estime il le tenait, a Ils n'étaient pas d'accord, voilà tout », selon la formule de M. le général Billot.

Et le 12 février, — je rapproche cette circonstance, — à la tribune de la Chambre, c'est encore M. le président Brisson qui intervient dans une de ces discussions passionnées et qui déclare, avec l'auto-

rité qui s'attache à ses fonctions :

Nous avons, depuis trente ans, pris l'habitude de respecter la parole de M le general Billot.

M. Trarieux, sénateur, vous a dit avoir eté frappé de ce que, dans ses lettres, le géneral Gonse admettait la possibilité de la revision, et il a résumé cette impression en disant que le general Gonse avait le cœur troublé.

Non : c'est sous la même influence que M. Scheurer-Kestner, qu'il s'est trompe : c'est encore à M. Leblois qu'il faut imputer l'interprétation qui a ainsi égaré les premières recherches des nonorables sénateurs

La publication de l'Eclair, du 15 septembre, a paru à M. Trarieux

une manouvre; ce fut pour lui, un trait de lumière.

Le document venait, nous a-t-il dit, de ceux qui l'avaient et qui avaient intérêt à le produire. J'en tombe d'accord avec lui. Qui avait intérêt à proclamer qu'une pièce décisive aurait eté communiquée aux seuls juges? En bien! c'est M<sup>me</sup> Dreyfus qui va se charger de faire la réponse, car l'article porte la date du 15, et c'est le 16 septembre, c'est à dire le lendemain, qu'elle à adresse sa requête à la Chambre des Députes pour faire tomber le jugement qui condamnait son mari.

Je crois qu'il y a là une coincidence suffisamment trappante pour montrer quel était l'intérêt de la communication qui avait éte faite. C'est le lendemain qu'on attaque ainsi, immédiatement, avec l'arme

qui venait ainsi d'être fournie par le journal.

Qui avait alors le dossier renfermant la pièce, puisque M. Trarieux indique qu'il fallait avoir le dossier pour la communiquer? Eh bien! depuis la fin d'août 1896 jusqu'au milieu de novembre, le dossier est resté entre les mains du lieutenant-colonel Picquart, chef du service.

Je ais blen que, dès le 8 septembre, le lieutenant-colonel Picquart signalait au genéral un fait grave, avant-coureur du scandale qui prend corps dans l'article de l'Eclair qu'il envoie au géneral, et qu'il est certain par conséquent qu'une indiscretion pouvait avoir été commise Mais une communication de pièces? non; car cetto pièce n'a pas eté communiquée, puisqu'elle n'a pas été reproduite dans le journal.

La citation du journal l'Eclair lui avait été inexactement rappor-

tée; car le journal donne un texte inexact, il y avait dans la pièce authentique: « Cette canaille de D...», mais il n'y avait pas le nom tout entier, et le journal, je me fais bien comprendre, donnait le nom tout entier, c'est-à-dire qu'il dépassait la portée de la pièce.

Eh bien! Messieurs, celui qui avait ajouté ce nom tout entier voulait avoir un argument décisif, sans lequel l'attaque de la décision de 1894, la pétition qui commençait cette attaque, n'auraient

pas pu se produire.

Du reste, nous allons être tous d'accord sur la portée de cette pièce « Canaille de D... ». Et M. Zola, dans son article va en préciser la portée :

On affirme aujourd'hui, est-il dit dans l'article incriminé, l'existence d'une pièce secrète accablante. Je la nie, cette pièce, je la nie de toute ma puissance. Une pièce ridicule, oui, peut-être une pièce où il est question de petites femmes et où il est parlé d'un certain D...

Par conséquent, voilà l'importance qu'on y attache de l'autre côté de la barre. Et alors je dis que plus vous soutiendrez que le ministère de la guerre considère la décision de 1894 comme inattaquable, et moins vous ferez admettre par un esprit sensé que ce ministère a fait lui-même une communication qui permettait de l'attaquer.

Il en était tout autrement pour ceux qui voulaient faire tomber cette décision; ils en sapaient le fondement, ils ont eu l'habileté de faire faire cette communication à un journal, qui croyait en tirer

argument utile contre le condamné.

Les mêmes considérations s'appliquent absolument à la publication du bordereau faite par le *Matin*. Il est clair que cette publication ne pouvait à aucun degré intéresser le ministère de la guerre; elle devait fatalement au contraire se retourner contre lui, en permettant des discussions, qui ne se sont que trop prolongées jusqu'ici.

J'ai à vous dire un mot maintenant, non pas en vous donnant une appréciation personnelle, je laisse la parole aux témoins — j'aime mieux m'en tenir à leur déclaration — sur la portée de cette fameuse pièce secrète qui ne peut pas être celle que l'on a indiquée.

M. le sénateur Trarieux vous a dit dans cet ordre d'idées :

On a parlé de pièces secrètes. Quel que soit le rôle qu'elles ont joué dans le procès, si cependant elles apportaient la certitude que Dreyfus est un traître, serait-il possible de nous attarder aux questions de forme? En aurions-nous le courage? Moi, je ne l'aurais pas. Si cet homme était un traître, la forme eût-elle été violée pour lui, je ne saurais élever la voix et je ne le ferais point.

C'est l'opinion textuelle de M. Trarieux que je vous rapporte. Et, Messieurs, puisque j'ai déjà parlé de la déclaration retentissante qu'a faite ici M. le sénateur Thévenet, vous me permettrez bien aussi de vous dire ce qu'il pense du rapport de cette pièce secrète avec le procès qui se juge aujourd'hui devant vous. A la tribune du Sénat, le 17 février — ce n'est pas vieux, — M. le sénateur Thévenet a dit ceci:

Entre l'interpellation et le procès, il n'y a aucun rapport, et nous avons voulu marquer cette separation très nette, entre les débats de la Cour d'assisses et le terrain de la légalité, sur lequel nous entendons seulement nous placer.

Par conséquent, d'après la déclaration de M. le sénateur Thévenet lui-même, il n'y a rien à tirer ici de l'existence ou de la non-existence d'une pièce secrète au point de vue du procès qui se juge devant vous.

M. Jaurès, le 13 janvier, à la tribune de la Chambre a fait cette déclaration :

S'il était vrai que, dans le procès dont on a parlé, des irrégularités de procédure aient été commises... je dis une chose sur laquelle tous, à droite, au centre, à l'extrême-gauche, vous serez d'accord, c'est que s'il était vrai qu'il y eût là un acte révolutionnaire pour la patrie, il fallait que cet acte fût avoue hautement, orgueilleusement, par le pouvoir responsable, su lieu d'être dissimulé comme un expedient honteux que nous sommes réduits à apprendre au hasard des polémiques de presse.

Il est vrai que le 12 février, en Cour d'assises et devant vous, M. Jaurès, croyant sans doute traduire la même opinion, vous a dit que c'était là la violation de la loi républicaine et du droit humain.

Mais. Messieurs, dans ces phrases avec l'épithète redondante, je crois que la forme cache à ce point l'idée, qu'il a cru avoir été, en disant ceci le 12 février, conséquent avec lui-même. Je vous laisse le soin de l'apprécier.

Pourquoi M. Jaurès a-t-il eu devant vous, le 12 fevrier, une opinion sur le fond de l'affaire? Il n'en avait pas le 24 janvier à la Chambre, car il a dit ceci :

J'affirme sur l'honneur que, si j'avais sur le fond même du procès à propos duquel l'opinion paraît s'être divisée, une certitude quelle qu'elle fût, je dirais tout haut ma pensée; mais, je le déclare en toute loyauté, il m'a été impossible, avec les éléments d'information communiqués au procès, de me former personnellement, sur le fond même de l'affaire, une conviction quelconque.

Alors, Messieurs, comment se fait-il qu'ici il soit venu vous dire qu'il croyait à la culpabilité du commandant Esterhazy?

Il est vrai qu'il vous a dit que sa conviction se basait sur une conversation qu'il aurait eue avec un journaliste; mais cette conversation, il en place lui-même la date au moment de l'interpellation du Sénat, c'est-à-dire le 7 décembre; donc il en avait tous les élements le 24 janvier quand il disait qu'il n'avait pas d'opinion. Il est vrai de dire aussi que le journaliste en question lui a donné sur ces points un démenti formel, et que, dans ces conditions, on ne comprend pas plus l'opinion de M. Jaurès ici que son appréciation

M. le sénateur Trarieux nous a dit avoir reçu M. Leblois, qui l'avait entretenu de machinations souterraines et mystérieuses, dont le lieutenant-colonel Picquart aurait été l'objet, et que ces faits,

contradictoire sur la portée d'une pièce secrète.

abord ronfus dans son esprit, s'étalent classés successivement, qu'il lu était apparu qu'au Ministère on n'avait pas cu une atti-

lude nette vis à-vis du lieutenant-colonel Picquart.

By a un fait qui, à cet egard, me semble décisif en sens contrare, le voici. M. le hentenant-colonel Picquart nous a dit qu'en mo 1897, il avait envoyé une note vive, suivant son expression, à son ancien bureau, se plaignant de ce qu'on le disait en mission, et, dans cette note, il pariait de mensonges et de mystères, auxques sa situation donnait lieu. Le heutenant-colonel Henry, alors tommandant, lui repondit — c'est le sens de la reponse telle qu'elle nous a été revéloe par les debats; — « Quant au mot men tomes, on ne sait pas à quoi il s'applique; quant au mot mystères, il correspond à trois ordres de faits qui se sont passes en 1896 : Pouverture de correspondance; 2º ouverture d'un dossier secret et l'aiscretions; 3º propositions a deux officiers pour établir qu'un papier avait été mis à la poste. »

Limputation, Mussieurs, était si nette et si précise, si peu souterrane, que M. le lieutenant-colonel Picquart vint à Paris et constitua M. Leblois pour son avocat. Le lieutenant-colonel Picpart le mit au courant, dif-il. en lui remettant les lettres du

general Gonse.

It vous paraîtra sans doute, Messieurs, que M. Leblois était parieunèrement qualifie pour la mission qu'il recevait ainsi, puispar était, depuis longtemps, l'habitué du bureau des renseigne-

nats au ministère de la guerre.

On a brancoup demande a cette audience si des enquêtes avaient ste faites au sujet des indiscretions qui se commettaient à propos decette affaire. Messieurs, l'accès du ministère de la guerre est depuis longtemps interdit au public, il vous est peut-être arrive de les en rendre compte; et, entre tous les services, celui des rensements est rigoureusement confidentiel; quelques rares ficiers y sont seuls inities. Aussi, ce n'est pas saus un étonnement extrême, que nous constatons in présence de M. Leblois dans l'abinet du chef du service secret. Il était son ami, soit, mais le lieutenant-colonel l'icquart a eu soin de vous dire que, comme il habitait en face, il aurait pu facilement ne point sacrifier la aurait en ayant avec sui des rencontres dans le domicile de la Leblois.

Le 12 février, M. le lieutenant-colonel Picquart a dit son embarles pour preciser le nombre des visites faites au ministère par
M Leblois. Il a dit lui-même : « Je les apprécie a dix ou quinze
le an », et M. le lieutenant-colonel Henry a dit : « Je les aple a vingt ou trente ». Il a ajouté que le lieutenant colonel
l'equart lui avait dit à lui même qu'il pouvait s'en rapporter à
M. Leblois pour ses affaires d'espionnage; mais que, du reste, il
le pas eru utile de lui en pailer.

Or, vous savez, Messieurs, qu'il n'y a d'avocats au ministère de la guerre que ceux qui sont habilités par le Ministre. M. Leblois declare qu'il s'est occupe d'un dossier de p.geons voyageurs et d'un lossier d'espionnage de Nancy; mais lelieutenant-colonel Picquart

et M. Lebiois assurent que l'affaire qui nous occupe n'a joue aucus

róle dans leurs réunions.

Voict les données de l'enquête : « Un jour, le lieutenant-colone Henry entra dans le cabinet du lieutenant-colonel Picquart ; le lieutenant-colonel Prequart était assis; à sa gauche était M. Leblois: sur le turman, il y avant plusieurs dossiers; l'un etait marqué de paraphe bleu du heutenant-colonel Henry que nous avons déjàrencontre, et. de l'enveloppe ouverte de ce dossier, sortait en partie une photographie de la pièce qui contient ces mots : « Cette canaille de D .. ., tellement comme du colonel Henry, qu'il lui suffit d'entrer dans le bureau pour la reconnaître immediatement. C'est un fait, le temoin en est sur.

M. Gribelin, lui aussi a, dans des circonstance différentes, va le même dossier; il le connaît bien, c'est lui qui l'avait remis 🛍 M. le lieutenant-colonel Picquart à la fin d'août, en l'absence du hentenant-colonel Henry Cette fois encore, le dossier portant ie paraphe revélateur ctait sur la table auprès de laquelle était assis le neutenant-colonel Picquart et M. Leblois; l'enveloppe était ouverte, mais aucune pièce n'en sortait, ce qui prouve qu'à deux reprises le dossier s'est trouvé entre les deux hommes.

Ly a la des faits sur lesquels on ne peut pas se tromper. Le fait essentiel que rapporte le témoin, c'est celui-ci : « J'ai vu ce que je dis. . Et quand on cherche à l'infirmer par une discussion.

de detail, on ny saurait arriver.

Sur la date, on a essayé de dire que M. Leblois ne serait rentré. à Paris que le 7 novembre. L'argument est sans portée, car le dossier est reste une semaine environ entre les mans du lieutenant-colonel Picquart. Mais, dans tous les cas, cette date qui est déja ancienne, par conséquent sur laquelle, lorsqu'il s'agit d'un quantieme, on ne peut pas facilement preciser, est seulement fixée par M le ileutenant-colonel Henry, quand il dit que c'était à l'automne, parce qu'il y avait du fou dans la cheminée, et par M. Gribelin, quand il dit que la lampe était allumee à l'heure où on sortait oromairement du bureau.

M le licutenant-colonel Henry a maintenu son affirmation avec

une énergie qui a éte jusqu'au démenti.

M. Gribelin, a dit M. le lieutenant-colonel Picquart, est incapable d'alterer la vérite. Et ici, Messieurs, nous avons assiste 🛊 l'incident qui, pout-être, a été le plus poignant de ces audiencs, quand vous avez vu M. le général tronse venir affirmer à cette barre que M. Gribelin était l'honnete homme par excellence, le serviteur modeste, désinteresse, qui tient entre ses mains des secrets de la plus haute gravite, et qu'on pouvait dormir tranquille quand des secrets si importants lui etaient confiés; et, quand vous avez vu M. Gribelin, modeste, se trouvant en presence de son colonel, lui dire devant vous : « Mon colonel, vous savez bien que ja dis la verite, et que ce que je dis, je l'ai vu. 🔻

En présence de parcils temoins, il n'y a plus de contradiction

utile et je dis que l'incident est vide.

J'avoue, Messieurs, qu'etant donnée l'attitude de M Leblois

dans cette affaire, le role mystérieux qu'il y joue, j'ai peine à m'impressionner lorsqu'il prétend démontrer, lui, des manœuvres souterraines. Non, la lettre du lieutenant-colonel Henry s'est bien, que je sache, produite au grand jour.

Alors, on a parle de deux télègrammes qui auraient été adressés au lieutenant colonel Picquart, l'un a Tunis signe Speranza, l'autre a Sousse signe Blanche, adressés l'apres-midi et le soir du 10 novembre dernier, le prévenant d'arrêter le Demi-Dieu et que le bleu

etait fabriqué par Georges, - c'est son prénom.

Ces signatures étaient celles de deux lettres ecrites en novembre 1816 au lieutenant-colonel l'icquart à son bureau, peu après son depart, et qui, ressemblant à des lettres d'agents, avaient été ouvertes. Ces lettres et ces telegrammes ont un air de famille manifeste et semblent par suite émaner du cerele du lieutenant-colonel Picquart, du cerele qui s'agrandissait et se transformait sous l'influence de M. Leblois et comprenant, à la date dont nous parlons, des recrues connues et inconnues.

Pourquot imputer ces depèches aux bureaux de la Guerre où personne ne les connaît? Je dis que l'hypothèse ne repose sur rien, puisque, des le mois de mai 1897, la lettre du lieutenant colonel Henry avait fixe la situation sans qu'il fût besoin d'y revenir, et, de ce côté, il était inutile de répèter un avertissement qui avait éte donné personnellement et directement à M. le lieutenant-colonel Picquart, avertissement sur lequel il n'y avait pas a revenir puisqu'il avait une portée qui n'a pas échappe a celui qui l'avait reçu. M. Traneux vous a dit qu'il avait pris la parole au Senat le

décembre : voici la déclaration qu'il y faisait :

Je tiens a apporter à cette tribune une entière approbation du langage qu'y ont tenu et M le Ministre de la guerre et M, le Président du Conseil. Les paroles de M le Ministre de la guerre ont fait vibrer nos sentiments de pair visme ; relles de M, le Président du Conseil ont éte l'expression de la sagesse même, du bon seuz et de la loyauté.

Et M. Trarieux avait, en fin de compte, précisé la question en ces termes :

De cenx choses l'une: ou bien de la décision que le Conseil de guerre saist est appelé à rendre, résultera la preuve de la complète innocence de officier poursuivi, et l'affaire Dreyfus restera fermée, ou bien cet officier sera, dans tes termes de l'inculpation portée contre lui, reconna coupable, et l'affaire Dreyfus s'ouveira.

Cétait, sous une autre forme, le même dilemme que celuiqu'avait posé M. Scheurer-Kestner, qui avait dit au Ministre de la guerre : « Je crois que vous vous trompez, l'evenement prouvera qui avait rasou. »

C'etast fort juste; mais comme M Scheurer-Kestner, M. Trarieux a t pas voulu s'incliner devant la chose jugée, parce que la decision était contraire à leur commun sentiment.

Le 2 janvier. M. le général Saussier décidait le renvoi devant le Conseil de guerre du commandant Esterhazy. L'enquête et l'infor-

mation avaient abouti à cette conclusion: il n'y a pas de charges. Il est évident, Messieurs, qu'il est malaisé de poursuivre un homme à la charge duquel deux enquêtes successives n'ont pas apporté de preuves des faits qu'on lui impute; et voici dans quels termes avait cru devoir le faire M. le général Saussier:

Vu le rapport et l'avis de M. le rapporteur, les conclusions de M. le Commissaire du Gouvernement tendant au renvoi des fins de la plainte par une ordonnance de non-lieu...

Attendu, néanmoins, que l'instruction n'a pas produit sur tous les points une lumière suffisante pour proclamer, en toute connaissance de cause, la

non culpabilité de l'inculpé.

Attendu, en outre, qu'à raison de la netteté et de la publicité de l'accusation et de l'émotion qu'elle a occasionnée dans l'opinion publique, il importe qu'il soit procédé à des débats contradictoires.

Et il renvoie le commandant Esterhazy devant le Conseil de

guerre.

Alors, au seuil du débat au Conseil de guerre, M<sup>me</sup> Dreyfus, par l'organe de M<sup>e</sup> Labori, M. Mathieu Dreyfus, par l'organe de M<sup>e</sup> Demange, demandent à être parties au procès. Devant eux, Messieurs, se dressait la barrière infranchissable élevée par les articles 53 et 54 du Code de justice militaire; les Tribunaux militaires ne statuent que sur l'action publique, l'action civile ne peut être poursuivie que devant les Tribunaux civils.

M. Mathieu Dreyfus, aux termes de ces dispositions, ne pouvait

que rester témoin, puisqu'il n'était que le dénonciateur.

Ici, il n'y a pas de discussion utile sur le terrain juridique, et c'est méconnaître les décisions les plus respectées, les plus probantes, que de venir dire qu'on pouvait admettre une pareille intervention. Dès 1852, la Cour de cassation, elle l'avait fait déjà précédemment, décidait qu'aucune loi ne conférait aux Tribunaux militaires le droit de statuer sur les actions à fins de réparations civiles, et par conséquent d'admettre devant eux l'intervention des parties civiles. C'était là, Messieurs, une décision qui était absolue et qui a toujours été renouvelée depuis, avec cette différence que, depuis ces décisions qui cependant étaient ce que je vous indique, le texte de la loi a été modifié dans le sens du rejet absolu de toute intervention.

Par conséquent il ne pouvait pas y avoir d'intervention.

Vous avez vu, à votre audience même, l'exemple d'une de ces demandes d'intervention de la part des experts, demande qui a été rejetée parce qu'ils n'avaient point qualité pour intervenir dans le débat. Cette fois, la demande a été rejetée sur la demande de M° Labori lui-même, et comme la réponse de la Cour a été conforme à son désir, je suppose qu'il ne la critique pas.

C'est à ce moment que M. le commissaire du Gouvernement a requis le huis clos, et il n'y a pas à s'y méprendre, puisque l'Aurore

du 11 janvier dit ceci:

Le commandant est pour le huis clos total, il l'espère, il y compte, il le requiert.

Et M. le général de Pellieux vous a dit que son désir personnel

eût été que les débats fussent entièrement publics.

Cette différence d'opinion entre M. le commissaire du Gouvernement et M. le général de Pellieux semble bien indiquer que, loin d'agir par ordre, chacun a été laissé à son inspiration. Et ce Conseil, qu'on vous montre comme ayant jugé par ordre, se retire pour délibérer; on affirme que sa délibération a duré une heure; par cinq voix contre deux, il n'accueille pas les conclusions du commissaire du Gouvernement et il décide que les débats seront publics jusqu'au moment où leur publicité paraîtra devenir dangereuse pour la sécurité de la défense nationale.

Messieurs, dans les affaires de cette nature, le huis clos est la règle invariable. Devant les Conseils de guerre, de 1888 à 1896, il y a eu quatre poursuites de cette nature, toutes les quatre ont eu lieu à huis clos. Devant les Tribunaux correctionnels, de 1886 à 1896, il y a eu 23 affaires d'espionnage, dont sept ont été jugées à Paris; le huis clos a été prononcé dans toutes ces affaires, et dans l'une d'elles, un acquittement est intervenu.

En Cour d'assises, je tiens à le constater, dans une affaire où une question d'espionnage était connexe à celle d'un vol qualifié, le huis clos a été ordonné, et, j'ai le dossier entre les mains, la peine des travaux forcés a été prononcée. Je suppose, Messieurs, qu'on surprendrait fort vos honorables collègues si on leur disait qu'ils ont rendu, à cause du huis clos, une décision suspecte. Tous les jours, dans d'autres affaires, le huis clos est ici prononcé: vos consciences sont aussi fermes, quand le huis clos existe et quand il n'intervient pas.

Allons à la réalité et ne nous payons pas de mots: Quand, dans un débat, l'étranger est en jeu, le devoir impérieux est de juger entre Français; quand, dans un débat, la discussion porte sur l'organisation d'un service qui se lie aux secrets les plus intimes de la défense nationale, il n'y faut pas d'oreilles indiscrètes. De sorte que je ne comprends pas l'argument qu'on a cru pouvoir tirer ici du huis clos. Certains témoins l'ont relevé, et M° Labori vous a dit qu'il ne craindrait pas le huis clos avec vous... Messieurs, c'est tout simplement un thème à déclamations bon pour assurer le succès dans une réunion publique... Il semble que leur désir de suivre les débats a illusionné les témoins jusqu'à leur faire penser que leur présence eut été une garantie de justice.

L'Aurore, la veille du fameux article, propose de traîner M. Billot et son huis clos à la barre de l'opinion publique, devant un jury de citoyens français. La phrase est sonore, nous en avons déjà rencontré de pareilles; elle montre, je le relève, la préméditation et le concert, entre l'écrivain et le journal, puisque

la phrase a été publiée la veille de l'article.

Ce qu'il faut dire, c'est qu'il ne s'est passé qu'une chose inaccoutumée devant le Conseil de guerre attaqué, non pas le huis clos, mais la publicité d'une partie des débats, décidée à la majorité de cinq voix contre deux, c'est-à-dire que le Conseil s'est divisé sur cette question du huis clos. Et alors, Messieurs, je m'attache à l'expression debat contradictoire, qui a été relevee pour prétendre que le debat n'avait paseu ce caractère.

A l'audience publique, lecture a été faite du rapport; l'interrogatoire a cu lieu, huit temoins ont éte entendus, et parmi ces témoins le plus important. J'imagine, puisque c'était le denonciateur. M. Mathieu Dreyfus lui-même, qui a eu toute liberté de développer son accusation et d'indiquer dans quelles circonstances il pretendait apporter la preuve qu'il n'a point faite. On a entendu M. Scheurer-Kestner qui a pu, comme il t'a fait ici, donner toutes les indications qui étaient de nature à éclairer le Conseil.

Le rapport Ravary, dit-on, n'aurait pas été assez accusateur! Mais, après avoir étudie le dossier, le commandant Ravary avait proposé un non-lieu, et cette opinion était partagee par le commissaire du Gouvernement. On ne peut cependant pas exiger, Messieurs, de magistrats, que, pour donner à leur attitude une signification accentuée contre un accuse, as disent le contraire de ce qu'ils pensent ! C'est bien difficile à demander : Ministère public ne signifie pas accusateur force; c'est la une ignorance populaire que des hommes distingues ne devraient pas partager. Nous avons, j'imagine, l'entière liberté de nos appréciations, et il m'arrive très bien a moi de combattre un acte d'accusation dont je ne partage pas l'opinion; cela m'est arrive plus d'une fois. Et si M. le commandant Ravary a puisé dans le dossier, qu'il avait instruit et etudié, la conviction qu'il a fait passer dans son rapport, c'est la un fait qu'on ne peut pas articuler contre lui et qui est tout la son honneur. Les raisons de cette attitude, il les donne et naturellement il ne peut pas les donner sans le faire au détriment des temoins qui ont produit une accusation mal fondee. Est-ce un grief? non, c'est la constatation d'une vérité.

Il n'est pas necessaire, pour qu'il y ait debat contradictoire — et c'est un jeu de mots qu'on n'aurait pas dû faire ici, — que la contradiction se produise entre deux avocats adverses ou entre un avocat et le Ministère public. Non, la contradiction a été certaine. J'ai deja dit que M. Mathieu Dreyfus et M. Scheurer-Kestner avaient été entendus à l'audience publique; ils étaient bien, j'imagine, les accusateurs de M le commandant Esterbazy. Mais, au huis clos, le lieutenant-colonel Picquart et son avocat, M° Leblois, ont été completement entendus, et je n'ai pas besoin de vous dire ici, a vous qui avez vu M. le lieutenant-colonel Picquart tenir la barre pendant toute une audience, que son intervention était la plus contradictoire qui se puisse rencontrer, et qu'il était impossible de trouver un accusateur plus convaincu et pius intéressé au succès de l'accusation!

l'ar conséquent, vous pouvez penser que le débat a éte aussi contradictoire qu'il pouvait l'être. Il a été entendu 25 temoins ou experts, a l'audience du Conseil de guerre, et cependant, Messieurs, il faut bien le dire, la plainte n était après tout que la denonciation faite par le frère du condamné, pour exonèrer son frère, et elle n'apparaissait pas a priori comme susceptible d'être très désin-

La triple étape judiciaire, enquête, information, jugement, n'a pas desarmé les adversaires; quand les passions sont à ce point surexcitees, la résistance les exaspere au lieu de les calmer. Il ny a de bon jugement, je l'ai deja dit, que celui qui vous donne raison; mais les hommes sensés penvent-ils penser que toutes les critiques sont meritees par une juridiction uniquement parce qu'elle a l'andace de déplaire\*

M. Zola, dans son article, vise le choix toujours possible des juges et se livre à des insinuations sur la composition arbitraire

du Conseil. Elles sont insoutenables.

Dans les Conseils de guerre, le grade des juges est déterminé par colui du prévenu. Il est extrêmement rare d'avoir à juger un officier superieur, et l'affaire est forcement imprevue. Au contraire, la designation des juges est faite longtemps à l'avance. Ceux des membres du premier Conseil de guerre permanent de Paris, qui a eté saisi de l'affaire, auxquels leur grade permettait de sièger, y sont restes comme juges; les a tres ont été désignés par leur ancienneté, sur un tableau dressé à l'avance, par les généraux de chaque division sur la présentation des chefs de corps, tableau arrêté à des dates periodiques.

Parmi les membres du Conseil de guerre les grades varient, toutes les armes sont représentées, et ces hommes d'origine differente L'ont d'autre lien entre eux que la droiture de leur cons cience. Le Conseil de guerre était préside pur un géneral de bri gade; il y avait deux colonels, un d'infanterie, un de cavalerie; deux lieutenants colonels, un du génie, un de la garde républicaine. un chef d'escadron d'artillerie et un chef de bataillen d'infanterie. On ne voit pas où peut na tre la suspicion contre un Conseil ainsi composé, et c'est ce Conseil qui a jugé à l'unanimité, alors que, sur

la question du huis clos, il s'et it au contraire divise,

Je me trouve. Messieurs, dans cette situation singulière de n'avoir pas a apprecier la personnalité des hommes qui composaient le Conse'l de guerre : l'écrivain qui entend les déshonorer déclare qu'il ne les connaît pas, et il les proclame criminels, sans relever un fait quelconque à leur charge!

Nous sommes les juges, dans cette situation extraordinaire que tous coux qui savent no penvent rien dire, tandis que ce ix qui ignotent tout viennent tout affirmer: car, entin, vous avez bien saisi, best ce pas? que pour jug r une affaire il faut d'abort avoir le tossier, qu'on ne peut soumettre qu'à une juridiction compétente, l'ier personne n'est competent pour l'apprecier. Par conséquent, In'y a rei qu'une seule question a juger, je l'au déja dit : le jugement a t-il eté rendu par ordre? C'est la seule question a trancher ici.

Et. Messicurs, à ceux qui cherchaient a semer le doute sur la lecision du Conseil de guerre, M. Cavaignac disait a la séance de

a Chambre du 13 janvier :

Vous le faites sans connaître les preuves qui ont pu former leur opinion.

du régiment : mais il figure dans les notes, c'est tout ce qui no

importatt. Pourquos venir parler set de faux?

En ce qui concerne M. le commandant Brouillet, qui est aus désigné dans cet ordre du régiment, dans ses notes de 1885 figurette mention : qu'il a ête cité en Tunisie, et qu'en décembre 18 il a été proposé pour la rosette d'officier de la Légion d'honneur la suite du combat qui vient d'être rappelé — J'avais oublie de voi dire que le fait remonte à 1881 et que, par conséquent, il n'a aux rapport avec ce qui s'est passé en 1897 a propos de l'affaire Este bazy.

Cette transfiguration d'un fait aussi simple s'identifie avec

calomnie.

Ce n'est pas la scule fois que la défense, alliée à M. le lieutenar colonel Prequart, a essave de vous impressionner par l'allegation d'un fance. Il vous a été parié iet d'un des documents qui confirme la culpabilité du condamné de 1894, et MM les generaux de Pellieur Gonse, de Boisdeffre vous l'ont affirme; ils l'ont vu, ils le connaissent et ont pu l'apprecier. Sur cette pièce, voici l'appréciation pu le lendemain. M. le lieutenant-colonel Prequart apportant à barre:

Je trouve que cette pièce, étant donné le moment où elle se produ se étant donnés surt at les termes dans lesquels étant conque cette pièce termes qui sont absolutaent divraisemblables, chi bien l'extre pièce, il y lieu de la considerer comme un faux. J'ai dit, Messieurs.

C'etait catégorique et d'autant plus singulier que le lieutenant colonel Piequart n'a jamais vu la pièce, il nous l'a dit. Et lendemain, le général de Pellieux relevant en face du heutenant colonel Picquart l'accusation contre trois officiers généraux d'ave fait un faux ou de s'en être servi. Alors le lieutenant-colon Picquart s'est exprune ainsi devont vous:

Mes întentions out etc absolument méconnues, si c'est de cette façou out éte interpretees mes paroles d'hier. Si j'ai dit que je croyais que document ctait un faux, je n'ai voulu en aucune façon suspecter la bon foi de mes chefs.

Nous avons vu à cette audience le lieutenant colonel Picquadément, par ses inférieurs, par ses égaux et par ses superieurs; vient d'en être réduit à se dementir lui-même. Le spectacle est tre

attristant pour qu'il me plaise d'y insister.

Revenons au Conseil de guerre. Ce qui est vrai, c'est qu'à auct moment l'attitude du Conseil de guerre n'a prête a la critique. Ci juges avaient simplement, sans écouter les clameurs du déhors, sans souci des passions ni des intérets, rempli ce devoir d'honiété gens que vous accomplissez tous les jours ici, juger selon conscience. Les membres des Conseils de guerre sont à la foi it faut que vous le sachiez, magistrats et jures : ils statuent sur l'eulpabilité et sur la peine. Leur verdict n'est pas motivé, il malique senlement le nombre de voix et les accusés ont cette garatie exceptionnelle qu'il faut cinq voix sur sept pour assurer la condamnation

telle sorte qu'on ne leur demande pas plus qu'à vous compte des

iotifs qui les déterminent.

Je la conçois très haute, cette mission des hommes qu'on enlève mentanement à leurs occupations pour les inviter a venir rendre justice; je conçois, que dès l'abord lorsqu'ils sont désignés, ils sitent et se troublent en présence des responsabilités qui vont un incomber. Il me semble que je les vois se raffermir petit à petit requ'ils considérent leur devoir et rejeter tout ce qui est etranger l'emploi qui leur est ainsi devolu, voulant seulement se trouver à presence d'eux-mêmes pour rechercher les preuves qui doivent terminer leur decision. Je vois leur susceptibilité naître, si on ut les influencer, et leur droiture se revolter contro l'imprudent i cherche a troubler leur conscience. Jures, magistrats, membres se Conseils de guerre, ont tous le même point d'honneur, parce tous rendent la même justice.

C'est pourquoi je sens, en ce qui me concerne, le prix de l'honsur que vous me faites en me prétant votre bienveillante attention; est pour le même motif que M. le Président du Conseil disait à la sance du 22 janvier : « Nous avons confiance dans les douze elbyens libres aux mains desquels nous avons remis la défense de

🏮 justice et de l'armée. »

A la suite de cette lamentable campagne, nous avons eu le désorte, les violences. Les moyens révolutionnaires appellent l'emploi mêmes moyens. Les propriétés et les personnes n'ont pas été spectees, les révolutionnaires de toutes les écoles ne se sentaient de joie, le terrain leur devenait propice, la violence engendre violence. Pendant que cette pénible inquiétude régnait et pesait la conscience publique, l'auteur de l'article et son journal se ussaient sur le piédestal ou ils croyaient s'être placés. Le journal it jeune, « Il y a trois mois, quand l'Awore commençait à luire » t dans son numéro du 21 janvier, il tenait sa reclame et sa ombe politique, son procès profitable au tirage, et M. Zola, se ussant au rôle de grand homme qu'il assume aisément (sources), a l'assignation une réponse qu'il crut sensationnelle; elle ag-

ire, comme il s'en vantait, il ignorait la loi qu'il ne veut pas unaître. Sa procédure n'en est que la constante violation et les uze audiences que l'audace des prevenus vous a fait subir out in-

gnė le pays.

M. Zola avait rêve d'une mise en scène extraordinaire, il fallait tisfaire sa fantaisie. Ministres, généraux, hommes politiques, tres, devaient accourir soumis à sa voix; pius de cent vingt noins nous avaient été notifies. Il y avait même dans son promimme tout un groupe de diplomates. La France ne lui suffisait s, l'Europe était conviée; c'était le décornécessaire qu'il voulait éer pour le roman que, du reste, son article nous annonce, ous allez toucher du doigt la mise en scène et la reclame.

C'est dans le journal l'Aurore, qu'il répond à l'assignation : a quatrieme page, nous voyons en lettres énormes le nom Emile bla et la réclame débute ainsi (c'est l'annonce de ses œuvres) :

« M. Zola, le puissant romancier, est entré vivant dans la gloire, son nom voltige sur toutes les lèvres, ses œuvres font l'admiration de l'univers entier... » Je vous fais grâce du reste. (Rires.)

M. Zola écrit alors sa Lettre à la France. C'est de la littérature, elle relève de l'Académie. Je trouve seulement qu'il y a dispropor-

tion entre M. Zola et la France, voilà tout.

Il lance sa Lettre à la jeunesse. De ce côté-ci de la frontière, le succès en reste indécis. Par ce motif même, elle trouvera ailleurs plus de sympathie, et un éditeur de Berlin est autorisé à la publier. La voici —

Alors, si nous portons les yeux au-delà de toutes nos frontières, quel serrement de cœur nous étreint, par quel coupable aveuglement, à propos d'un procès de trahison au profit de l'étranger, jetez-vous ici cette clameur impie contre l'Etat-major? « Qui osera tout y refondre et tout y renouveler? Que de gens je connais — dit M. Zola — qui, devant une guerre possible, tremblent d'angoisse en songeant dans quelles mains est la défense nationale. » Et on a dit qu'il ne s'agissait pas ici de la défense du pays!

On s'indigne à la Chambre de la perfidie et de la violence de

l'attaque, et le 13 janvier, le général Billot s'écrie:

A chaque interpellation les injures et les outrages semblent renaître plus ardents, plus hostiles, cherchant à mêler des choses sacrées, l'armée, la patrie, la justice, à de misérables compétitions politiques. L'armée silencieuse, respectueuse des lois et du pays, travaille pour se tenir à la hauteur de toutes les missions que la France peut attendre d'elle. Mais si elle dédaigne des outrages qui ne sauraient atteindre son honneur, sa probité et son patriotisme, il n'en est pas moins douloureux, en présence de l'Europe qui nous regarde, de voir les flétrissures, les hontes, les diffàmations, les insinuations perfides jetées sur les chefs qui, au jour du danger, seraient appelés à la conduire à l'ennemi, sur les chefs dont on aurait ainsi de gaieté de cœur affaibli le prestige et l'autorité nécessaires pour la victoire. C'est une campagne antipatriotique qu'il faut flétrir avant tout.

#### Plus loin:

Il faut laisser l'armée à son œuvre sainte et sacrée : la préparation de la défense du drapeau dans toutes les éventualités qui peuvent se produire.

Il est consolant de relire ces éloquentes paroles du chef de l'armée. M. Jaurès, à cette audience, donnant la réplique aux prévenus, a eu le courage de dire que l'Etat-major, dans son irresponsabilité, préparait, inconscient, les désastres de la Patrie. Vous savez en quelles brillantes périodes M. Jaurès lance cette accusation douloureuse. Quant à moi, je n'ai qu'une réponse à faire à ces affirmations; j'ai à direici que je n'estime le talent, qu'il s'exerce par la plume ou par la parole, que dans la mesure du bien qu'il produit et non pas des ruines qu'il cherche à accumuler. (Bravos.)

Dès le 13 janvier, à la Chambre des Députés. M. Jaurès faisait l'écho à l'article poursuivi, et M. Cavaignac, après le Ministre, ini

jetait cette apostrophe:

Avez-vous songé, quand vous êtes venu apporter ces attaques à la tribune, l'aux heures troubles et décisives qui sont peut-être devant nous, le salut la Patrie dépendra du respect que des millions de soldats professeront pur les hommes qu'ils auront à leur tête?

Qui donc, messieurs les jurés, ignore le labeur incessant de notre mée? Vous ruinez l'effort commun de chef et de soldat en semant suspicion et la révolte! Vos affirmations haineuses troubleront os casernes et nos camps, à la grande joie de l'étranger. Ah! votre ete est révolutionnaire!

Vous avez raison, car les révolutionnaires de toutes les écoles ont d'accord avec vous pour insulter l'armée dans ses chefs. Notre mée conduite par ses chefs ne sert que la Loi et la Patrie, elle ous est doublement chère; son honneur est le nôtre et c'est nous

apper au cœur que l'attaquer.

Non, il n'est pas vrai qu'il se soit trouvé un officier pour peser ir la conscience des juges; non, il n'est pas vrai qu'il se soit trouvé ept officiers qui aient jugé contre leur conscience; les prévenus, lessieurs, sont seuls à oser crier cette infamie; mais jamais ils l'ont essayé de la prouver. Votre verdict, messieurs les jurés, prolamera leur mensonge, le pays l'attend avec confiance, vous les condamnerez sans hésiter. (Bravos.)

M. LE Président. — Nous allons suspendre l'audience, puis, à la teprise, ce devrait être au défenseur de M. Perrenx qui est pour-

uivi comme auteur principal à prendre la parole.

M° Labori. — Oui, monsieur le Président, mais M° Clémenceau bien voulu me prier de plaider le premier à cause du développement que comportera ma plaidoirie. J'ajoute que, si vous voulez, L. Zola vous demanderait immédiatement la parole pour présenter très courtes observations pour sa défense.

M. Zola. — Elles sont écrîtes.

M. LE PRÉSIDENT. — Combien de temps dureront-elles?

M. Zola. — Vingt minutes.

M. LE PRÉSIDENT. — L'audience est suspendue.

Reprise de l'audience.

La séance est rouverte à deux heures vingt minutes.

M. LE Président. — L'audience est reprise. La parole est à M. Emile Zola.

M. Emile Zola demande la permission de parler à la barre. Il se met en face des jurés et lit la déclaration suivante :

# DÉCLARATION DE M. ÉMILE ZOLA

## Messieurs les Jurés,

A la Chambre, dans la séance du 22 janvier, M. Méline, Président du Conseil des ministres, a déclaré, aux applaudissements frénétiques de sa majorité complaisante, qu'il avait confiance dans les douze citoyens aux mains desquels il remettait la défense de l'armée. C'était de vous qu'il parlait, Messieurs. Et, de même que M. le général Billot avait dicté son arrêt au Conseil de guerre chargé d'acquitter le commandant Esterhazy, en donnant du haut de la tribune à des subordonnés la consigne militaire du respect indiscutable de la chose jugée, de même M. Méline a voulu vous donner l'ordre de me condamner, au nom du respect de l'armée, qu'il m'accuse d'avoir outragée. (Vives protestations dans l'auditoire.)

M. LE PRÉSIDENT. — M. Méline n'a donné aucun ordre.

## (M. Emile Zola continue.)

Je dénonce à la conscience des honnêtes gens cette pression des pouvoirs publics sur la justice du pays. Ce sont là des mœurs politiques abominables qui déshonorent une nation libre.

Nous verrons, Messieurs, si vous obéirez. Mais il n'est pas vrai que je sois ici, devant vous, par la volonté de M. Méline. Il n'a cédé à la nécessité de me poursuivre que dans un grand trouble, dans la terreur du nouveau pas que la vérité en marche allait faire. Cela est connu de tout le monde. Si je suis devant vous, c'est que je l'ai voulu. Moi seul ai décidé que l'obscure, la monstrueuse affaire serait portée devant votre juridiction, et c'est moi seul, de mon plein gré, qui vous ai choisis, vous l'émanation la plus haute, la plus directe de la justice française, pour que la France enfin sache tout et se prononce. Mon acte n'a pas eu d'autre but, et ma personne n'est rien, j'en ai fait le sacrifice, satisfait simple ment d'avoir mis entre vos mains, non seulement l'honneur de l'armée, mais l'honneur en péril de toute la nation. (Un

sp de sifflet. — Le Président menace de faire écacuer saile.

Yous me pardonneriez donc, si la lumière, dans vos consnces, n'était pas entièrement faite. Cela ne serait pas de maate. Il parali que je faisais un rève, en voulant vous apportoutes les preuves, en vous estimant les seuls dignes, les els compétents. On a commencé par vous retirer de la un gauche ce qu'on semblait vous donner de la droite. On fectant bien d'accepter votre juridiction, mais si l'on avait utance en vous pour venger les membres d'un Conseil de erre, certains autres officiers restaient intangibles, supéars à votre justice elle-même. Comprenne qui pourra. C'est bsurdité dans l'hypocrisie, et l'évidence éclatante qui en sort est qu'on a redouté votre bon sens, qu'on n'a point courre le danger de nous laisser tout dire et de vous laisser ut juger. Ils pretendent qu'ils ont voulu limiter le scandale; qu'en pensez-vous de ce scandale, de mou acte qui consisl a vous saisir de l'affaire, à vouloir que ce fût le peuple, carué ca vous, qui fût le juge? Ils prétendent encore 'ds ne pouvaient accepter une revision déguisée, avouant asi qu'ils n'out qu'une épouvante au fond, celle de votre atrôle souverain. La lor, elle a en vous sa représentation lale; et c'est cette loi du peuple élu que j'ai désirée, que respecte profondement en bon citoyen, et non pas la louche océdure grâce à laquelle on a espéré vous bafouer vousėmes.

Me voilà excusé, Messieurs, de vous avoir dérangés de soccupations, sans avoir en le pouvoir de vous inonder de notale lumière que je révais. La lumière, toute la lumière, nai eu que ce passionné désir. Et les débats viennent de vis le prouver, nous avons eu à lutter, pas à pas, contre de volonté de ténèbres extraordinaire d'obstination. Il a fallu combat pour arracher chaque lambeau de vérité, on a scuté sur tout, on nous a refusé tout, on a terrorisé nos moins, dans l'espoir de nous empêcher de faire la preuve, c'est pour vous seuls que nous nous sommes battus, c'est ar que cette preuve vous fût soumise entière, afin que vous ssiez vous prononcer sans remords dans votre conscience, suis donc certain que vous nous tiendrez compte de nos orts et que, d'ailleurs, assez de clarté a pu être faite. Vous ex entendu les temoins, vous allez entendre mon défenseur,

qui vous dira l'histoire vraie, cette histoire qui affole tout ; monde et que personne ne connaît. Et me voilà tranquille, i

vérité est en vous maintenant : elle agira.

M. Méline a donc cru dicter votre arrêt, en vous confiar l'honneur de l'armée. Et c'est au nom de cet honneur 🐠 l'armée que je fais appel moi-même à votre justice. Je doan à M. Méline le plus formel démenti : je n'ai jamais outrage l'armée. J'ai dit, au contraire, ma tendresse, mon respect pour la nation en armes, pour nos chers soldats de France qui 🥡 lèveraient à la première menace, qui défendraient la temfrançaise. Et il est également faux que j'aic attaqué les chef les généraux qui les mèneraient à la victoire. Si quelque individualités des bureaux de la guerre ont compromis l'armé elle-même par leurs agissements, est-ce donc insulter l'arm tout entière que de le dice ? N'est-ce pas plutôt faire œuve de bon citoyen que de la dégager de toute compromission que de jeter le cri d'alarme, pour que les fautes, qui, seule nous ont fait battre, ne se reproduisent pas et ne nous mène pas à de nouvelles défaites? Je ne me défends pas, d'ailleur je laisse à l'histoire le soin de juger mon acte, qui ધ nécessaire. Mais j'affirme qu'on déshonore l'armée quand 🦫 laisse les gendarmes embrasser le commandant Esterhaz après les abonnnables lettres qu'il a écrites. J'affirme 👊 cette vaillante armée est insultée chaque jour par les bandi qui, sous prétexte de la défendre, la salissent de leur bas complicité, en traînant dans la boue tout ce que la France compte encore de hon et de grand. J'affirme que ce sou eux qui la déshonorent, cette grande armée nationale, los qu'ils mélent les cris de ; « Vive l'armée! » à ceux de « A mort les juifs! » Et ils ont crié : « Vive Esterhazy! Grand Dieu! le peuple de saint Louis, de Bayard, de Conet de Hoche, le peuple qui compte cent victoires géantes, peuple des grandes guerres de la République et de l'Empir le peuple dont la force, la grâce et la générosité ont ebloc Funivers, criant : « Vive Esterhazy! » C'est une honte dot notre effort de vérité et de justice peut seul nous lavo

Vous connaissez la légende qui s'est faite. Dreyfus a é condamné justement et légalement par sept officiers infailibles, qu'on ne peut même suspecter d'erreur sans outragliermée entière. Il expie dans une torture vengeresse son abminable forfait. Et, comme il est juif, voilà qu'un syndiche.

juif s'est cree, un syndicat international de sans-patrie, disposant de millions par centaines, dans le but de sauver le traître au prix des plus impudentes manœuvres. Dès lors, ce syndicat s'est mis à entasser les crimes, achetant les consciences, jetant la France dans une agitation meurtrière, décidé à la vendre à l'ennemi, à embraser l'Europe d'une guerre générale, plutôt que de renoncer à son effroyable dessein. Voilà, c'est très simple, même enfantm et imbécile, comme vous le vovez. Mais c'est de ce pain empoisonné que la presse immonde nourrit notre pauvre peuple depuis des mois. Et il ne fant pas s'étonner si nous assistons à une crise désastreuse, car lorsqu'on sème à ce point la sottise et le mensonge, on récolte forcément la démence.

Certes, Messieurs, je ne vous fais pas l'injure de croire que vous vous en étiez tenus, jusqu'ici, à ce conte de nourrice. le vous connais, je sais qui vous êtes. Vous êtes le cœur et la raison de Paris, de mon grand Paris, où je suis né, que j'aime d'une infime tendresse, que j'étudie et que je chante depuis bientôt quarante ans. Et je sais également, à cette heure, ce qui se passe dans vos cerveaux ; car, avant de venir m'asseoir ici, comme accusé, j'ai siégé là, au banc où vous êtes. Vous y représentez l'opinion moyenne, vous tâchez d'être, en masse, la sagesse et la justice. Tout à l'heure, je serai en pensée avec yous dans la salle de vos délibérations. et je suis convainen que votre effort sera de sauvegarder vos intérêts de citoyens, qui sont naturellement, selon vous, les intérêts de la nation entière. Vous pouvez vous tromper, mai vous vous tromperez dans la pensée, en assurant votre bien, d'assurer le bien de tous.

Je vous vois dans vos familles, le sort, sous la lampe ; je vous entends causer avec vos amis, je vous accompagne dans vos ateliers, dans vos magasins. Vous ètes tous des travail leurs, les uns commerçants, les autres industriels, quelques-uns exerçant des professions libérales. Et votre tres légitime inquiétude est l'état deplorable dans lequel sont tombées les affaires. Partout, la crise actuelle menace de deveur un désastre, les recettes baissent, les transactions deviennent de plus en plus difficiles. De sorte que la pensée que vous avez apportee ici, la pensée que je lis sur vos visages est qu'en voilà assez et qu'il faut en finir. Vous n'en êtes pas à dire comme beaucoup : « Que nous importe qu'un muocent soit à

l'ile du Diable! Est-ce que l'intérêt d'un seul vaut la peine de troubler ainsi un grand pays! » Mais vous vous dites tout de même que notre agitation, à nous les affamés de vérité et de justice, est payée trop chèrement par tout le mal qu'on nous accuse de faire. Et, si vous me condamnez, Messieurs, il n'y aura que cela au fond de votre verdict : le désir de calmer les vôtres, le besoin que les affaires reprennent, la croyance qu'en me frappant vous arrêterez une campagne de reven-

dications, nuisible aux intérêts de la France.

Eb bien! Messieurs, yous vous tromperiez absolument. Veuillez me faire l'honneur de croire que je ne défends pas ici ma liberté. En me frappant, vous ne feriez que me grandir. Qui souffre pour la verité et la justice devient auguste et sacré. (Murmures.) Regardez-moi : ai-je mine de vendu, de menteur et traitre? Pourquoi donc agirais-je? Je n'ai derrière moi ni ambition politique ni passion de sectaire. Je suis un libre écrivain, qui a donné sa vie au travail, qui rentrera/ demain dans le rang et reprendra sa besogne interrompue. Et qu'ils sont donc bêtes ceux qui m'appellent l'Italien, moi né d'une mère française, élevé par de grands parents beaucerons, des paysans de cette forte terre, moi qui ai perdu monpère à sept aus, qui ne suis allé en Italie qu'à cinquantequatre ans, et pour documenter un livre. Ce qui ne m'empèche pas d'être très fier que mon père soit de Venise, la cité resplendissante dont la gloire ancienne chante dans toutes les mémoires. Et, si même je n'étais pas Français, est-ce que les, quarante volumes de langue trançaise que j'ai jetés par millions d'exemplaires dans le monde entier, ne suffiraient pas à faire de moi un Français, utile à la gloire de la Francet (Mouvements divers.)

Done, je ne me défends pas. Mais quelle erreur serait la vôtre, si vous étiez convaincus qu'en me frappant vous rétabliriez l'ordre dans notre malheureux pays! Ne comprenez-vous pas, maintenant, que ce dont la nation meurt, c'est de l'obscurité où l'on s'entête à la laisser, c'est de l'équivoque où elle agonise! Les fautes des gouvernants s'entassent sur les fautes, un mensonge en nécessite un autre, de sorte que l'amas devient effroyable. Une erreur judiciaire a été commise; et, dès lors, pour la cacher, il a fallu, chaque jour, commettre un nouvel attentat au bon sens et à l'équité C'est la condamnation d'un innocent qui a entraîné l'acquittement

d'un coupable; et voilà, aujourd'hui, qu'on vous demande de me condamner à mon tour, parce que j'ai crié mon angoisse, en voyant la patrie dans cette voie affreuse. Condamnezmoi donc! Mais ce sera une faute encore, ajoutée aux autres, une faute dont plus tard vous porterez le poids dans l'histoire. Et ma condamnation, au lieu de ramener la paix que vous désirez, que nous désirons tous, ne sera qu'une semence nouvelle de passion et de désordre. La mesure est

comble, je vous le dis, ne la faites pas déborder!

Comment ne vous rendez-vous pas un compte exact de la terrible crise que le pays traverse? On dit que nous sommes les auteurs du scandale, que ce sont les amants de la vérité et de la justice qui détraquent la nation, qui poussent à l'émeute. En vérité, c'est se moquer du monde. Est-ce que le géneral Billot, pour ne nommer que lui, n'est pas averti depuis dix-huit mois? Est ce que le colonel Picquart n'a pas insisté pour qu'il prît la revision en main, s'il ne voulait pas laisser l'orage éclater et tout bouleverser? Est-ce que M. Scheurer Kestner ne l'a pas supphé, les larmes aux yeux. se songer à la France, de lui éviter une pareille catastrophe? Non 1 non 1 notre désir a été de tout faciliter, de tout amor-📭, et si le pays est dans la peine, la faute en est au pouvoir qui, pour couvrir les coupables, et dans des intérêts politiques, a tout refusé, espérant qu'il serait assez fort pour empécher la lumière d'être faite. Depuis ce jour, il n'a manœuvré que dans l'ombre, pour les ténèbres, et c'est loi, lui seul, qui est responsable du trouble éperdu où sont les consdences.

L'affaire Dreyfus, all! Messieurs, elle est devenue bien petite à l'heure actuelle, elle est bien perdue et bien lointaine, devant les territiantes questions qu'elle a soulevées. Il n'y a plus d'affaire Dreyfus, il s'agit désormais de savoir si la France est encore la France des Droits de l'homme, celle qui a donné la liberté du monde et qui devait lui donner la justice. Sommes nous eucore le peuple le plus noble, le plus fraternel, le plus généreux? Allons-nous garder en Europe notre renom d'équité et d'humanité? Puis, ne sont-ce pas leutes les conquêtes que nous avions faites et qui sont remises en question? Ouvrez les yeux et comprenez que, pour être dans un tel désarroi, l'àme française doit être remuée jusque dans ses intimes profondeurs, en face d'un périt

redoutable. Un peuple n'est point bouleversé de la sorte, sans que sa vie morale elle-même soit en danger. L'heure est d'une gravité exceptionnelle, il s'agit du salut de la nation.

Et, quand vous aurez compris cela, Messieurs, vous sentirez qu'il n'est qu'un seul remède possible : dire la vérité, rendre la justice. Tout ce qui retardera la lumière, tout ce qui ajoutera des ténèbres aux ténèbres, ne fera que prolonger et aggraver la crise. Le rôle des bons citoyens, de ceux qui sentent l'impérieux besoin d'en finir, est d'exiger le grand jour. Nous sommes déjà beaucoup à le penser. Les hommes de littérature, de philosophie et de science se lèvent de toutes parts, au nom de l'intelligence et de la raison. Et je ne vous parle pas de l'étranger, du frisson qui a gagné l'Éurope tout entière. Pourtant, l'étranger n'est pas forcément l'ennemi. Ne parlons pas des peuples qui peuvent être demain des adversaires. Mais la grande Russie, notre alliée, mais la petite et généreuse Hollande, mais tous les peuples sympathiques du Nord, mais ces terres de langue française, la Suisse et la Belgique, pourquoi donc ont-elles le cœur si gros, si débordant de fraternelle souffrance? Rêvez-vous une France isolée dans le monde? Voulez-vous, quand vous passerez la frontière, qu'on ne sourie plus à votre bon renom légendaire d'équité et d'humanité?

Hélas! Messieurs, ainsi que tant d'autres, vous attendez peut-être le coup de foudre, la preuve de l'innocence de Dreyfus, qui descendrait du ciel comme un tonnerre. La vérité ne procède pas ainsi d'habitude, elle demande quelque recherche et quelque intelligence. La preuve! Nous savons bien où elle est, où l'on pourrait la trouver. Mais nous ne songeons à cela que dans le secret de nos âmes, et notre angoisse patriotique est qu'on se soit exposé à recevoir un jour le démenti de cette preuve, après avoir engagé l'honneur de l'armée dans un mensonge. Je veux aussi déclarer nettement que, si nous avons notifié comme témoins certains membres des ambassades, notre volonté formelle était à l'avance de ne pas les citer ici. On a souri de notre audace. Je ne crois pas qu'on en ait souri au ministère des affaires étrangères, car là, on a dù comprendre. Nous avons simplement voulu dire à ceux qui savent toute la vérité que nous la savons, nous aussi. Cette vérité court les ambassades, elle ra demain connue de tous. Et, s'il nous est impossible aller dès maintenant la chercher où elle est, protégée par nfranchissables formalités, le gouvernement qui n'ignore en, le gouvernement qui est convaincu comme nous de nnocence de Dreyfus (vives protestations), pourra, quand le voudra, et sans risques, trouver les témoins qui feront fin la lumière.

Dreyfus est innocent, je le jure! J'y engage ma vie, j'y gage mon honneur. A cette heure solennelle, devant ce bunal qui représente la justice humaine, devant vous, Mes urs les jurés, qui êtes l'incarnation même du pays, devant ite la France, devant le monde entier, je jure que Dreyfus innocent! Et, par mes quarante années de travail, par utorité que ce labeur a pu me donner, je jure que Dreyfus tinnocent! Et, par tout ce que j'ai conquis, par le nom e je me suis fait, par mes œuvres qui ont aidé à l'expanna des lettres françaises, je jure que Dreyfus est innocent! le tout cela croule, que mes œuvres périssent, si Dreyfus est pas innocent! Il est innocent!

Tout semble être contre moi : les deux Chambres, le poupir civil, le pouvoir militaire, les journaux à grand tirage, opinion publique qu'ils ont empoisonnée. Et je n'ai pour noi que l'idée, un idéal de vérité et de justice. Et je suis en tranquille, je vaincrai.

Je n'ai pas voulu que mon pays restât dans le mensonge dans l'injustice. On peut me frapper ici. Un jour, la France le remerciera d'avoir aidé à sauver son honneur.

(Des murmures se font entendre chaque fois que M. Emile ola répète : « Je jure que Dreyfus est innocent! » On rie : « La preuve! la preuve! Donnez la preuve! »)

## PLAIDOIRIE DE M° LABORI

Messieurs les jurés,

J'ai à vous demander encore, après plus de deux semaines d'audiences, un dernier et peut-être, hélas! un long effort. Je sens que vous comprenez mieux qu'à aucun moment, après la déclaration de M. Emile Zola. quelle est la grandeur de ces débats, et que vous me pardonnerez de compter sur votre dévouement de citoyens et sur votre attention bienveillante et impartiale de juges.

Je ne crois pas qu'à aucune époque affaire ait plus profondément que celle-ci secoué l'opinion publique. Nulle n'a, d'un côté, soulevé plus de clameurs; — l'excuse en est, pour beaucoup de ceux qui les poussent, qu'ils ne savent ce qu'ils font. — Nulle aussi n'a suscité des convictions et des courages plus décidés et plus inébranlables. Entre les résolutions des uns et les colères des autres, la masse du peuple. insuffisamment éclairée mais de bonne foi, — et c'est là-dessus qu'au moment où je me lève je compte, - hésite encore incertaine, troublée d'une part par des passions déchaînées - qui l'inquiètent, mais qui l'entraînent pourtant, grâce à l'audace de leurs sophismes, parce qu'elles invoquent, sans que ni l'un ni l'autre ne soient en cause, l'honneur de l'armée et le salut de la patrie, — et de l'autre, par les protestations enflammées de ce que la France compte de plus indépendant, de plus élevé par l'esprit, de plus illustre.

Il me suffit de prendre au hasard pour citer parmi ceux dont l'hommage accompagne le grand citoyen qui est ici Gabriel Monod, Michel Bréal, Paul Meyer, Jean Psichari, Albert Réville, Frédéric Passy, de Pressensé, Havet, Séailles, Duclaux, Anatole France, et cet admirable Grimaux (murmures), — oui, cet admirable vieillard, que l'armée ne peut pas renier, car il a été le maître d'un grand nombre de ses plus brillants officiers, — M. Grimaux qui, malgrétoutes les intimidations, toutes les menaces, est venu ic proclamer, avec une éloquence qui nous a tous émus, se

conviction que nous sommes dans la vérité, dans la justice et dans le droit.

Entre ces deux partis, qui ne sont point égaux encore par le nombre, je sais bien de quel côté pencherait ce grand peuple, qui a été toujours, à travers l'histoire, le gardien de la Liberté et du Droit, si les pouvoirs publics, — égarés, par le souci d'intérêts passagers qu'ils confondent avec les intérêts permanents de la République et de la Patrie, soutenus par ceux qui étaient hier, qui seront demain, qui sont aujourd'hui même, en dépit des apparences, leurs pires adversaires, - ne le déconcertaient par leur attitude, par des déclarations toujours les mêmes, toujours également dénuées de preuves, et qui n'ont, tout le monde le sait, qu'un but, assurer au gouvernement, en vue des élections qu'on a préparées, — par un pacte que j'ai compris un moment mais qui m'inquiète maintenant, — trois mois de répit, puisque on va répétant partout qu'il y a trois cents députés à la Chambre, deux cent cinquante sénateurs au Sénat, pour lesquels la revision est une chose nécessaire, mais qu'ils ne le proclameront que quand les élections seront faites.

Eh bien! non, non, on se trompe; la vérité éclatera sans cela, avant cela! Il faut qu'elle éclate, ne fût-ce que pour l'honneur du suffrage universel; il ne faut pas que les élections, dans ce grand pays, se fassent sur les mystères en-

tassés par l'hypocrisie et par l'équivoque!

Mais ce n'est pas assez que les gouvernants, qui devraient être les guides de la nation, se séparent de cette phalange d'hommes d'élite dont je nommais quelques-uns tout à l'heure! Il faut encore que ceux-ci soient tous les jours, deux fois par jour, livrés à l'injure, livrés à la calomnie, je ne dis pas seulement des journaux qui font métier de diffamer, de calomnier, mais de ces organes mêmes de l'opinion, dont on avait l'habitude d'attendre un peu plus de modération et un peu plus de justice!

L'injure qu'on leur jette à la face, elle se résume d'un mot : ils sont les membres de ce « syndicat » qui s'est formé dans un intérèt d'argent pour soutenir les juifs et pour per-

dre le pays!

Le syndicat! mot habile, mot ingénieux, destiné à faire fortune, invention de quelqu'un de ces hommes qui sont des pamphlétaires de talent mais qui font un mal incalculable

la légitimité de cette sentence. Comment le dirai-je, quand je sais bien qu'à l'heure actuelle encore le plus grand nombre est contre nous... ou le paraît, parce que beaucoup d'âmes timides se taisent devant le bruit de quelques-uns, qu'à tort elles prennent pour l'expression du sentiment général?

Mais, en dépit des convictions qu'on affiche ou qu'on s'impose, beaucoup sont restés troublés, — troublés, presque depuis le premier jour, — par les ténèbres de la poursuite, par la scène émouvante de la dégradation, par la persévérance du condamné dans la proclamation de son innocence, et je ne parle que de ces faits, parce qu'ils sont tous antérieurs à ceux qui nous amènent ici, et qui, ceux-là, je vous le démontrerai, doivent aujourd'hui décider de vos convictions.

Quand le jugement fut rendu, le plus grand nombre, ne sachant rien, ému un moment par les obscurités qui enveloppaient l'affaire, mais d'une émotion bientôt apaisée et recouverte par les flots de mensonge et de bave qui avaient coulé, se reposa dans la confiance que devait d'abord

inspirer la sentence.

Je n'en trouve pas de meilleure preuve qu'un ancien article que le journal l'Intransigeant m'a fourni ce matin, et qui est de la plume de M. Georges Clémenceau. Comme Clémenceau est assis auprès de moi au banc de la défense, on croit le gêner en rappelant qu'au mois de décembre 1894 il était de ceux qui se montraient le plus irrités contre l'infortuné qu'on appelait le traître. J'imagine que cela ne le gène guère, et, quant à moi, je ne retiens que ceci : c'est que, comme beaucoup, comme beaucoup à ce moment là, comme beaucoup encore aujourd'hui, il a cru, tant que rien n'est venu ébranler sa confiance, à la justice, à la légalité de la décision rendue, et son opinion d'aujourd'hui n'en a pour moi et n'en doit avoir pour vous qu'un plus grand prix. (Ah! ah!)

Si le plus grand nombre était troublé, quelques-uns, qui avaient approché ou la famille, — qu'on peut mépriser quand on ne la connaît pas, mais qu'on sent digne de respect des qu'on l'aborde, vous pouvez m'en croire — quelques-uns, qui avaient approché ou la famille ou le défenseur, resté inébranlable dans sa conviction, ou ceux qui les entourent. ou enfin le condamné lui-même, gardaient un doute, plus qu'un doute, une espérance.

J'ai le droit de dire une espérance, et je ne veux pas mettre cette parole sous le couvert de mon opinion personnelle, car, pour l'antisémitisme, pour cette odieuse opinion (murmures)..., pour cette odieuse opinion (nouveaux murmures. — Ate Labori se tourne vers la salle)...., qui dresse la tête, vous le voyez bien (bruit), et qui croit que l'honneur de l'armée se confond avec elle, — je me demande si ce n'est pas là le plus insolent outrage qu'on puisse adresser à l'armée, — car pour les antisémites, qui osent dire qu'il ne faut pas pleurer sur la trahison d'un officier quand il s'appelle Dreyfus, parce qu'il est juif, pour ceux-là, garder un doute n'est pas garder une espérance. C'est garder une espérance pour moi, mais ce n'est pas garder une espérance pour moi seul! Savez-vous, en effet, pour dire ce mot d'espérance, à l'abri de quelle autorité je me place? C'est à l'abri de l'autorité d'un homme, qui ne nous ménage, depuis de longs jours, ni les accusations ni les outrages, mais que je tiens, quant à moi, pour un homme de bonne foi, je veux dire M. Paul de Cassagnac, directeur de l'Autorité. Entendez, messieurs les jurés, comme il parlait en 1894, dans une langue d'ailleurs admirable, — et moi je ne peux croire qu'un homme qui écrit ainsi soit vraiment et désinitivement l'adversaire de la vérité et de la justice, — écoutez comme il parlait de la tristesse qui devait avoir envahi tous les cœurs français au lendemain de la condamnation d'Alfred Dreyfus:

Ce jugement, dit-il dans l'Autorité, nous en éprouvons l'invincible sentiment, va causer dans le pays une profonde tristesse et une amère déception.

Une profonde tristesse d'abord.

Car la grande masse, en France, si peu sympathique, si peu bienveillante qu'elle soit aux Juifs, ne poussait pas l'aveuglement de la naine religieuse jusqu'à souhaiter qu'on trouvât un traître dans les angs de nos officiers, ce traître fût-il juif.

Elle eût accueilli avec joie un acquittement complet, absolu, itablissant d'une façon indiscutable qu'on s'était trompé cruellement quand on avait pu croire sur des indices mensongers qu'un officier français avait vendu son pays.

Ecoutez la suite, Messieurs, c'est cela que je veux vous signaler, écrit de la main même de M. Paul de Cassagnac:

Car l'amour de la patrie, dans sa grande et sainte solidarité, ne doit connaître, ne connaît ni juif ni chrétien.

La France est une mère, elle aussi.

Et quelles que soient ses tendresses différentes pour chacun de ses fils, que leur origine soit l'Orient ou l'Occident, qu'il s'y trouve mêlé du sang plus ou moins étranger, elle est restée mère et doit souffrir atrocement du déshonneur de l'un d'entre eux. (Bravos.)

Certes, il n'y a pas responsabilité pour les autres. Non. Loin de moi cette injure gratuite à l'adresse des fils fidèles et sans reproche.

Il y a cependant un éclaboussement au drapeau.

Les vrais patriotes eussent tout donné pour ne pas le subir. (Approbation.)

Vous voyez bien que je n'ai pas tort de dire que ceux qui gardaient un doute gardaient aussi une espérance, et ce doute-là, il avait persévéré chez tous ceux qui savaient quel que chose, si peu que ce fût.

D'autres ne sachant rien, mais perspicaces, habitués à observer, conservèrent du moins une sourde et indélébile

inquiétude.

Pourquoi? C'est qu'il y avait cu trop de ténèbres autour de cette poursuite de 1894, trop de ténèbres et trop de lumière aussi, car le mal de cette affaire, et ici je réponds en passant à quelques-unes des observations de M. l'avocat général que je n'avais pas prévues, le mal de cette affaire, ce qui la distingue des autres affaires d'espionnage dont on parlait tout à l'heure, c'est que, en même temps qu'on faisait la nuit sur la preuve, l'opinion publique s'emparait du procès, accueillait tous les racontars, faisait crédit à tous les récits les plus faux et les plus invraisemblables, voulait tout apprécier, voulait tout juger, et c'est aussi que, du côté du pouvoir, par un système qui a été inauguré dès l'abord et qui s'est continué pendant trois années pour se poursuivre jusque devant la Cour d'assises elle-même, on ne s'est jamais tu complètement, on a toujours trop parlé tout en ne parlant pas assez, ne disant qu'une partie des choses, apportant des affirmations, rien de plus, laissant répandre, si on ne les répandait pas soi-même, des calomnies et des mensonges, et semant ainsi dès le premier jour l'angoisse et l'inquiétude dont aujourd'hui le pays récolte les fruits.

Ai-je encore tort de dire cela? C'est sous la même autorité que celle que j'invoquais tout à l'heure que je vais ici m'abriter.

A la veille du procès de 1894, toute la presse, la

presse de M. Drumont elle-même, demandait la publicité iu débat.

Ecoutez ce que disait à ce sujet M. Paul de Cassagnac,

— la lecture est un peu longue et je m'en excuse, mais
vous verrez qu'elle servira merveilleusement d'introduction
ux explications complémentaires que j'aurai à vous fournir;

— écoutez, et n'oubliez pas cette fois encore que c'est M. Paul
le Cassagnac qui écrit :

#### Autorité du 8 décembre 1894 :

Faut-il le dire? Plus je vais, plus je me sens perplexe, et je ne demande si, par hasard, le capitaine Dreyfus ne serait pas innoent?

Ne vous récriez pas, amis lecteurs, et réfléchissez.

Cette solution, après tout, si elle résultait des preuves, des faits, u procès lui-même, ne serait-elle pas la plus souhaitable?

Quant à moi, dès le début, je n'ai pu me faire un seul instant à la ensée qu'un officier français aurait vendu son pays à l'ennemi.

Et la haine que j'éprouve pour les Juiss ne fera pas que j'aime lieux trouver un coupable qu'un innocent sous l'uniforme miliaire.

Remarquez la suite; après les débats auxquels vous avez ssisté, vous allez voir quel relief saisissant prend cet article jui est en réalité la critique très ramassée et très forte de ous les faits que j'ai à vous présenter.

Je n'aurai presque, durant toute une partie de ma discussion, qu'à vous développer l'article même de M. Paul de Cassagnac:

Ce qui m'inspire des doutes, c'est ce qu'on affirme au sujet du document qui serait l'origine, la cause. la base même de l'accusation.

Le document en question est une pièce dont l'écriture serait de Dreyfus.

Il aurait été ramassé par un agent secret dans le panier d'un attaché militaire étranger où, par mégarde, il était tombé.

Dreyfus nie que l'écriture soit la sienne, et quatre experts ont été commis à cet examen.

Trois sont affirmatifs, le quatrième proteste.

Il faut rectifier, c'est cinq experts qui ont été commis, trois sont affirmatifs, les deux autres se prononcent en sens contraire.

S'il n'y a que cette preuve au dossier, l'accusation portée contre Drexfus a été formulée avec autant d'imprudence que de légèreté.

Qui ne sait, en effet, que, même lorsque des experts en écriture

sont d'accord, il est loin d'être démontré qu'ils ont raison?

Et le public, très incrédule à l'égard de cette prétendue science, n'a pas oublié le fameux procès de La Boussinière qui fut plaidé à Angers et dans lequel les experts en écritures n'ont pas brillé, loin de là. Ils se sont trompés plusieurs fois. Or, deux de ces experts, si malheureux dans l'affaire de la Boussinière, sont précisément au nombre des trois qui déclarent que le document est bien de la main de Dreyfus.

C'est une malechance pour l'accusation.

Dans ce qui va suivre, messieurs, je vous signale, parce que j'en ai l'occasion, et que je ne veux pas abuser des lectures, — il y en a malheureusement trop qui seront nécessaires, — je vous signale les premiers signes de l'abominable campagne à laquelle cette affaire a donné naissance, campagne d'insinuations, de demi-vérités, de demi-mensonges, de diffamations répandues à plaisir, sans qu'on les confirme et sans qu'on les démente, acceptées par beaucoup d'hommes sincères et qui ont commencé petit à petit l'échafaudage de cette erreur publique dont nous avons aujourd'hui tant de peine à démolir pierre à pierre l'édifice.

Malheureusement pour Dreyfus, il paraîtrait qu'il y a autre chose. On parle d'un autre document trouve chez le même attaché militaire étranger et qui serait accablant.

Oui... mais le gouvernement n'aurait pas le courage, paraît-il, d'avouer publiquement comment il s'est procuré cette pièce et chez qui.

Et on hésiterait à produire la pièce.

Alors, que resterait-il de l'accussation?

Est-ce parce que le Gouvernemenl, responsable de ce lamentable procès, ne se sent pas suffisamment armé qu'il se propose de demander le huis clos?

Est-ce parce qu'il a peur de la puissance étrangère dont l'attaché militaire a joué un rôle ignoble?

Nous ne savons.

Mais, ce que nous savons bien, c'est que l'opinion publique ne lui permettra pas de s'entourer de ténèbres et de fuir le débat contradictoire devant tous.

Il y aurait là une imprudence doublée d'une lâcheté.

Il serait vraiment étrange que la France, après s'être si vivement indignée du huis-clos où les Italiens ont étranglé l'affaire Romani, employât le même moyen, misérable et répugnant, à l'égard du capitaine Dreyfus.

Un officier français, en France, chez lui, doit avoir le droit de

défendre publiquement son honneur, et le gouvernement qui l'accuse a le devoir de lui accorder la faveur d'une pleine lumière et du grand jour.

Que le gouvernement prenne garde, il ne s'agit pas ici d'une cote

mal taillée à chercher et d'une moyenne à obtenir.

On ne se contentera pas d'une condamnation au minimum, due à de simples présomptions et formulée dans l'ombre d'un huis clos pour étousser l'affaire.

Il nous faut un coupable, car il y en a un.

Si le coupable n'est pas le capitaine Dreyfus, c'est le gouvernement.

Et quelle effroyable responsabilité pèserait sur le gouvernement de la République s'il était démontré que, sans preuves suffisantes, absolues, convaincantes pour les plus sceptiques, il a commis cette infamie, ce crime horrible de salir l'armée française tout entière en accusant un officier du plus épouvantable des forfaits : d'avoir vendu sa patrie à l'ennemi.

Si le capitaine Dreyfus est acquitté, le ministre de la guerre de-

vient le traître...

Sentez, comme de pareils mots sont gros de périls pour ceux qui se seraient trompés et comme on comprend que les plus braves soldats, à qui ne fait pas peur le bruit des balles, tremblent pourtant devant la responsabilité dont on les menace si une erreur était découverte, devant la responsabilité dont les menacent — non pas leurs adversaires d'aujourd'hui, car l'erreur, nous la comprendrions et nous la respecterions encore — mais dont les menacent leurs amis d'aujourd'hui, ceux-là qui, demain, si la revision se faisait, leur feraient payer bien cher et la faute du début et la lenteur avec laquelle depuis la lumière se serait faite.

Si le capitaine Dreyfus est acquitté, le ministre de la guerre devient le traître, et il n'est pas de châtiment qu'il ne mériterait. Dreyfus acquitté...

C'est antérieur aux débats, messieurs les jurés, vous vous rappellerez tout cela tout à l'heure lorsque je vous montrerai jusqu'à quelle extrémité, au point de vue juridique, on s'est porté pour obtenir une condamnation.

Dreyfus acquitté, Mercier doit être chassé honteusement, non pas seulement du ministère, mais des rangs de l'armée, pour avoir été cause de la mise en suspicion d'un officier innocent.

Tout en étant perplexe aujourd'hui, moi, je crois à la culpabilité

de Dreyfus.

Car je ne puis imaginer qu'on aurait arrêté cet officier, qu'il l'aurait charge d'une telle accusation, qu'on l'aurait livré depuis de mois a la fiétrissure nationale, cent fois plus terrible que la fusil lade, — lui, un père de famille, ayant femme, enfants, désormés déshonorés, malgré tous les acquittements possibles; — qu'on susil torturé, empplicié cet homme vivant, alors qu'on n'était pas certais, archi-certain de sa culpabilité.

Aussi un débat public est-il indispensable.

L'acquittement dans les ténèbres laisserait Dreyfus soullé par tous les soupçons.

On paraitrait l'avoir acquitté par crainte de la puissance étrangen

dont l'attaché militaire est en cause.

Ou l'on dirait que les juiss ont acheté la conscience des juges.

Un acquittement à huis clos n'en est pas un. C'est une espèce de condamnation hypocrite et honteuse.

Quant à une condamnation, qui donc l'oserait espérer sans les preuves irrécusables qu'à notre époque la Société est obligée de fournir, d'étaler sous les yeux de chacun, avant de tuer moralement et matériellement un de ses enfants?

Prendre à un homme, à un soldat, son honneur et sa vie, sans distingurquei? Allons donc, c'est impossible: la raison humaine interdit un pareil retour aux plus sombres traditions des Tribunaux secrets de l'Espagne et des Pays-Bas.

Le gouvernement de la République...

Et ne trouvez-vous pas, Messieurs, que tout cela tombé comme un reproche bien lourd sur tout ce que l'on a fait, que vous savez déjà et que je précisorai plus tard?

Le gouvernement de la République, renouvelant et aggravant les mystérieuses et mavouables procédures de l'Inquisition et de la Sainte-Vehme, quand il s'agit d'un officier français et par pusillanimité! Je le répète, c'est impossible, car se serait trop ignominieux.

C'est impossible, et cependant c'est ce qui advint; le huis clos eut lieu, le doute resta; ce doute, M. Paul de Cassagnac, je vous le démontrerai tout à l'heure par la lecture d'un article postérieur de près de deux ans, M. Paul de Cassagnac l'a gardé lui-même, vous ne vous étonnerez donc pas qu'il soit demeuré chez d'autres.

Ce ne fut, au début, qu'une sorte de sourde préoccupation : mais cette préoccupation se changea en angoisse pour quelques-uns dont je suis, quand fut publié, dans le journal l'E-clair du 15 septembre 1896, avec toutes les apparences d'un communiqué officiel, mélange de révélations et de mensonges, un article qui faisait connaître, — sans créer d'émotion nulle part, sans que, je ne dis pas, la masse de ce pays

se soulevât, mais sans que ceux-là mêmes qui ont, dans ce pays, la garde du droit et de la justice fissent entendre seulement un mot d'indignation ou d'étonnement. — la communication d'un dossier secret au Conseil de guerre de 1894, en dehors de l'accusé et de la défense, dans la chambre des délibérations.

M. l'avocat général vous a parlé de cet article de l'*Eclair*; il a semblé l'attribuer à M. le lieutenant-colonel Picquart. Nous verrons, tout à l'heure, s'il est difficile de lui répondre à cet égard. Mais, dès à présent, je veux lui opposer la simple lecture, sinon de l'article, il est trop long, du moins d'une partie de l'article, et vous allez voir immédiatement, maintenant que vous connaissez quels sont, depuis le mois de novembre 1896, les sentiments de M. le colonel Picquart, si la publication de cet article peut être attribuée, soit à lui, soit à l'un de ses amis.

En passant, Messieurs les jurés, notez le nom de ce journal: *l'Eclair*; nous le retrouverons à plusieurs reprises; hostile depuis le premier jour à Alfred Dreyfus, il est encore parmi ceux qui font aujourd'hui, contre les partisans de M. Emile Zola, la plus violente et je dirai la plus injuste campagne.

Eclair du 15 septembre 1896:

#### LE TRAITRE

Un officier français...

Je suis obligé, Messieurs les jurés, de vous faire cette lecture, vous verrez tout à l'heure que l'article servira de base à une très importante partie de ma discussion :

Un officier français expie au bagne le crime de haute trahison. Pour que son expiation soit absolue, il ne faut point qu'une seule conscience accorde au traître le bénéfice du doute.

Or, ce doute se manifeste en des articles répétés qui, si l'on n'intervient en disant tout haut et courageusement ce qui a été tenu caché, finiront par créer autour de Dreyfus une scandaleuse légende

Le fait auquel M. l'avocat général faisait tout à l'heure allusion dans son réquisitoire, le fait grave de nature à inquiéter M. le colonel Picquart, qui lui faisait écrire à M. le général Gonse: « Faisons justice... » (je cite en substance...) « il sera peut-être bientôt trop tard, car ceux qui

ont la conviction qu'on s'est trompé à leur égard vont tout tenter et faire un scandale », ce fait-là, est-ce, comme on essayait de l'insinuer tout à l'heure, l'article de l'*Eclair* du 15 septembre 1896? Evidemment non; cela est insoutenable. Ce serait plutôt, et encore ne fais-je qu'une hypothèse, la publication d'un ensemble d'articles favorables au capitaine Dreyfus, qui marquaient le commencement d'une très légitime campagne de revision ou de rélabilitation et auxquels l'*Eclair* répond par un tissu de mensonges... de mensonges, je maintiens le mot, parce que nous serons tous d'accord. ceux qui ont inspiré l'article et moi-même, pour déclarer qu'il est plein de fraude et de mensonges.

Qu'on nè dise pas en tous cas que c'est du milieu des amis, de la famille Dreyfus qu'a pu partir un pareil récit; — je vous dirai tout à l'heure pourquoi c'est impossible, par des raisons multiples et surérogatoires, — mais l'article se suffit à lui-même pour le démontrer déjà d'une façon irréfutable.

Pour que sa culpabilité, attestée par le verdict de ses pairs, à la suite des débats sur lesquels on fit le huit clos, apparaisse lumineuse aux esprits les plus portés à croire à une erreur possible, il importe que la vérité soit connue tout entière.

Nous avons demandé au gouvernement de la dire: le gouvernement ne croit pas pouvoir se départir de la réserve que lui dicta une prudence toute diplomatique.

Nous ne sommes pas tenus à une égale circonspection.

Convaincus que les raisons qui militaient en faveur du silence n'existent plus, que les difficultés qui pouvaient surgir de la divulgation de certains faits sont aplanies, nous sommes persuadés que, sans crainte d'embarras et de complications délicates, on peut étaler au grand jour ce qui n'a pu être produit même au jour discret de l'audience: la preuve, la preuve irréfutable, la preuve en toutes lettres de la trahison...

Et, — Messieurs, je vous demande pardon d'interrompre mes lectures au courant de l'improvisation par des observations incidentes, — notez le procédé.

Je ne sais pas au juste de qui émane l'article; je vous démontrerai tout à l'heure qu'il ne peut prendre sa source qu'à l'État-major. Qui, exactement, en a fourni les éléments parmi les officiers de l'État-major? Je l'ignore, mais en tous cas il ne paraît pas, vous le verrez, qu'il puisse avoir d'autre point de départ que l'État-major lui-même.

Eh bien! observez le procédé et rapprochez-le de ce que

avez vu ici meme. Quand le doute renait, quand une spagne en faveur du malheureux Dreyfus commence, on 🧊 de la ses défenseurs ce qu'on appelle « un coup de massue) . whicle de l'*Erlaur* est un de ces coups de massue et sa Mication ressemble singutièrement à la production des pié-\iint sensationnelles dont il a été question à l'une de vos auences. Nous y reviendrons; mats je veux des à present, et ar ma discussion, poser ce jalon. Pourquoi y a-t-il une semblance? je ne saurais le dire : mais il y a certainement 🥦 ressemblance entre la façon dont on est venu ict, par des Functions qu'on ne nous a permis ni de discuter ni de conder, essaver de nous fermer la bouche, et la divulgation as le journal l'*Eclair* d'une prétendue preuve dont on replera, mais qui ne pèse plus dans la balance, parce qu'elle est sicule, comme le sont d'ailleurs, je vous le démontrerai. les m'on apporte aujourd'hui. On produit cela de la même more, à un moment analogue, dans les mêmes intentions!

la preuve irréfutable, la prouve en toutes lettres de la trahison, le treuve qui, à l'anaminité, a décidé du verdict des officiers qui sant le Conseil de guerre, de ces officiers depuis trop longtemps, pla legende habilement entretenue de l'innocence de Dreyfus, acca-

ds so is le poids d'un cruel soupçon.

A totre avis, et ce sera celui de tous les Francais, il est patriotique tomple avec les réticences et de produire toutes les pièces qui testent, avec une rigueur implacable, que les juges du Tribunal ditaire n'ont prononcé œur verdict qu'à bon escient, que leur conscite etait de nitivement éclairée, que leur conviction était pleinement faite, que Dreyfus, en deput de ses dénégations, était coupable, acuse par des presomptions morales, multiples et par des preuves, tes-là formelles, puisque l'une d'elle portait son nom.

Cest un mensonge, et, cependant on l'affirme.

de neglige de très longs passages et j'arrive à une partie de rucle qui est essentielle. Après avoir fait la relation des contiens dans lesquelles s'est produite la poursuite contre evius, en 1894, après avoir rappelé les fuites qui se manifestées au ministère de la guerre, la découverte du indereau, on arrive, Messieurs, au récit que je crois dispensable de vous faire connaître:

On n'allait pas tarder, cependant, à mettre la main sur un doculai d'une importance exceptionnelle, puisque ce fut le document a emporta a l'unanimité, plus tard, la décision implacable des juges. Les attachés militaires à l'ambassade allemande, en septembre adressaient à leurs collègues de l'ambassade italienne une lettre chiffrée...

C'est encore un mensonge, la lettre n'était pas chiffrée, elle était en clair.

Cette lettre quitta bientôt ses auteurs pour aller entre les mains de ses destinataires; mais, entre le point de départ et le point d'arrivée, elle avait été habilement lue et prudemment photographiée.

C'était une lettre chiffrée, au chiffre de l'ambassade allemande. Ce chiffre, on le possédait et l'on peut penser qu'il était d'une utilité trop grande pour que la divulgation d'un tel secret pût être rendue publique.

Vous voyez la part du mensonge dans tout cela, destiné d'ailleurs à donner de l'authenticité à la pièce, à masquer ce qu'il y a de puéril dans le langage que nous allons voir prêté à des attachés militaires.

La lettre chiffrée, cela fait partie de cet ensemble de mystères, plus ou moins ridicules, qu'il est bon de livrer au peuple, parce que son imagination romanesque en est avide et que tout cela, par petites gouttes distillées une à une, finit par faire des convictions contre le torrent desquelles on ne peut plus se heurter sans péril.

...et l'on peut penser qu'il était d'une utilité trop grande pour que la divulgation d'un tel secret pût être rendue publique. On verra plus loin que ce fut la raison pour laquelle la lettre en question ne fut pas versée au dossier et ne fut qu'en secret et dans la chambre de délibération, hors de la présence même de l'avocat, communiquée aux juges du Conseil de guerre.

Je vous le demande, Messieurs les jurés, est-ce la famille Dreyfus, est-ce le lieutenant-colonel Picquart — qui, d'ailleurs, a ce moment, ne connaît pas encore la famille Dreyfus, — qui inspirent un pareilarticle? Si ce n'était qu'un article malveillant dans son esprit on pourrait dire: « C'est l'effet d'une ruse»; mais il n'est pas seulement malveillant dans son esprit, il est mensonger dans ses détails. Le mensonge est, dans cet article, répandu avec une intention qui ne peut pas tromper, l'intention d'arrèter toute espèce d'espoir dans l'esprit de ceux qui essaient encore de lutter pour l'innocence du condamné. On donne les raisons pour lesquelles, soi-disant, la pièce aurait été communiquée en dehors de l'audience, en dehors du défen-

seur; déjà on parle des secrets de la défense nationale, — laquelle, M. le lieutenant-colonel Picquart vous l'a dit, n'est pas en cause, et la façon dont nous pouvons discuter ici en est la preuve — et on dit : Si le ministre a été réduit à cette nécessité de communiquer la pièce en chambre du conseil, c'est parce qu'il ne voulait point révéler le chiffre à l'avocat, à l'avocat que l'on dédaigne un peu dans l'armée, à l'avocat qui n'est pas digne, n'est-il pas vrai? de recevoir toutes les confidences comme les loyaux soldats qui jugent. Eh bien, il n'y a qu'un mal, c'est que la lettre n'était pas chiffrée. Nous verrons tout à l'heure qu'en outre elle n'avait aucune importance; mais je retiens déjà une chose, c'est que l'article parle de chiffre mensongèrement, dans une pensée de malveillance qui n'est pas douteuse et qui, par conséquent, marque son origine.

Vers le 20 septembre, le colonel Sandherr, chef de la section de la statistique, communiquait au général Mercier cette lettre, qui avait été déchiffrée.

Elle était relative au service d'espionnage à Paris et contenait cette phrase : « Décidément, cet animal de DREYFUS devient trop exigeant... »

« Dreyfus » est écrit en grosses capitales...

Vous connaissez cette pièce, nous allons la retrouver tout à l'heure ; ce n'est pas une invention; la pièce existe; seulement, elle porte : « Ce canaille de D... devient trop exigeant. »

Nous pouvons parler librement et sérieusement du document; il a été mentionné dans un acte officiel qui a été publié, le rapport de M. le commandant Ravary; c'est le fameux document que M. le colonel Henry et M. Gribelin—nous nous en expliquerons tout à l'heure—prétendent avoir vu un jour au ministère entre M. le lieutenant-colonel Picquart et M. Leblois; c'est donc bien une pièce réelle, mais c'est une pièce défigurée et l'auteur de l'article n'a pas craint,—nous y reviendrons également—convaincu que cela allait faire dans l'esprit public une conviction indéracinable, d'écrire: « Cet animal de Dreyfus » en toutes lettres, alors qu'en réalité, et vous le savez, jamais le nom de Dreyfus n'a été écrit dans la pièce.

l'arrive à la fin de l'article... Il est indispensable que je lise

acore ces quelques passages:

Dès que le dossier eut été remis, avec l'ordre d'informer, au parquet du Conseil de guerre, l'instruction commença, instruction absolument secrète. Dreyfus, redevenu complètement maître de lui... »

Oh ! redevenu maître de lui ! Parce que, quelque part dans l'article, on raconte qu'il aurait fait des aveux bientôt rétractés. Ici encore, il n'y a qu'un mal, c'est que c'est un mensonge au milieu de beaucoup d'autres !

Dreyfus, redevenu complètement maître de lui, persista toujours au cours des débats, malgré les charges accablantes qui pesaient sur lui, à protester de son innocence.

Il est vrai que Dreyfus ignorait et ignore peut-être encore que le ministre de la guerre possédait la photographie de la lettre échangée entre les attachés militaires allemands et italiens, seule pièce où son nom figurât.

Son nom! un mensonge, vous le savez.

La lettre qu'il avait écrite et qu'il s'était bien gardée de signer ne pouvait être qu'un élément moral dans la cause.

Il s'agit là du bordereau.

En effet, si deux des experts en écritures, Charavay et Bertillon, affirmaient qu'elle était bien de Dreyfus, les trois autres étaient bien hésitants.

Une preuve ne permettait pas l'hésitation, c'était la production de la pièce dans laquelle Dreyfus était nommé. Elle pouvait décider de la conviction du tribunal, et il importait que le traître ne pût échapper à son châtiment. Mais cette pièce si grave était essentiellement confidentielle, le ministre ne pouvait s'en dessaisir sans une réquisition de la justice.

Il fallait donc qu'une perquisition fût opérée au ministère même. Elle eut lieu; mais, pour éviter au commissaire du gouvernement d'avoir à compulser tant de dossiers secrets, elle se trouva la première à portée de sa main.

Il était stipulé, toutefois, que, même régulièrement saisie, elle ne serait pas versée aux débats. Elle fut donc communiquée aux juges seuls dans la salle des délibérations.

Preuve irréfutable, elle acheva de fixer le sentiment des membres du Conseil. Ils furent unanimes lorsqu'il s'agit de prononcer sur la culpabilité du traître et sur la peine qui devait lui être infligée.

Tel est l'article dans sa substance. Et c'est quelques jours après la publication de cet article, — ici une observation sur laquelle je reviendrai, mais qu'il est presque indispensable que je vous fasse dès à présent, — c'est quelques jours après la publication de cet article que Me Demange, l'éminent avocat

de Dreyfus, rencontrant son vieux confrère et son vieux camarade Me Salle, l'entendait lui dire à peu près ceci : « Ah ! mon bon Demange! je suis bien content de vous voir, je suis bien content de me décharger d'un secret que j'ai sur la conscience. » — « Qu'est-ce que vous voulez dire? » dit Demange. — « Eh bien ! oui, puisque c'est publié, je peux bien vous le dire ». — « Publié, quoi ? de quoi parlez-vous ? » Demange ne songeait pas à l'affaire Dreyfus. Me Salle lui répondit : « En bien ! l'article de l'Eclair! ce qu'il raconte sur la pièce secrète, c'est la vérité. Quelques jours après le jugement du Conseil de guerre, comme je dînais avec quelques amis, parmi lesquels se trouvait un des officiers qui avaient jugé Dreyfus, je demandai à ce dernier : « Mais, « comment donc avez-vous condamné à l'unanimité, com-« ment donc expliquer que vous ayez rendu une pareille « sentence quand Demange, que je tiens pour un honnête « et un galant homme, me dit qu'il n'y a rien dans le dos-« sier, quand pas un moment sa conviction, en ce qui « concerne l'innocence de son client, n'a été remuée et « quand, à la dernière minute, il comptait sur l'acquittement? « Comment donc expliquer cela? » — « Ah! » me répondit « l'officier, « tout cela se concilie très bien, c'est que « Me Demange n'a pas vu ce que nous avons vu; si Me De-« mange l'avait vu, il penserait comme nous, sa conviction « serait faite. »

Voilà donc le fait vrai qui se dégageait de l'article de l'Eclair! Dans le détail, tout ou presque tout était mensonger, et j'y reviendrai, je vous l'ai dit; mais ce qui était certain, ce qui devait être confirmé dans les circonstances que je vous indique, c'est qu'au Conseil de guerre, en dehors de l'accusé, en dehors de la défense, on avait communiqué une ou des pièces secrètes et que par là on avait enlevé une condamnation qu'on n'aurait pas obtenue autrement.

Etait-ce donc possible? D'abord, cela dépassait la raison; mais l'article était si documenté! S'il était mensonger, il allait être démenti! Nul démenti n'intervint.

C'est alors que la révolte commença de naître dans plus d'une conscience inquiétée; ce n'était encore qu'un germe, mais ce germe allait s'épanouir, il allait devenir de l'indignation, quand l'inquiétude et le doute bientôt se confirmeraient par la publication, dans le *Matin*. du bordereau — dont l'écri-

ture ne ressemblait guère à l'écriture de Dreyfus—; enfin, cette indignation allait elle-mème se changer en effroi quand paraîtrait l'acte d'accusation, le rapport d'Ormescheville, que vous devez connaître,— je vous ai demandé de vouloir bien le lire; j'aurai à vous en entretenir encore et à l'analyser,— et qui, à lui tout seul, par sa puérilité,— et j'ose le mot, parce que, si on le conteste, je le maintiendrai en discutant pied à pied,— faisait l'étonnement de tous les gens qui raisonnent et qui pensent,— sans parler de tous les savants, comme M. Duclaux, comme M. Paul Meyer, comme M. Grimaux. qui sont venus ici vous parler de l'esprit scientifique, qu'on aurait aimé à rencontrer dans un document de cette nature et qui en est si complètement absent.

Depuis, on a vu grandir tous les jours le nombre des hommes qui ne croient pas devoir, je ne dis pas devant l'armée, mais devant certains chefs d'armée, abdiquer la liberté de leur jugement et l'indépendance de leur conscience; qui sont de l'opinion qu'aucune institution n'est au-dessus de la loi; qui, convaincus que le droit a été violé, que Dreyfus a été illégalement jugé, — qu'il soit ou qu'il ne soit pas coupable, — estiment qu'il doit être, dans tous les cas, jugé à nouveau, que c'est la conséquence inéluctable de faits démontrés et établis; et qui pensent enfin que dans de pareilles circonstances il n'est permis à personne de se taire, parce qu'il y va, non plus d'un intérêt particulier, mais de la civilisation elle-mème.

Et, s'il faut dire, maintenant, la raison d'être de ce qu'on a appelé « le syndicat », eh bien! cette raison d'être, la voilà! Le but commun du « syndicat », — en dehors même de la conviction qu'on peut avoir de l'innocence de Dreyfus, à laquelle on n'arrive que pas à pas, et lentement, à laquelle, je l'espère, vous serez vous-mêmes arrivés aprèsdemain (Murmures), — en dehors de cette conviction, le but commun des hommes qui sont avec nous par l'esprit et pat le cœur, c'est la justice, c'est le droit, c'est, plus haut encore l'idéal blessé qu'à notre tour nous prenons entre nos mains et qui est ici, malgré toutes les inimitiés et toutes les colères notre force et notre sauvegarde (Bruits).

Syndicat, je veux bien, mais syndicat de foi, syndicat de désintéressement et syndicat d'espérance!

Une voix dans l'auditoire. — Pour de l'argent.

Me Labori! se tournant vers le côté de l'auditoire d'où sont partis ces mots. — Si nous vous avions payés, vous manifesteriez sans doute en notre faveur... (Puis se tournant vers la Cour.) Monsieur le Président, je vous demande pardon,

je suis obligé de me faire justice moi-même.

Oui, syndicat de désintéressement et d'espérance! Et cela étonne, Messieurs les jurés. ceux qui manifestent, oubliant qu'ils vous manquent de respect... (Murmures), car il n'y a ici que vous qui soyez des juges. Quant à moi, convaincu que, si, comme des hommes, vous avez, vous aussi, vos inquiétudes, vous sentez du moins la grandeur de votre mission, je suis bien tranquille, et je sais qu'au bout d'un certain temps les intimidations et les menaces ne feront que vous fortifier dans votre résolution de juger avec tranquillité et avec impartialité.

Je reprends, laissant ceux qui manifestent quand je parle de désintéressement.

Essayez donc autrement d'expliquer ce que vient faire ici cet homme. (Me Labori montre du geste M. Emile Zola.) Ce qu'il est ? Je croirais l'abaisser et m'abaisser moi-même et vous abaisser, vous aussi, en essayant de vous le représenter. Il n'est pas seulement, Messieurs les jurés, un créateur de génie; il est, pour ceux qui savent comprendre, pour ceux qui vont aux entrailles et à la substance des œuvres,son acte d'aujourd'hui en donne bien la preuve, — il est un admirable poète, il est, sous les violences parfois de la forme, un homme altéré d'idéal. Quant à sa gloire (Me Labori désignant le fond de la salle), c'est, non pas à ces hommes aveuglés, mais à l'Europe et au monde qu'il faut en demander la mesure. Qu'avait-il à gagner ici ? Il avait à gagner d'y perdre son temps, d'y être assourdi de clameurs et de menaces, d'y être abreuvé d'injures et d'outrages! Lisez les journaux, et vous verrez ce qu'on gagne à faire des ouvrages de ce genre!

Qu'est-ce donc qui l'a poussé, si ce n'est l'impérieux besoin de mettre en action la conviction de sa conscience? A quoi lui eût-il servi d'avoir acquis la certitude, si, cette certitude, il ne l'eût fait passer au dehors de la manière la plus complète et la plus large; si, admirablement conscient de la puissance de la plume et de la puissance de la pensée, il n'avait, d'un geste immense, mis d'accord sa conduite, son acte, avec l'intime croyance de son âme?

Agir: voilà bien ce qu'il a voulu faire.

Et cela était nécessaire, Messieurs les jurés, au lendemain de l'acquittement de M. le commandant Esterhazy, après que les poursuites, conduites en forme d'apothéose, avaient fait aux officiers qui siégeaient dans le Conseil de guerre, et dont je proclame la bonne foi, presque une nécessité de l'acquittement..... Dans les conditions où se présentaient les poursuites, j'aurais sans doute acquitté moi aussi! Au lendemain de ces singulières poursuites, alors qu'elles venaient de se terminer par une sentence demandée à la tribune par M. le ministre de la guerre, quand il proclamait que Dreyfus avait été justement et légalement condamné — ce qui ne permettait pas qu'un autre fût jugé comme l'auteur du bordereau, ce qui décidait la question par avance — eh bien! au lendemain de ces poursuites, — qu'il ne fallait pas commencer si on ne voulait pas les pousser à bout par tous les moyens légitimes, - au lendemain de cette décision judiciaire qui retombait comme une seconde pierre funéraire sur le malheure condamné de l'île du Diable, tous ceux qui avaient dou Lés tous ceux qui avaient été inquiets, tous ceux, surtout, q étaient arrivés petit à petit à la certitude qu'une erreur avzi été commise, tous ceux-là étaient frappés de stupeur; et fallait quelqu'un qui se sentît assez de confiance en soi et ass 🖛 d'autorité sur ses concitoyens pour oser, par un sentime de sa force que j'admire et qui ne l'a pas trompé, proclam hautement ce que beaucoup sentaient tout bas, pour os agir.

Agir! car c'était un acte, cette lettre qui a écla comme un terrible engin, un acte révolutionnaire — Emil Zola l'a dit (Me Labori se tourne vers l'avocat général M. l'avocat général s'est emparé du mot; — révolution naire, oui, dans l'ordre de la pensée, Monsieur l'avoca général : il ne faut pas moins, en effet, qu'une révolution pour ramener les esprits au bon sens et à la vérité Zola a commencé la révolution; vous l'achèverez, Messieur les jurés, vous l'achèverez pacifiquement par le verdict d'acquittement que je vais vous demander, non toutefois san

m'être expliqué complètement avec vous et sur sa valeur et ' sur sa portée.

Comment fut accueilli l'acte de M. Emile Zola? Quelques-uns, c'était le peut nombre, y ont vu un signal de valliement: ils y ont marché comme on marche au canon; les energomènes, atterrés d'une attaque si foudroyante et sentant bren qu'ils n'avaient pas de rivaux dans l'art d'injurier, de mentir et de calommer, ont répondu par d'assourdissantes clameurs; quant au plus grand nombre, à ceux qui sont de bonne foi, mais qui sont indifférents, réveillés brusquement dans leur quiétude par un éclat aussi inattendu, ils ont eu, je ne fais pas difficulté de le reconnaître, un mouvement d'étonnement et de recul.

Leurs reproches à M. Emile Zola étaient de deux sortes : us ont trouvé en premier lieu que sa lettre était trop violente : ensuite, ils ont pensé. - - à tort, je vais l'établir, qu'elle contenait des injures à l'armée.

Ils ont fait un double raisonnement, dont il convient tout

dabord que je fasse justice.

Ce raisonnement, le voici, il est bien simple, et c'est à cela que se réduit tout le rempart de nos adversaires :

Drevtus, disent-ils, a été condamné par ses pairs; Esterbazy à été acquitté par les siens; dernère tout cela, il y a l'Étatmajor; nous n'admettrons jamais que tout un état-major soit roupable et nous preferons admettre que le coupable, c'est brevfus, plutôt que d'accepter que ce soient les autres ». Voilà le raisonnement, il n'y en a pas d'autre. On plutôt il se dédouble en une autre branche qu'on peut formuler ainsi :

Il v a au gouvernement des hommes en qui on peut avoir contiance, ils savent tout, ils ne provoquent pas la revision; donc le jugement dans l'affaire Dreyfus a été bien rendu, donc Dreyfus est coupable et a été justement condamné.

Ils omblient, ceux qui parlent ainsi, que les choses, dans la vie, ne se présentent pas avec cette simplicité, que les questions généralement ne se posent pas en dilemme, que breytus peut être innocent sans que ceux qui l'ont condamné ou fait condamner soient, je ne dis pas responsables, mais tout au moins scienment responsables et véritablement coupables d'un crime: ils ne peusent pas qu'il suffit, pour tout expliquer, d'une erreur initiale; ils ne songent pas que, s'il

fallait admettre leur raisonnement comme une fin de noarecevoir absolue, il s'appliquerait à tontes les erreurs judiciaires depuis Jésus-Christ jusqu'à Pierre Vaux, en passanpar Jeanne d'Arc elle-même, et ils perdent de vue que la raison d'Etat, si elle pouvant nous être opposée comme unt barrière infranchissable dans un procès de cette nature, s'appliquerait aussi, pour les justifier, aux pires actes de gouvernement, depuis la Saint-Barthélemy jusqu'au massacre des otages, en passant par la Révocation de l'Edit de Nantes; par la Terreur et par l'assassinat légal du duc d'Enghien, prononcé, lui aussi, par une Commission militaire. (Mur-

Il est terrible, ce raisonnement; il est cruel, il est faux, il est absurde ; mais cela ne fait pas qu'avec ceux qui raisonnent ainsi, je ne veuille pas discuter; au contraire. Je les crois de bonne foi, je les crois sincères ; cela me suffit et, en dehors de vous. Messicors les jurés, qui êtes mes juges, pour lesquels je plaide, mars à l'égard desquels je suis tranquille — car on n'entre pas dans une fonction comme la vôtre sans s'élover immédiatement à la hauteur d'esprit et de cœur qu'elle comporte — en dehors de vous, chez qui je sens bien que je ne rencontrerai ni aveuglement obstiné, ni prévention, c'est, pour les hommes de bonne foi qui font le raisonnement dont je viens de parler, c'est pour eux que je veux plaider, parceque je suis convaincu que, quand ils auront compris ce qui est la vérité vraie, ils seront avec nous, ils s'ajouteront au grand nombre de ceux qui viennent à nous tous les jours, parce qu'ils commencent à comprendre la complexité des faits que, jusque-là, ils jugeaient sans les connaître.

Et l'on ne s'étonne pas qu'ils ne les aient pu connaître, car nous voyons comment ici même, devant la justice, il nous est difficile, pour ne pas dire impossible, d'arriver à

une vérité mème partielle.

mures.)

Puisque je veux plaider pour ceux qui font le raisonnement dont je vieus de parler, un mot d'abord de leurs objections!

Ils parlent d'injures à l'armée.

Injures à l'armée? Mais, d'abord, qu'est-ce que l'armée? Est-ce quelques personnalités militaires, quelque hautes qu'elles soient? Non, c'est la nation entière, avec, à tous les degrés de la hiérarchie, un nombre considérable d'officiers qui

se valent tous, qu'ils soient à l'état-major ou ailleurs, aux galons près, par le courage et par la loyauté, et puis, à la tête, un petit nombre de chefs permanents et expérimentés... faillibles, comme des hommes, et je ne les injurie pas en le disant, mais dignes à coup sûr du respect de tous dans la haute mission dont ils sont investis.

Et comment, à l'armée, ainsi envisagée, des Français manqueraient-ils de respect? et comment, surtout, un Français comme M. Emile Zola lui manquerait-il de respect?... (Murmures.) Mais, est-ce que M. Emile Zola n'est pas de ceux qui doivent le plus à la patrie française comme la patrie française leur doit le plus, parce que, dans l'ordre moral comme dans l'ordre physique, la réaction est égale à l'action? Est-ce qu'il n'est pas de ceux pour qui, par les avantages de tous ordres, matériels et moraux, qu'ils en tirent, la qualité de citoyen français est la plus précieuse? Est-ce qu'il n'est pas de ceux qui, partant, doivent avoir le plus de respect pour cette personnification de la France qu'est l'armée française?

Mais il faut s'entendre. Qu'on doive respecter l'armée, est-ce que cela veut dire que tout soit permis, je ne dis pas à cette armée, mais à quelques chefs de l'armée? Est-ce que cela veut dire que ces chefs forment une caste à part qui, — j'ai déjà dit le mot et je veux le répéter — placée en dehors et au-dessus des citoyens, comme l'a proclamé M. Méline dans la séance de la Chambre du 22 janvier 1898, pe puisse pas être soumise au jury? Voici les propres paroles de M. le Président du Conseil:

M. le Président du Conseil (en réponse à M. Paschal Grousset).— Je comprends la portée de votre interruption; vous dites : vous avez bien poursuivi, mais vous n'avez pas tout poursuivi...

Il s'agissait, bien entendu, de la lettre de M. Zola.

...vous avez laissé en dehors des poursuites une partie des accusations de l'auteur de l'article.

Eh bien, oui, continue toujours M. Méline, nous n'avons pas cru devoir soumettre à l'appréciation du jury l'honneur des chefs de l'armée...

Et pourquoi donc? Est-ce que, dans ce pays-ci, il est un citoyen, quel qu'il soit, qui, d'abord, soit indispensable au bien public? Non. Pas plus qu'il n'y a d'homme nécessaire, il

n'y a de soldat nécessaire, et si, tenant la parole qu'il est venu imprudemment jeter ici comme une menace, au lendemain de notre acquittement, l'État-major se retirait, eh bien! je suis convaincu que, dans cette admirable armée, il ne manquerait pas de mains pour reprendre le bâton du commandement délaissé et pour nous assurer, vis-à-vis de l'étranger, la même force et la même sécurité.

Donc — écartons les vaines menaces — pas de personna lités nécessaires dans ce pays, pas de privilèges au profit de personne, pas d'hommes qui échappent à la juridiction du jury! et M. Méline, qui est pourtant un homme prudent, M. Méline, qui a la réputation d'être un modéré, a lancé une parole téméraire qui trahissait peut être l'état déplorable, à mes yeux, de son esprit à l'heure actuelle, quand il disait : « Nous ne soumettrons pas au jury l'honneur des chefs de l'armée. » Personne, ici, ne peut avoir l'intention de blesser qui que ce soit; jusqu'à présent, il n'y a rien eu dans mes paroles, à moi, qu'on accuse de vivacité, il n'y a rien eu qui fût de nature à offenser la correction et que j'aie dù regretter; je dis cela, en m'adressant à M. le Président du Conseil, parce qu'il faut ramener les choses à la vérité, et pour vous, Messieurs les jurés, je ne puis que reprendre la belle expression de M. Jaurès, qui vous disait, non pas, comme M. le général de Boisdeffre, « vous êtes la France », mais « vous êtes la conscience légale de la France ». M. Jaurès avait bien raison de vous le dire; c'est un mot admirable, parce qu'il recouvre une idée admirable, et qui emporte une conséquence impérieuse, à savoir que tout le monde, toutes les institutions, tout, dans ce pays-ci, doit vous être respectueusement soumis.

Dès lors, ai-je tort de dire qu'on peut respecter l'armée sans être obligé d'abdiquer l'indépendance de son jugement et de sa conscience devant certains chefs de l'armée? Cela. dans ce pays, à notre époque, sous ce régime qui est encore — Dieu veuille qu'il le demeure — un régime de liberté, aucun esprit libre ne saurait l'admettre. Et savez-vous pourquoi il ne faut pas l'admettre, surtout dans ce pays-ci, à cette heure, quand la démocratie y a fait sa place? C'est parce que, si une dictature militaire s'organisait dans ces conditions, elle serait la plus oppressive de toutes, elle serait — et les mots, même gros, sont justes, —

plus oppressive que le régime des Turcs ou des Tartares, car chez ces peuples, où règne le pouvoir militaire absolu, il y a encore une responsabilité, la responsabilité du chef devant son peuple, devant l'histoire, devant la dynastie qu'il a à défendre, devant Dieu quelquefois, aux époques de droit divin, tandis que dans un pays comme le nôtre, où il n'y a pas de responsabilité unique et personnelle, la dictature militaire, qui ne serait pas la dictature d'un homme, mais qui serait la dictature d'un bureau ou d'un état-major, dégénérerait bien vite en une oligarchie anonyme, sans contrepoids, sans responsabilité, plus cruelle cent fois que toutes les oppressions qu'on a jamais pu connaître. (Assentiment.)

Et finissant ce développement, terminant mon argumentation sur ce point auquel je voulais ici, — je crois que c'était nécessaire, — donner toute son importance, je dis qu'il y a en France, qu'il y aura encore demain en France quelque chose de plus puissant, et j'ajoute même, — n'enlevant rien par là à l'armée — quelque chose de plus respectable

que l'armée elle-même, c'est la loi.

Est-ce que M. Zola a jamais voulu dire autre chose? Est-ce qu'il a insulté l'armée? Permettez-moi, Messieurs les jurés, de remettre sous vos yeux un passage de sa lettre qui vous a été lu déjà. mais qu'on ne saurait trop vous relire :

On nous parle, dit-il, de l'honneur de l'armée, on veut que nous l'aimions, que nous la respections! Ah! certes oui, l'armée qui se lèverait à la première menace, qui défendrait la terre française, elle est tout le peuple, et nous n'avons pour elle que tendresse et respect. Mais il ne s'agit pas d'elle, dont nous voulons justement la dignité, dans notre besoin de justice. Il s'agit du sabre, le même qu'on nous donnera demain peut-être. Et baiser dévotement la poignée du sabre, le Dieu, non!

Eh bien! le sabre, c'est précisément le symbole de cet état politique dont j'essayais de vous faire la peinture, et je n'ai trouvé dans cette salle, qui n'est pas, vous l'avouerez bien, composée par moi, que des manifestations de sympathie quand je me suis exprimé à cet égard.

Voilà pour l'accusation d'injures à l'armée.

Examinons la seconde objection.

On a dit à M. Zola : Votre lettre est violente, votre lettre dépasse le but, ou, tout au moins, pour avoir tenu un pareil

langage, quelles preuves, et quelles preuves éclatantes allezvous donc apporter?

Avant de répondre sur ce point, Messieurs les jurés, il

faut encore s'entendre.

Je l'ai déjà dit, la lettre de M. Zola est un acte, un acte bruyant, un acte retentissant, c'est entendu; mais cela, elle l'est avec intention. Quant à ce qu'a véritablement voulu M. Zola, je vous l'indiquais, lors des premières observations que j'avais l'honneur de vous fournir, il y a maintenant quinze jours, — car il y a plus de quinze jours que nous travaillons ensemble, — quand je vous lisais quelques lignes de sa lettre. Ces lignes, M. l'avocat général les reprenait tout à l'heure et il en faisait un grief à M. Zola. Relisons-les ensemble:

Quant aux gens que j'accuse, je ne les connais pas, je ne les ai jamais vus, je n'ai contre eux ni rancune, ni haine. Ils ne sont pour moi que des entités, des esprits de malfaisance sociale. Et l'acte que j'accomplis ici n'est qu'un moyen révolutionnaire pour hâter l'explosion de la vérité et de la justice.

Je n'ai qu'une passion, celle de la lumière, au nom de l'humanité qui a tant souffert et qui a droit au bonheur. Ma protestation

enslammée n'est donc que le cri de mon ame.

Qu'est-ce donc qu'il a voulu, Messieurs?

Dans une affaire pleine d'obscurité, dans une affaire épaisse de ténèbres, M. Emile Zola a voulu la vérité et la lumière. De ce que tout le monde a pu savoir, de ce que tout le monde a pu voir, — mais de ce qu'on n'a pas vu ou qu'on n'a pas voulu voir, — et aussi de ce qu'il savait, qu'il a pu vous taire dire ici, et enfin de ce qu'il sait et que son patriotisme l'oblige à vous taire, de tout cela, il a tiré une conclusion qui s'impose à son esprit. Cette conclusion, quelle est-elle donc? Est-ce une pensée d'outrage capable de s'exprimer en des paroles de haine et de mépris à l'égard des chefs de l'armée? Non, Messieurs les jurés, ceta, il le laisse aux amis, aux soutiens actuels, je ne dis pas de l'armée, — car ils insultent l'armée, je vais vous le montrer, — mais de l'État-major.

Écoutez ce qu'on pouvait lire, dans l'Intransigeant, le 3 mars 1897 : c'est une lettre qu'on prête à un officier supérieur en activité de service, à un renseigné, comme on dit des gens auxquels on veut prêter certaines infamies pour qu'elles aient plus de crédit et plus d'autorité; écoutez :

C'est une monstruosité de voir le commandement suprême de l'armée aux mains d'un vieillard septuagénaire.

C'est de M. le général Saussier qu'il s'agit et cela rappelle les opinions de M. le commandant Esterhazy :

C'est une monstruosité de voir le commandement suprême de l'armée aux mains d'un vieillard septuagénaire qui, sur le terrain, en paix comme en guerre, a été jugé depuis longtemps à sa valeur, qui est nulle.

Quant à Boisdeffre.....

Écoutez, Messieurs, ce qu'écrit de M. de Boisdeffre l'Intransigeant, où s'est rendu, en mission, le chef de cabinet de M. le chef d'état-major de l'armée, qui est encore son chef de cabinet:

Quant à Boisdeffre, sottement entiché d'une noblesse qui n'a même pas le mérite, mince aujourd'hui, d'être sérieuse, c'est, comme vous le dites si exactement. un paresseux, un ignorant comme une carpe, ayant du bagou, de l'aplomb, du toupet, tellement rossard qu'il n'a jamais eu le courage d'apprendre un mot d'allemand et que le chef d'état-major de l'armée, pour lire la moindre note dans cette langue, est obligé d'avoir recours à un interprète. C'est un comble! Ce que les Prussiens doivent se tordre et se moquer de nous!

Du reste, grâce à ces chefs, tel maître, tels sous-ordres, cet étatmajor est tellement singulier que l'officier supérieur à la tête du fameux S. R. (Service de renseignements)...

Ce doit être du colonel Henry qu'il s'agit,

.... ne sait pas lui-même un traître mot de langue étrangère.

Autre comble, le généralissime Saussier, qu'en dire? Ç'a été un brave capitaine de l'ancienne armée d'Afrique, devenu général et détestable manœuvrier, aujourd'hui complètement fourbu.

D'après ces chefs suprêmes, on peut, non pas juger de tous les autres, il en est fort heureusement de bons, mais on peut juger du nouveau et terrible guêpier où nous serions en cas de coup de torchon.

Si vous feuilletez le même journal, vous trouverez partout le même langage et les mêmes expressions.

Voici un article sans signature paru dans l'Intransigeant le 3 octobre 1897 :

La justice militaire, aussi boîteuse que l'autre, mais plus aveugle et plus criante...

...Ces criantes injustices sont révoltantes et jettent dans l'esprit des soldats des ferments de révolte, légitimes après tout.

De l'Intransigeant encore, en date du 14 juillet 1896, sous la signature de M. Rochefort :

On n'embrasse l'état militaire que dans l'espoir de tuer des hommes, et, quand on n'est pas de force à tuer ceux des autres, on extermine les siens. La grande croyance des idiots qui se sont succédé au ministère de la guerre est que si nous avons été battus en 1870, c'est parce que nos troupes étaient insuffisamment disciplinées.

## Continuons. Du même journal (6 septembre 1897) :

L'obéissance passive, l'égoïsme et la brutalité féroces, ce sont là les grands principes que l'on s'efforce de faire pénétrer dans le cœur et dans le cerveau des soldats... Si l'armée était vraiment une grande famille, si elle était l'école de l'honneur, de la dignité et du devoir, si elle était l'institution démocratique qui convient au peuple français, elle serait invincible, et il n'y aurait pas parmi elle de déserteur.

Mais la vérité, c'est que l'on cherche à faire de nos soldats des mercenaires, et que les plus éclairés, les plus fiers, les plus ardents, les meilleurs sont précisément ceux qui ont le plus impérieux besoin de se se soustraire à ce rôle odieux.

Je passe bien des extraits significatifs, Messieurs les jurés; voici cependant encore un article que je veux vous lire, — il est toujours de M. Henri Rochefort, en date du vendredi 12 avril 1894:

Eh bien! le public a le regret de constater que ce fameux esprit militaire qu'on inculque aux professionnels de l'armée arrive en un temps relativement assez court à atrophier les plus belles intelligences. De récents jugements...

# Et voici pourquoi j'ai souligné cet article :

De récents jugements rendus par le Conseil de guerre démontrent qu'il y a un véritable danger national à laisser plus longtemps à des juges aussi peu préparés aux fonctions judiciaires le droit de vie et de mort sur des accusés dont ils sont hors d'état d'apprécier la culpabilité.

Si nous ouvrons la *Libre Parole* à la date du 5 novembre 1894, voici ce que nous y lisons sous la plume de M. Drumont :

Regardez ce ministère de la guerre qui devrait être le sanctuaire du patriotisme et qui est une caverne, un lieu de perpétuel scandale, un cloaque qu'on ne saurait comparer aux écuries d'Augias, car aucun Hercule n'a encore essayé de les nettoyer. Une telle maison devrait embaumer l'honneur et la vertu; il y a toujours au contraire quelque chose qui pue là-dedans.

Enfin, dans l'Autorité de ce matin, dans le journal de M. Paul de Cassagnac, — de celui dont je veux lire ici quelque chose, parce que je me suis déjà appuyé sur certains do ses articles et que je m'appuierai sur d'au res, — voici ce qu'on lit dans un entrefilet intitulé « Billot »:

Nous recevons la lettre suivante:

Paris, le 20 février 1898.

#### Monsieur le directeur,

Vous devez être écœuré, et parfois votre plume est prête à se laisser omber en voyant toutes les turpitudes de l'heure présente; mais qu'une fois encore se fasse entendre votre voix au nom de cette pauvre France qui défend son dernier honneur entre les mains de ceux qui la trahissent.

Un homme est en ce moment le point de mire de tout le mépris public. Cet homme est le ministre de la guerre, sinistre figure, dont la personnalité apparaît aux heures les plus lugubres de notre histoire.

Elle parle, je vous l'assure, la grande muette; la silencieuse se fait entendre; bien fol le gouvernement qui ne veut pas le voir, et, si le cabinet Méline associe sa cause à celle du ministre de la guerre, il est irrévocablement perdu dans l'estime du pays et de l'armée.

Pas un seul officier des vingt-sept mille que nous sommes, pas un seul, même parmi ses créatures, n'oserait en ce moment défendre le ministre de la guerre. Vous ne pouvez vous imaginer à quel point ses bassesses, ses mensonges, ses faux-fuyants, ses déclarations vaines et trompeuses ont engendré le mépris; mais n'est-il pas assez coupable, ce gouvernement de la République qui va chercher de tels hommes, sachant ce qu'ils étaient, ce qu'ils sont?

Et plus loin, Messieurs les jurés, encore ce passage :

Voilà l'homme dont chaque pas est marqué par une injustice. L'avancement régulier n'existe plus; des droits consacrés par les commissions de classement, il n'en tient aucun compte; les tableaux d'avancement sont modifiés au cabinet du ministre, qui inscrit d'office ou raye qui bon lui semble.

Nul homme n'a été plus néfaste, plus désorganisateur de toute morale, de toute justice. Il parle de son honneur, à lui, devant une chambre apeurée par les élections et par un changement de ministère,

ment ce qu'il y a de vrai dans ses imputations, car cela serait la preuve, mais ce qu'il a cru vrai dans ses imputations, et ce qui a fait qu'il les a formulées. Cela, voyez-vous, c'est le terrain de la pure bonne foi; on ne peut songer à m'arrêter sans dire qu'il serait possible d'arriver à la fin de mes explications avant d'avoir commencé par le commencement, et qu'il vous serait possible de juger les troîs derniers paragraphes de la lettre que M. Emile Zola a écrite, sans que vous connaissiez dans les détails, et de la manière la plus complète. L'apphainement des foits

complète, l'enchaînement des faits. Je voudrais donc reprendre chron

Je voudrais donc reprendre chronologiquement les faits de cette affaire, je voudrais les reprendre, malgré les difficultés de toutes sortes, et malgré tous les obstacles qu'on m'a opposés; je voudrais, indépendamment de toutes les obscurités qui subsistent, essayer de faire dans vos esprits une lumière complète; et c'est l'objet de cette plaidoirie de résumer ce qu'on sait, d'essayer par le raisonnement et par l'indurtion de fouiller ce qu'on ne sait pas, de poser des points d'interrogation, et de montrer partout où la lumière n'est pas complète les réponses nécessaires aux questions qu'on m'ainterdit de poser, les réponses telles qu'elles résultent fatalement et inévitablement de l'ensemble de l'affaire, ou, pour être plus précis, des actes et du silence mème de nos adversaires.

M. LE PRÉSIDENT. — Maître Labori, nous allons remettre la

continuation de votre plaidoirie à démain.

L'audience est levée.

# QUATORZIÈME AUDIENCE

#### **AUDIENCE DU 22 FÉVRIER**

Sommaire. — Plaidoirie de Me Labori (suite).

L'audience est ouverte à midi.

#### PLAIDOIRIE DE Me LABORI

(Suite)

Me Labori. — Messieurs les jurés,

Je vous disais hier que mon intention était d'entrer dans l'examen des faits et de les prendre successivement dans leur ordre chronologique, d'une manière aussi précise et aussi complète que possible. C'est ce que je vous demande la permission de faire. Je le ferai simplement; mais, pour que vous puissiez suivre la marche successive des affaires complexes qui s'enchaînent pour arriver jusqu'à celle-ci, je crois Ju'il est nécessaire que j'entre dans des détails dont je vous serai reconnaissant d'excuser le développement.

Reportons-nous, si vous le voulez bien, à l'automne de 1894. Dreyfus, celui qui était encore le capitaine Dreyfus, fut arrêté le 15 octobre 1894; mais alors nul ne le sut, ni dans le public, ni dans sa famille elle-même, à l'exception de M<sup>me</sup> Dreyfus. C'est le 29 octobre que la nouvelle transpire dans la Libre Parole d'une manière vague; mais elle est précisée le 31 octobre dans le journal l'Eclair.

Je vous prie de retenir. Messieurs les jurés, la position prise, au début même de l'affaire, par ces deux journaux qui seuls sont informés et que nous retrouverons ensuite pendant plusieurs années parmi ceux qui font le plus violemment et le plus injustement campagne.

Le 1er novembre, l'Eclair ayant parlé, la Libre Parole publie un article très court et dont je ne vous lirai qu'un

extrait, mais il faut que je le lise:

Est-il vrai que récemment une arrestation fort importante ait

opérée par ordre de l'autorité militaire?

L'individu arrêté serait accusé d'espionnage. Si la nouvelle est vraie, pourquoi l'autorité militaire garde-t-elle un silence si absolu? Une réponse s'impose.

Telle était la question que nous posions le lundi 29 de ce mois et à laquelle le ministère de la guerre s'est bien gardé de répondre.....

Retenez que l'arrestation date alors de quinze jours.

Tout de suite, il est permis de se demander par qui la Libre Parole avait été avisée. J'ai questionné M. le général Mercier sur le point de savoir à qui il fallait attribuer cette divulgation et si des enquêtes avaient été faites à ce sujet. Il m'a répondu qu'à cet égard il ne savait rien. Il a paru indiquer qu'il attribuait à des indiscrétions commises par la famille Dreyfus ces révélations. Cela est inacceptable. La famille Dreyfus ignorait tout. Seule, Mme Dreyfus avait connaissance de l'arrestation : M. le commandant du Paty de Clam lui avait interdit d'en parler, sous les menaces les plus terribles, et, à supposer qu'elle eût parlé, ce n'est pas à la Libre Parole, comme vous le pensez bien, qu'elle eût porté ses confidences. Par conséquent, nous trouvons ici, et dès la première heure, la main de quelqu'un qui est en rapport à la fois avec les journaux dont je parle et avec les bureaux de la guerre. Quel est ce quelqu'un? Est-ce un officier supérieur ou subalterne? Est-ce un auxiliaire inférieur du Ministère? Je l'ignore; mais il est incontestable qu'il y a ici la main d'une personne qui ne peut venir que des bureaux de la guerre, et j'aurai à faire bien souvent, au cours de mes explications, des constatations de cette nature.

Dès le dimanche, nous étions avisés, au journal de cette arrestation; mais, étant donnée la gravité des accusations, le nom et la qualité du coupable, nous voulions, et on comprendra notre réserve, attendre le résultat de l'instruction.

Aujourd'hui, nous n'avons plus les mêmes raisons. Voici, en effet, ce que disait à ce sujet notre confrère l'*Eclair* à la suite de la question que nous avions posée :

« Plusieurs journaux ont publié une note de quelques lignes pour demander s'il n'avait pas été procédé à une importante arrestation pour crime de haute trahison — arrestation tenue secrète.

« Les faits sont malheureusement exacts et beaucoup plus graves

que la question ne le laisserait croire.

«Un officier — non toutefois un officier supérieur — est en ce moment en prison au Cherche-Midi.

« Il a commis le crime le plus abominable...

Remarquez qu'à ce moment on apporte déjà les affirmations les plus précises et les plus formelles.

« Il a commis le crime le plus abominable qu'un officier puisse commettre : il a, par vénalité, trahi sa patrie.

Et puis, écoutez ces deux lignes :

"L'enquête, menée secrètement, est terminée, le dossier établi, la preuve faite matériellement."

C'est là une inexactitude, peut-être un mensonge. — La preuve, en effet, n'est pas faite; nous aurons à y revenir tout à l'heure. — Ce qui est certain, c'est que voilà le point de départ le tous les racontars, tous plus faux les uns que les autres, qui, partir de ce moment, vont courir dans les journaux sans être lémentis et commencer à répandre l'erreur dans le pays tout mtier. J'ai parlé de meusonge! Si je ne voulais pas ménager 70s instants, Messieurs les jurés, je pourrais vous lire des miliers de journaux appartenant à toutes les opinions, parce pu'ils se reproduisent les uns les autres, au cours desquels vous rerriez qu'on affirme avec la plus ardente énergie que reyfus a eu avez des espions allemands et italiens des rapports constatés matériellement et prouvés; qu'il a fait en elgique on en Alsace des voyages suspects au cours desquels la été saisi en flagrant délit d'espionnage; qu'il a violé au pinistère une armoire de fer et surpris là les secrets les plus ntimes de la défense nationale; qu'il a livré à l'ennemi des ocuments décisifs, et, enfin, qu'il a des complices nom reux, des complices civils.

I faut bien le dire, le mystère même observé à propos de restation du capitaine Dreyfus donnait ouverture à tous

res mensonges, vous entendez bien *ces mensonges*, dont l'opinion publique, il faut dire l'erreur publique, est encore faite.

C'est le 13 octobre, — je vous prie. Messieurs les jurés de bien retenir les dates, car vous allez voir qu'elles ont de l'intérêt, — que Dreyfus était convoqué au ministère de la guerre, qu'il était invité à s'y présenter en civil le 15 octobre. En civil! Vous comprenez pourquoi: c'est qu'il allait être arrêté, car l'arrestation était décidée et il ne, fallait pas qu'il fût conduit en uniforme entre des agents de police au Cherche-Midi, parce que cela aurait pui émouvoir l'opinion et que le mystère était déjà résoluen principe à ce moment-là.

Le 15 octobre, à neuf heures du matin, Dreyfus se présenta donc au ministère de la guerre: il y fut arrêté par M. le commandant du Paty de Clam après un interrogatoire subi en présence de M. Cochefert. Puis une perquisition fut faite à son domicile. On en imposa à M. Dreyfus et lui parlant du Masque de fer et en lui disant qu'elle eut garder un silence absolu, qu'il y allait de la vie de son maniferent.

Ce silence fut gardé pendant quinze jours.

Et, pendant le même temps, que se passait-t-il à la prisond du Cherche-Midi?

J'aurais voulu qu'un homme autorisé pour cela, je veus parler de M. le commandant Forzinetti, vint ici vous le dire sous la foi du serment. Il n'a pu etre entendu comme témoin; mais. Dieu merci, il a fait dans le Figuro un récit signé de sa main que vous ne connaissez pas sans doute et qu'il est indispensable que vous connaissiez, car ce n'est pas autre chose qu'une véritable déposition. Je vais vous le lire. Je sais que M. Forzinetti est dans cette salle : si ce n'est pas là de tous points ce qu'il pense et ce qu'il eût affirme sous la foi du serment, qu'il se lève et me contredise! Voic le récit :

Le 14 octobre 1894, dit M. Forzinetti, je recevais un pli secret di Ministre de la guerre. Son contenu me faisait connaître que, le lende men 15, se présenterait à sept heures du matin, à la prison, un officier supérieur de l'armée, charge de me faire une communication confidentielle.

Le 15, au matin...

Retenez ceci. Messieurs les juvés, nous sommes le 15 ai matin, alors que le capitaine Dreyfus a été convoqué le 1 pour le 15, alors qu'il n'a pas été interrogé encore, qu'il n'y a contre lui que des soupçons, et l'on prépare déjà néan-moins à la prison la cellule qui lui est destinée.

Le 15 au matin, M. le lieutenant-colonel d'Aboville, en tenue de service, se présentait et me remettait un pli, daté du 14, qui m'informait que le capitaine Dreyfus, du 14° régiment d'artillerie, stagiaire à l'état-major de l'armée, serait écroué dans la matinée, comme prévenu du crime de haute trahison et que j'étais rendu personnellement responsable de sa personne.

Le colonel d'Aboville me demanda ma parole d'honneur d'avoir à exécuter à la lettre les injonctions ministérielles qu'il allait me com-

muniquer, tant par écrit que verbalement.

Une de ces communications m'ordonnait de mettre le prisonnier au secret le plus absolu, et de veiller à ce qu'il n'eût par devers lui ni couteau, ni papier, ni plume, ni encre, ni crayon.

Il devait également vivre à l'ordinaire des condamnés, mais cettemesure fut annulée sur l'observation que je sis comme étant irrégu-

lière.

Le colonel m'ordonna de prendre sans me les indiquer, les précautions que je jugerais nécessaires pour que l'incarcération demeurât ignorée au dedans et au dehors de la prison.

Il me demanda à visiter les locaux affectés aux officiers et me

désigna celui que devait occuper le capitaine Dreyfus.

Ecoutez bien ceci qui montre clairement quelles étaient les préventions de ceux qui avaient procédé à la première information contre le capitaine Dreyfus, à cette heure même où aucune espèce de fait de corruption — cette corruption qu'on voit partout et qui n'est nulle part — n'avait encore pu se produire:

Il me mit en garde contre les démarches probables que tenterait la

« haute juiverie » dès qu'elle connaîtrait l'incarcération.

Je ne vis personne et aucune démarche ne fut faite auprès de moi Pour ne pas y revenir, j'ajoute que, pendant toute la détention du prisonnier, je ne suis jamais entré et n'ai séjourné dans sa cellule sans y avoir été accompagné par l'agent principal, qui seul possédait la clef de cette chambre cellulaire.

Vers midi, le capitaine Dreyfus, en tenue de civil, arriva en siacre, accompagné de M. le commandant Henry et d'un agent de la sûreté. Cet officier supérieur me remit l'ordre d'écrou qui était signé du ministre lui-même...

Retenez encore ceci, car ce sont des faits:

...et portait la date du 14, ce qui prouve que l'arrestation était prononcée avant d'avoir vu et questionné le capitaine; c'est dire aussis que l'incarcération fut faite à l'insu du gouverneur de l'aris qui en fut avisé par un officier supérieur de l'état-major du ministre envoyé a cet effet, puisque j'avais reçu la defense de le faire moi-même.

L'agent principal de la prison auquel j'avais donné mes instructions, après avoir fait inscrire sur le registre d'écrou le nom de Dreyfus sans aucune indication pouvant indiquer qui il était, condui-

sit le capitaine dans la chambre qui lui était designée.

A partir de ce moment, Droyfus fut muré vivant dans sa chambre. Nul ne pouvait voir le prisonnier, dont la porte, pendant tout le temps de sa présence au Cherche-Midi, ne devait s'ouvrir qu'en ma

présence.

Peu d'instants apres, je me rendis auprès du capitaine Dreyfus. Il était dans un était de surexcitation impossible; j'avais devant moi un véritable aliéné, aux yeux injectés de sang. Il avait tout bouleversé dans sa chambre. Je parvins, non sans peine, à le calmer. J'eus l'intuition que cet officier était innocent. (Murmures)

M. LE PRÉSIDENT s'adressant au fond de la salle). — Ah la un peu de silence, je vous prie; vodà déjà plusieurs audiences que vous me faites répéter la même chose.

#### M<sup>n</sup> Labori \*

Il me supplia de lui donner les movens d'écrire ou de le faire moimême pour demander au Ministre de la guerre à être entendu par lui, ou par un des officiers géneraux du ministère. Il me racontales pluses de son arrestation, qui ne furent ni dignes ni militaires.

### Nous y reviendrons tout à l'heure.

Du 48 au 24 octobre, le commandant du l'aty le Clam, qui avait procède à l'arrestation de Dreyfus au ministère de la guerre, vint, muni d'une autorisation particuliere du Ministre de la guerre, pout l'interroger Avant de voir Dreyfus, il me demanda s'il ne pouvait pas pénètrer sans bruit dans sa cellule porteur d'une lampe assez puissante pour pouvoir projeter un dot de lumière au visage du capitaine, m'il voulait surprendre de façon à le demonter Je répondit que ce n'était pas possible.

Il l'u fit subir deux interrogatoires et lui dicta chaque fois des fractions de phrases puisses dans le document incriminé, dans le but

d'établir la comparaison entre les écritures...

Pen lant cette persone de temps, la surexcitation du capitaine

Dreyfus était toujours très grande.

Du corretor, on l'entendait gemir, crier, parlant à haute voix, protestant de son innocence. Il se butait contre les meubles, contre le murs, et il paraissait inconscient des meuririssures qu'il se faisait

Il n'ent pas un instant de repos, et lorsque terrassé par les souls frances, la fatigue, il se jetait tout habillé sur le lit, son somméi était hanté par d'horribles cauchemars. Il avait des soubresauts tels qu'il lui est arrivé de tomber du lit. Pendant ces neuf jours, d'une véritable agonie, il ne prit que du bouillon et du vin sucré, ne touchant à aucun aliment.

Je vous prie de noter ces détails, qui sont d'autant moins discutables qu'il existe au dossier une lettre officielle écrite à ce moment-là par M. le commandant Forzinetti et dans laquelle celui-ci fait part à ses chefs du trouble tout à fait effrayant, et qui confine à l'aliénation mentale, dans lequel se trouvait le prisonnier.

Le 24 au matin, son état mental, voisin de la folie, me parut tellement grave que, soucieux de mettre ma responsabilité à couvert, j'en rendis compte directement au Ministre ainsi qu'au gouverneur de Paris.

Dans l'après-midi, je me rendis, sur convocation, près du général de Boisdeffre, que je savais chez le Ministre de la guerre. Le général m'ayant demandé mon opinion, je répondis, sans hésitation : On fait fausse route, cet officier n'est pas coupable.

C'était ma conviction, et elle n'a fait que se confirmer.

Entré seul dans le cabinet du ministre, le général en ressortait quelques instants après, me paraissant fort ennuyé pour me dire :

« Le ministre part pour aller assister au mariage de sa nièce et me laisse « carte blanche »; tâchez de me conduire Dreyfus jusqu'à son retour, il s'en arrangera ensuite. »

Je fus porté à penser que le général de Boisdeffre était resté étranger à l'arrestation ou qu'il ne l'approuvait pas. Néanmoins, le général m'ordonna de faire visiter secrètement le capitaine par le médecin de l'établissement, qui prescrivit des potions calmantes et une surveillance incessante.

A partir du 27, le commandant du Paty de Clam vint presque journellement lui faire subir de nouveaux interrogatoires !...

Ecoutez ce qui suit, Messieurs les jurés, je vous démontrerai tout à l'heure à quel point c'est exact :

... lui faire subir de nouveaux interrogatoires et épreuves d'écritures qui n'avaient jamais d'autre but, chaque fois, que d'obtenir un aveu contre lequel Dreyfus ne cessait de protester.

Jusqu'au jour où ce malheureux fut livré au magistrat rapporteur du Conseil de guerre, il se savait accusé du crime de « haute tra-

hison » sans toutefois en connaître la nature.

L'instruction fut longue, minutieuse, et pendant qu'elle se poursuivait, Dreyfus croyait si peu à sa mise en jugement et moins encore à sa condamnation, qu'il dit plusieurs fois :

« Quelle compensation vais-je demander? Je solliciterai la croix et je donnerai ma démission. C'est ce que j'ai dit au commandant du Paty, qui l'a relaté dans son rapport au ministère. Il n'a pu relever

aucune preuve contre moi, car il ne peut y en avoir, pas plus que le rapporteur qui, dans le sien, ne procède que par inductions, suppositions, sans rien préciser ni affirmer. »

Quelques instants avant de comparaître devant ses juges, il di-

sait '

« J'espère bien que mon martyre va prendre un et que je serai

bientat dans les bras des miens. »

Malheureusement, il devait en être autrement. Après le verdict, Dreyfus fut ramené dans sa chambre, ou je l'attendais. A ma vue, il s'ecria en sanglotant. « Mon seu, crime est d'être né joif , volla où m'a con luit une vie de travail, de labeur. Pourquoi suis-je entré à l'école de guerre, pourquoi n'ai-je pas donne ma démission, tant désiree par les miens ? «Son desespoir etait tel que, craignant un dénouement fatal, je dus redoubler et faire redoubler de vigilance.

Le lendemain son défenseur revint le voir, Me Demange, en entrant dans la chambre, lui ouvrit les bras, et tout en larmes, le pressant

sur sa poitrine, lui dit...

Et ici, Messieurs, c'est M° Demange qui pourrait démentir le propos s'il est inexact.

... Me Demange lui dit : « Mon enfant, votre condamnation est la plus grande infamie du siècle. »

J'en fus bouleversé.

A partir de ce jour, Dreyfus, qui était resté sans nouvelles des siens ..

Car jusque là il ne lui avait pas été permis de leur écrire.

...I)reyfus fut autorisé pour la premiere fois à correspondre avec sa famille, sous le contrôle du commissaire du gouvernement auquel on remettait toutes les lettres expédiées ou reçues. J'ai assisté aux deux seules entrevues autorisées qu'il a eues avec sa famille et une avec sa belle-mère. Elles furent émouvantes.

Des que le pourvoi fut connu, le commandant du Paty vint encore, avec une autorisation speciale du Ministre, ordonnant de le laisser

communiquer librement avec Dreyfus.

Après s'etre enquis de l'état d'âme du condamne, il se rendit près de lui, tout en enjoignant à l'agent principal de demeurer à portée de

son appel si besoin était.

Dans cette dernière entrevue, ce qui ressort d'une lettre écritainmédiatement par Dreyfus au Ministre de la guerre, le commandant du Paty s'efforca d'obtenir un éveu de culpabilité ou tout au moins celui d'un acte imprudent d'amorçage.

Drevfus répondit qu'il n'avait jamais amorcé personne, qu'il était.

innocent.

Le 4 janvier 1895, j'étais déchargé de la lourde responsabilité qui m'incombait.

Après avoir serré la main au capitame Dreyfus, je le remettais aux

gendarmes qui le conduisirent, menottes aux mains, à l'Ecole militaire, où il subit, en criant son innocence, la dégradation — supplice

plus terrible que la mort — puis l'exil.

J'ai eu à remplir une mission extrêmement pénible et triste, ayant vécu pour ainsi dire près de trois mois de l'existence de ce malheureux, puisque j'avais reçu l'ordre formel d'assister à tous ses repas, que je devais étroitement surveiller, afin qu'aucun écrit du dehors ne

pût lui parvenir dissimulé dans les aliments.

Depuis de si longues années que, par un choix qui m'a honoré, et quoique déjà retraité, je suis resté à la tête de divers établissements pénitentiaires, j'ai acquis une grande expérience des prisonniers, et je ne crains pas de dire et de déclarer hautement qu'une erreur terrible a été commise. Aussi, n'ai-je jamais considéré le capitaine-Dreyfus comme un traître à sa patrie, à son uniforme.

Dès les premiers jours, mes chess directs et autres connurent mon-

opinion.

Je l'ai affirmée en présence de hauts fonctionnaires et personnages politiques, ainsi qu'à de nombreux officiers de tous grades, journalistes et hommes de lettres.

Je dirai mieux. Le gouvernement connaissait également mon opinion, car la veille de la dégradation, un chef de bureau du ministère de l'intérieur vint de la part de son ministre, M. Dupuy, me demander quelques renseignements sur Dreyfus. Je lui répondis dans le même sens.

Ce fonctionnaire n'a pas été sans le répéter à ses chefs. Or, je déclare que, jusqu'au 5 novembre dernier, je n'avais jamais reçu d'aucun de mes chefs, ni la moindre observation, ni l'ordre d'avoir à metaire, et que j'ai toujours continué à proclamer l'innocence de Dreyfus. qui est la victime d'une de ces fatalités du sort qui sont inexplicables et impénétrables, ou d'une machination insondable, ourdie à dessein.

Ce que je voulais, Messieurs, vous faire connaître, ce n'est pas seulement l'impression personnelle de M. le commandant Forzinetti; — qui a, depuis que la campagne a pris un caractère aigu, été révoqué, je le veux bien, mais qui est resté jusque là en service, ses chefs connaissant ses sentiments, et dont le témoignage a, il faut bien le rezonnaître, une singulière valeur; — j'ai surtout voulu vous laire voir les procédés singuliers, bizarres, mystérieux. uxquels on a eu recours, pendant cette instruction dont 'aurai encore tout à l'heure à vous parler, instruction serète, instruction romanesque, suivie du littis clos, prononcé ans des conditions que je vais vous faire toucher du doigt vous montrant comment la parole de Me Demange a lé interrompue à l'audience publique, du huis clos malgré rute la presse.

Tout le monde demandait la publicité. J'ai encore sur œ point dans mon dossier un nombre considérable d'articles que je pourrais vous lire, mais ce que je vous ai lu hier de M. Paul de Cassagnac suffit.

La publicité, en réalité, ne pouvait avoir aucune espèce d'inconvénient, nous en sommes bien sûrs aujourd'hui que nous connaissons les charges produites à l'audience contre Dreyfus.

Mais à ce moment-là, qu'est-ce donc qu'on pouvait croire?

Rappelez-vous maintenant ces mensonges qui courent la presse, ces mystères qui planent sur l'affaire, ces demi-révélations qui montrent la prison de la rue du Cherche-Midicomme une de ces prisons fantastiques où l'on instruit sur je ne sais quels faits épouvantables et ténébreux. On a dù croire nécessairement qu'il y avait trahison avérée, établie par des preuves matérielles et indiscutables, on a dû penser que le flagrant délit était certain, que Dreyfus avait été saisi en rapports directs soit avec une ambassade, soit avec un secrétaire d'ambassade, soit enfin, tout au moins, avec un attaché militaire étranger.

Vous vous représentez facilement à quels débordements a dû alors se livrer l'imagination publique; et, comprenez-le bien, Messieurs les jurés, ce fut le point de départ de convictions in léracinables contre lesquelles, à l'heure présente, le raisonnement est impuissant, parce que, depuis le premier moment, grâce à toutes ces chimères, grâce à toutes ces inventions diaboliques, il s'est fait dans beaucoup d'esprits sincères et de bonne foi, je ne dis pas seulement parmi le peuple, mais dans les milieux les plus éclairés et parmi ceux-là même qui avaient pris l'initiative de la poursuite, une de ces cristallisations qui acquièrent peu à peu quelque chose de permanent et de définitif, et contre lesquelles ensuite of ne peut plus rien.

Mais, en dehors de la gravité des faits établis, — à laquelle ces circonstances extérieures, organisées comme à dessein, devaient faire croire, à laquelle d'ailleurs des interviews même ministérielles devaient encore donner créance, puisque M. le ministre Mercier, dans une interview qu'il a démentie, il est vrai, mais qui a été confirmée par celui qui l'avait prise, M. Leser, parlait de documents accablants et parlait également de complices civils, — qu'est-ce donc, Messieurs, qui pouvait justifier tant de mystère?

Eh bien! moi, je crois, — et ici nous sommes, dans le aisonnement calme, dans le raisonnement inflexible auquel l n'y a rien à répondre — que, pour justifier tant de mysère, aux yeux mêmes des plus prévenus, il fallait deux hoses : il fallait d'abord le respect absolu de la loi, il allait ensuite que tous ceux qui avaient qualité pour savoir, que tous ceux qui jouaient un rôle dans le drame, magisrats instructeurs, conseil des ministres, défenseur, accusé, juges enfin, eussent la connaissance complète de l'affaire.

Il faut bien le dire, Messieurs les jurés, tout le monde a longtemps cru qu'il en avait été ainsi. Je vous parlais hier du raisonnement des hommes de bonne foi qui disent : « Les juges, nous ne pouvons pas croire qu'ils se soient trompés et encore moins trompés volontairement; ils ont dû connaître des preuves accablantes, ils ont dû tout savoir, ils ont dû juger en leur âme et conscience. » - Sur quoi donc repose ce raisonnement? Sur la croyance, — et c'est celle du peuple, — d'abord que la démonstration de la culpabilité de Dreyfus était éclatante, ensuite que les juges ont jugé en toute régularité et, comme le veut la loi, en toute connaissance de cause. Pour tous ceux qui, au lendemain de la condamnation, ont eu une confiance absolue dans la justice de la sentence, qu'est-ce donc qui a fait leur conviction, sinon la certitude que tout s'était passé selon les règles, que tous ceux qui avaient le droit de savoir avaient eu sur l'affaire une pleine lumière, et n'est-ce pas encore là-dessus que se fonde aujourd'hui le sentiment de ceux qui nous parlent de la chose jugée, qui l'invoquent continuellement comme une sorte de fin de non-recevoir absolue?

Si ce n'est pas cela, comment s'expliquera l'inébranlable conviction des gens de bonne foi qui protestent si violemment contre ceux qui essaient de faire réformer ce qu'ils croient une injustice?

Est-ce qu'elle s'expliquera par ceci, que le capitaine Dreyfus est juif, est-ce que ce raisonnement tout seul : « Il est juif, cela suffit », sera accepté par quelqu'un? Je ne le crois pas.

Je parlais hier sévèrement de l'antisémitisme parce que je trouve que c'est une doctrine qu'il faut avoir le courage de réprouver hautement et de combattre, celle qui se fonde uniquement, pour semer la discorde ou la haine, sur la différence de religion, et, si vous le voulez, même sur la différence de race. Cependant, je ne fais pas à un seul des antisémites l'injure de croire qu'il accepterait pour son compte et sous sa responsabilité ce raisonnement : « Le capitaine Dreyfus était juif : donc, qu'il soit innocent on coupable, sa condam-

nation élait justiliée. »

Et alors j'ai bæn raison de dire — soyez tranquilles, nousmarchons dans le raisonnement — que ce qui fait la force ds la conviction chez nos adversaires de boune foi, car jes ne plaide que pour ceux-là, c'est l'idée, la double idée que tout s'est passé selon les règles, selon le droit, selon la légalite, et aussi que tous ceux qui avaient qualité pour savoiront tout su, out en la lumière complète.

En bien! Messieurs les jurés, de tout cela, rien n'est vrai. Rien de tout cela, qui fait la base des convictions de bonne,

foi, cien n'a existé dans la réalité,

Sans parler, quant à présent, de la violation de la loi, sur laquelle, malheurousement, j'aurai à m'expliquer longuement tout à l'heure, les faits memes n'étaient pas établis, leur matérialité n'etait pas prouvee. De demarches imprudentes ou illieures de Dreyfus en Belgique ou en Allemague, aucune! De complices civils, aucun! De rapports avec une ambassade ou avec un secrétaire d'ambassade, ou meme avec un attaché militaire, établis directement, saisis sur le vif, aucun! De flagrants délits de cette sorte ou d'autre, aucun; bref, rien, Messieurs les jurés, du moms pour ce que connaît la défense, et pour le présent, je suis obligé de m'en tenir à cela; nous verrons le reste plus tard.

Et je parle ierd'après un document officiel, d'après le rapport d'Ormescheville, véritable acte d'accusation dans l'affaire

Dreyfus.

Relisons-en, si vous le voulez bien, les premières lignes:

La base de l'accusation portée contre le capitaine Dreyfus est une lettre-missive, écrité sur papier pelure, non signée et non datée, qui se trouve au dossier, établissant que des documents militaires confi-

dentiels ont le livrés à un agent d'une paissance étrangère.

M le géneral Gonse, sous-chef d'état-major général de l'armée, entre les mains duquel cette lettre se trouvait, l'a remise par voie de saisie, le 15 octobre dernier, à M. le commandant du Paty de Clain, chef de bitaillon d'infanterie hors cadre, delégué, le 14 octobre 1894, par M. le Ministre de la guerre, comme officier de police judiciaire, à

l'effet de procéder à l'instruction à suivre contre le capitaine Dreyfus.

Lors de la saisie de cette lettre-missive...

C'est le bordereau, vous l'avez compris,

... M. le général Gonse a affirmé...

Car ce sont toujours des affirmations qu'on jette dans la balance, c'est avec des affirmations qu'on juge, avec des affirmations qui ne prouvent rien et qui sont d'autant plus dangereuses qu'elles sont des affirmations d'hommes de bonne foi.

... le général Gonse a affirmé à M. l'officier de police judiciaire, délégué et précité, qu'elle avait été adressée à une puissance étrangère et qu'elle lui était parvenue; mais que, d'après les ordres formels de M. le Ministre de la guerre, il ne pouvait indiquer par quels moyens ce document était tombé en sa possession.

Ainsi, voilà bien la preuve de ce que je viens de vous dire! Il y a une seule pièce, le bordereau, le bordereau dont on ne dit pas l'origine, le bordereau que M. le général Gonse affirme ètre d'une origine périlleuse pour l'accusé, mais sans mettre en aucune espèce de manière celui-ci en mesure de contredire ou de discuter cette origine.

Ce qu'il y a donc, ne l'oubliez pas, je vous en supplie, — et je vous le prouve, — ce qu'il y a donc à ce moment contre le capitaine Dreyfus, — pour ne prendre que les charges officielles, je ne dis pas publiques, mais communiquées à la défense, — c'est une écriture, ce sont des expertises, des expertises que je discuterai, mais qui encore ne sont, je le retiens dès à présent, que des expertises contradictoires.

En dehors de cela, il n'y a rien; en dehors de cela — ce qui est grave, — le gouvernement ne sait rien; seul, un homme, qui peut être un brave soldat, — et je dois dire que c'est l'impression qu'il m'a donnée à cette barre, — un homme, je veux parler de M. le général Mercier, qui peut être un brave soldat, mais auquel à coup sûr la tactique militaire et la conduite des armées sont plus familières que les grandes affaires; seul, M. le général Mercier a tout pris sur lui. Aux pièces absentes, il substitue son impression, son impression arbitraire, son impression faite... de quoi? d'une confiance naïve, vous allez le voir, d'une crédulité fabuleuse dans les

scène que vous connaissez de la dictée du fameux bordereau. Quand le général Mercier eut fait ce récit qui, vous pouvez vous en douter, nous impressionna très vivement, il se tourna vers moi et me dit :

"J'ai tenu, mon cher collegue, à raconter tous ces faits devant vous pour vous demander un conseil. Je désire ne pas m'en rapporter aux élements de preuve de à trop probants qu'on a réunis contre ce officier. J'ai besoin de vous pour que vous me désigniez un contre expert, de façon que je poisse faire la lumière complete sur l'aux thenlicité de cette piece importante »

Je m'empressai de faire venir à mon cabinet M. Baudouin, président

du Tribunal civil de la Seine, qui m'in tiqua M. Bertillon.

Vons voyez, Messieurs les jurcs, si j'avais raison, quant je disais après la déposition de M. Bertillon, qui doit être encore présente à vos esprits : L'accusation, la voilà! Aussibien, en effet, c'est M. Bertillon qui va décider de la poursnite, parce que c'est à lui que, dans les conditions que vous pouvez apprécier, on va s'adresser pour avoir une sorte d'expertise définitive.

Le Ministre de la guerre, pour éclairer tout à fait notre religion, nous raconta que c'était par l'intermédiaire d'un de ses agents qu'il avait reçu communication de cette pièce, trouvée, ajoutait-il, dans une corbeille à papier.

- 1)'ailleurs, le Conseil des ministres, nous dit M. Guérin, ne fut mis au courant des phases de l'affaire qu'après l'arrestation du cou-

pable.

- Avez-vous eu connaissance, monsieur le Ministre, d'une autre piece incriminant Dreyfus, en déhors du bordereau et des charges

qui pesaient sur lin?

Non, jamais on ne nous a parlé de pièces secrètes; je puis vous dire qu'aucun de mes collegues n'a ete mis au courant de cette communication — s'il est vrai qu'elle ait cu lieu — de pieces secrètes, en chambre des délibérations, en dehors de l'accuse et de son défenseur.

J'ai là-dessus rassemblé tous mes souvenirs, je les au precisés, il pa quelque temps, au Palais de Justice, devant mon ann et collègue Poincaré, à qui j'ai demandé s'ils concordaient avec les siens ; ils se trouvaient parfaitement corroborés.

Une seule chose me frappe. Pourquoi n'a-t-on pas démenti hautement le fait de la communication secréte de pieces, qui aurait, et

effet, constitué un huis clos dans le huis clos?

Et qu'est-ce que dit M. Dupuy, le président du conseil des ministres de 1894?

Jamais, a-t-il déclaré, au même journal le Gautois, je n'ai eu con naissance, en dehors du bordereau, d'une autre piece incriminant l condamné, et je crois que mes collègues du Conseil des ministres sont dans le même cas que moi.

- Cependant, on a parlé de pièces, de lettres lues au Conseil de guerre, dans la chambre des délibérations, en dehors de l'accusé et de son défenseur.
- Les journaux, en effet, tiennent pour acquis ce fait, qui n'a du reste pas été démenti officiellement.
  - Mais vous, que pensez-vous de tout cela?

u: u

<u>-</u>-

— Je vous déclare franchement que, si la chose est exacte, je ne puis que la regretter, comme étant absolument contraire à la loi et aux droits de la défense, etc...

Sur la réalité de la communication et sur sa portée, Messieurs, nous discuterons plus tard. Mais, ce qui est acquis. c'est qu'au moment où les poursuites s'engagent, au moment où l'arrestation du capitaine Dreyfus va être décidée, — arrestation après laquelle tout le reste va s'ensuivre inéluctablement. parce que, l'arrestation faite, on ne pouvait plus revenir en arrière, — eh bien! à ce moment-là, il n'y a pas de pièce secrète, il n'y a pas de charges en dehors du bordereau, si ce n'est toutefois la scène de la dictée que je viens de vous dire. Il n'y a donc, pour engager le conseil des ministres, qui n'est du reste pas prévenu tout entier, dans lequel, seuls. MM. Charles Dupuy et Guérin sont avertis, en dehors de M. le Ministre de la guerre, — il n'y a qu'une chose, c'est la parole de M. le général Mercier, qui, — c'est bien établi maintenant, n'est-il pas vrai? — prend tout sur lui et s'en-<sup>fonce</sup>, sous sa responsabilité, dans les poursuites.

Je sais bien que, depuis, on a parlé, de pièce seerète, je sais bien qu'on a produit une pièce dérisoire,... dérisoire aujourd'hui de l'aveu même de ceux qui, pendant un long temps, ont eu la prétention de s'en servir, puisque maintenant elle ne leur suffit plus et qu'ils viennent inutilement et, on peut le dire, injustement, jeter dans le débat des pièces postérieures qu'ils qualifient, celles-là, de preuves absolues..., et nous verrons ce qu'elles valent!

Cette pièce dérisoire, c'est celle dont on vous a si souvent parlé, dont on a la photographie et qui porte ces mots: «Cette canaille...», ou plutôt, d'après M. le colonel Picquart: «Ce canaille de D...». C'est une lettre, — tout le monde le sait, on l'écrit partout, on peut bien le dire ici, sans porter atteinte à la défense nationale, — c'est une lettre adressée

par un attaché militaire étranger à un autre attaché militaire étranger, qui a été photographiée au passage, et qui porte le post-scriptum que vous savez: « Ce canaille de D... devient

trop exigeant. »

Qu'on n'essaie point de dire que cette pièce n'est point celle sur laquelle à un moment donné on s'est appuyé; qu'on n'essaie pas de dire que, si elle ne peut pas constituer une charge — et je vais vous démontrer qu'elle est dérisoire, il y en a d'autres qui en constituent une; il ne faut pas d'équivoque; c'est, en effet, la pièce sur laquelle, au point de vue de la prétendue culpabilité, on a vécu pendant des années. La preuve, c'est que, cette pièce, on la voit partout, c'est qu'on la signale comme étant de la plus haute importance: c'est elle qui, dans le cabinet du colonel Picquart, aurait été montrée à M. Leblois; c'est elle qui est citée dans le rapport Ravary; c'est cette pièce enfin, que l'on voit reproduite par l'Eclair! Ah! s'il n'y avait que l'article de l'Eclair, on pourrait dire : c'est un propos de journal; mais M. le commandant Ravary a parlé de la pièce dans son rapport officiel, lu publiquement! Îl y a mieux, Messieurs les jurés; c'est cette même pièce que détient l'idéale « dame voilée », c'est le document, — cela fait rire, — c'est le document qu'on a appelé le « document libérateur »; et, enfin, comme si, dans cette affaire, on avait pris soin, à chaque pas, de nous mettre entre les mains des éléments de preuve qu'il fallait que nos adversaires eux-mêmes nous apportassent, il y a, comme pour authentiquer la pièce, ce reçu que M. le Ministre de la guerre en donne à M. le commandant Esterhazy!

C'est officiellement, c'est avec l'assentiment de l'Etatmajor, que M. le commandant Esterhazy rapporte cette
pièce au ministère; elle a donc bien la valeur que je lui
prête en ce moment, puisqu'on la reçoit dans ces conditions, et vous vous rappelez, Messieurs, à quel admirable
développement de Jaurès ce fait capital dans le procès a

donné lieu.

Par conséquent, n'est-ce pas? c'est bien là la pièce im-

portante.

Oh! j'entends que depuis on en a inventé d'autres; quand la pièce dont on s'est tant servi a été éventée, on a parl d'autres pièces... sans faire de mensonges, j'y consens, ca

ces officiers ne mentent pas, — je le crois, et, puisque je le crois, je le dis, — mais ils équivoquent, qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas, parce que, lorsqu'on dit seulement une partie de la vérité, lorsqu'on ne la dit pas tout entière, on équivoque.

Eh bien! oui, il y a d'autres pièces dans le dossier secret, mais elles n'ont pas d'importance, parce qu'elles ne s'appliquent spécialement à personne, parce qu'elles se rattachent aussi bien à celui-ci qu'à celui-là, et cela j'en trouve la preuve notamment dans la déclaration de M. le colonel Picquart, dans cette partie de sa déposition où il a dit : « Il y a dans le dossier secret une pièce qui s'applique bien mieux à Esterhazy qu'à Dreyfus. »

Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que, les pièces du dossier secret, ce sont des documents d'espionnage, sans attribution possible à personne, des documents qu'on a mis dans le dossier parce qu'ils le grossissent, mais des documents qui ne s'appliquent pas plus à Dreyfus qu'à tout autre quel qu'il soit.

Il y a une pièce qu'on a voulu appliquer à Dreyfus, dont on a été jusqu'à dire qu'elle portait le nom de Dreyfus, celle qui porte seulement l'initiale de D..., dont on a fait Dreyfus. Voilà qui est acquis. Mais hors de là, rien dans le dossier secret, du moins dans le dossier secret de 1894, ne peut constituer contre Dreyfus une charge efficace et particulière.

Au surplus, la preuve éclatante et générale que toutes les autres pièces sont inapplicables spécialement, et partant inapplicables à Dreyfus, c'est que, quand la première pièce, la pièce « Ce canaille de D..., » n'a plus paru suffisante, quand on a compris qu'une fois livrée, comme elle l'était, à la discussion elle allait s'évanouir comme un songe, eh bien! on a apporté à la barre cette affirmation sensationnelle de M. le général de Pellieux, appuyée sur de prétendues pièces non de 1894, mais de 1896, et dont j'aurai à parler; cette affirmation qui a été le point culminant du débat, qui a semblé un moment donner un coup de barre énorme à l'affaire et lui faire changer sa direction, mais qui n'aura été qu'un incident éphémère, parce qu'à ces pièces aussi nous donnerons leur véritable portée.

Quoi qu'il en soit, ce que j'ai établi pour le moment, c'est que la pièce secrète, dont on a fait état pendant longtemps, la pièce secrète qui a pesé sur l'affaire, la pièce secrète qui, en 1894, paraissait accablante, c'est la pièce qui porte ce mots : « Ce canaille de D... »

Seulement, cette pièce, on ne lui a donné de valer qu'après le commencement des poursoites et il semble bier que, pour M, le général Mercier lui-même, elle n'ait été lors du jugement de 1894, qu'un artifice. La preuve? I preuve, c'est que M, le général Mercier, qui n'a pas de raison n'est il pas vrai? de se défier de ses collègues du cabinet, n'est il pas vrai? de se défier de ses collègues du cabinet, n'est il pas de ce document au moment où il s'engag dans cette affaire d'Etat qui, vous le comprenez, devait légitimement préoccuper le Conseil des munistres : il n'en dit par un mot.

Et puis, prenons-la donc en elle même, cette pièce. At point de vue judiciaire d'abord, que peut-elle valoir? D.,,

qu'est-ce que cela veut dire?...

En verité, messieurs les jurés, quand ou songe qu'elle était au munistère huit mois avant les poursuites contre Dreyfu, que personne n'avait songé à la lui appliquer, que nui jusque-là n'y avait fait attention, n'est il pas exact de dire qu'il faut véritablement etre hypnotisé sur ce nom de Dreyfus, on bieu qu'il faut peut-etre quelque chose de plus, être inconscient ou faible d'esprit — et vous sentez pourquoi je reprends ces mots — pour ne voir dans cette initiale D., que le nom de Dreyfus?

Pourquoi donc, fout au début, n'y avait-on pas attaché

d'importance?

Y cut il Dreyfus sur la pièce, elle pourrait être d'un fans saire... Yous savez qu'il a été be ucoup question de fanx dans cette affaire, et que, quand M, le commandant Esterhazy parle de fanx, on ne discute plus; on accepte ses déclarations sant examen, c'est une affaire entendue, parce que c'est M, le commandant Esterhazy qui parle; mais il peut cependant y avoir d'autres faux émanant d'autres mains et s'appliquar à d'autres personnes.

Il y a plus; fût elle authentique, cette pièce, et quelque accabhante qu'elle fût en apparence, est ce que, pour de juges, pour des hommes de boa sens, une pièce qui us pas été discutée contradictoirement, qui n'a pas été mon trée à l'accusé et à son défenseur, lesquels, peut-etre, trenverseraient d'un mot parce qu'ils en démontreraient

'impossibilité ou l'invraisemblance, est-ce qu'une pareille pièce a une valeur quelconque?...

Il est même une raison accessoire, que je veux vous lire, ici, messieurs les jurés, car j'ai l'intention de vous parler en toute franchise : est-il permis de dédaigner les déclarations officielles de certains gouvernements étrangers au sujet des prétendus rapports de leurs agents avec le capitaine Dreyfus... (Murmures.) Je m'attendais à ces murmures; cependant ils sont discrets, et ce que j'ai le droit de leur répondre, c'est que, si nous avions voulu, nous aurions peut-être pu appeler des étrangers à cette barre; s'ils n'y sont pas, c'est que nous ne l'avons pas voulu...

M. LE PRÉSIDENT. — Je m'empresse de vous dire que nous ne les aurions pas entendus.

Me Labori. — C'est possible, monsieur le Président, ç'aurait été une question de droit à discuter après les autres.

Mais ce qui est certain, c'est que nous avons estimé que, dans une pareille affaire, et c'est ce qui nous donne le droit de parler haut et librement, la lumière devait se faire entre Français, parce que d'abord il y a assez de faits dans le procès pour faire la lumière, et aussi parce qu'il importe, — quelque confusion qu'on essaie de produire, — qu'ici l'étranger ne soit avec personne, pour que demain, quoi qu'il advienne et si ces menaces de guerre qu'on jetait imprudemment dans le débat se réalisaient, nous puissions, malgré tout, et malgré le désaccord d'aujourd'hui, nous retrouver tous, la main dans la main, fâce à l'ennemi auquel nous ne demandons rien. (Applaudissements.)

Seulement, cette observation faite, nous est-il permis, en adversaires loyaux de l'étranger, de négliger des déclarations aussi hautes et aussi officielles que celles qui ont été faites dans une commission du Reichstag et à la tribune italienne, et dans quels termes...

M. LE PRÉSIDENT. — Non, passez.

Me Labori.—Je vais passer, monsieur le Président; au surplus, je ne crois pas qu'il y ait rien dans mes paroles qui puisse être attaqué par qui que ce soit.

M. LE PRÉSIDENT. — Passez, passez.

Me Labori. — Je continue, Messieurs les jurés, même sur ce point, et je dis ceci : L'étranger n'a aucune espèce de raison pour défendre les traîtres dont il se sert; c'est contraire

aux usages et aux habitudes diplomatiques. Qu'on ne lim pas ses espions, soit; mais qu'on les défende quand ils sur

pris, il n'y a aucune raison pour cela!

Par conséquent, si l'on est de bonne foi, et si l'on a le va courage qui consiste à regarder loyalement les choses en face sans leur donner ni trop peu ni trop de valeur, il faut recan naître que, tout de mème, des déclarations comme celles là si elles ne paraissent pas décisives, doivent être considérée avec attention, et peser leur poids dans la balance.

Et c'est un motif de plus pour dire que de cette pièce « cette canaille de D... » ou « ce canaille de D..., » une soi qu'elle a été examinée de près, il ne reste rien du tout.

Mais je n'ai pas fini. Cette pièce, encore une fois, elk paraissait sans valeur à ceux-là mêmes qui s'en sont serva et ce qui le prouve, c'est que non seulement, comme je k signalais tout à l'heure, M. le général Mercier n'en a pas di un mot à ses collègues du cabinet au début de l'information, mais c'est qu'on n'en a pas parlé dans le rapport d'Ormes cheville, c'est qu'il n'en est pas fait mention parmi les char ges relevées contre Dreyfus. Et qu'on n'allègue pas ici, pou expliquer ce silence, les secrets de la défense, car cela e inacceptable! Comment! les secrets de la défense! mais procès va se juger à huis clos! et pourquoi le huis clos pourquoi, si ce n'est pour qu'on puisse tout dire? Va-t-on fai le huis clos dans le huis clos, comme dit M. Guérin? Estadmissible? Voyons! pourquoi fermer les portes de l'audien c pourquoi empêcher la publicité, qui fait assister aux déba tout le pays, si ce n'est pour pouvoir tout dire à l'accusé, ce n'est pour lui assurer cette unique, cette indélébile garanqu'il connaîtra toute l'accusation? Si l'on n'a pas mis la piè aux charges, ce n'est pas parce qu'elle menaçait la défen nationale, — yous vovez si elle la menace quand on parle, — c'est qu'on n'y attachait pas d'importance! I voulez-vous une preuve de plus, voulez-vous une preuve qu ces prétendus secrets de la défense nationale, — laquel n'est respectable que si l'on n'en abuse pas, et c'est u sacrilège que d'en abuser — n'ont été invoqués que poi les besoins de la cause? Mais, c'est qu'on a parlé pub quement de la pièce, c'est que, dans l'*Eclair* du 15 septer bre 1896, celle-ci a été reproduite avec les indications l plus précises sur son origine.

Et vous savez, Messieurs, quelle était la source de l'article; m'en suis déjà expliqué d'un mot; mais il faut ici que je prenne ce point.

Ce n'est pas seulement un article qu'a publié l'*Eclair* au sis de septembre 1896, c'est toute une campagne qu'il a te, et l'article du 15 septembre a été précédé lui-mème in article du 10 septembre, que vous verrez au dossier, si le croyez utile, et qui est, contre l'ex-capitaine Dreyfus, la dernière violence. Jugez-en par un court extrait :

In a cru, pendant quelques heures, Dreyfus, le traître, évadé. Une pêche nous a rassurés. Il est toujours sous le joug du bagne. Commende temps durera sa captivité? Elle n'est sans doute que tempore. Des intelligences occultes s'emploient à le délivrer. Cette fois, n'y a pas eu évasion. Mais il est manifeste qu'il y a eu complot. La nouvelle, lancée par un journal étranger, n'est pas une simple ystification. Elle a été délibérée, et elle repose sur un fait certain. ous n'en voulons pour preuve que l'émotion qu'elle a causée dans rtains milieux officiels. Qu'on le veuille avouer ou non, on se préocape encore de cette nouvelle, en dépit du démenti très formel qui st arrivé de l'île du Diable. Une enquête est ouverte, conduite dans plus grand secret.

La fausse nouvelle serait l'annonce prématurée d'un fait qui devait accomplir, ou elle rentrerait dans un système de défense du traître,

rganisé habilement par ses proches et ses amis.

### Plus loin:

La famille est l'âme de cette agitation, la famille et les complices. Car il a eu des complices civils. Il serait peut-être temps de le dire t de les démasquer.

Vous voyez dans quel sens et dans quel esprit l'article est nit. Est-ce à des amis, ou à la famille de Dreyfus qu'il faut attribuer? J'ai déjà répondu par avance, à propos de l'arcle du 15 septembre, j'ai dit que cela ne soutenait pas la iscussion, et c'est ici le lieu de parler en un mot de la préndue communication, au mois de septembre ou au mois octobre 1896, du dossier secret à M. Leblois par M. le colo-l Picquart.

Savez-vous ce que j'en pense? Eh bien! c'est que c'est petit fait, inutilement et dérisoirement grossi; c'est e nous sommes en présence, — de la part de ceux qui nnent ici, de bonne foi, je veux le croire, comme M. l'ariviste Gribelin, comme M. le colonel Henry, affirmer qu'ils t vu le fait. — d'une véritable illusion d'optique. (Mur-

mures.) Au mois de novembre 1896, quand M. le lieutenar colonel Picquart a été envoyé en mission. l'affaire Esterha ayant, comme il l'a dit lui même si justement par un municipal des renseignements du ministère de la guerre a été préoccu de l'affaire Dreyfus à un point tel que, suivant moi, il a étaient pas produites reellement ou qui ne s'étaient pas produites reellement ou qui ne s'étaient pas

produites comme on le dit et comme on le croit.

Vous n'avez pas oublie, Messieurs les jurés, combi M. le commandant Ravary a été, à cette barre, impuissa à répondre à mes questions sur ce point; on voit dans se rapport qu'on a mêlé le fait dont parle M. le colonel Henet le fait dont parle M. Gribelin, M. Gribelin aurait vu se dossier secret entre M. Leblois et M. le colonel Picquart, M. se commandant Henry aussi. En bien! dans ce rapport, on se parle que du fait Henry. On mêle donc deux faits et de phon on aboutit à une impossibilité: il y a là, en effet, de inexactitudes manifestes, des contradictions qui sont incociliables.

Rappelez-vous la déclaration de M. le général de Pellieure Il a dit de la manière la plus nette que les deux faits Hen et Gribeliu se placent dans la même journée. Voici, en effice que je lis dans la sténographie des débats

M. LE GÉNÉRAL DE PELLTEUX. — Je voudrais élucider un point que été discuté tout à l'heure; ce point se rapporte aux depositions

M. le colonel Henry et de M Gribelin.

Comme j'ai fait l'instruction, j'ai reçu les dépositions de ces de officiers; je peux dire qu'il n'y a pas confusion, tous les deux deux moments différents, dans la même journée, sont entrés dans bureau du colonel Picquart et ont fait deux déclarations distinctes Je suis sor que le colonel Henry vous dira la meme chese... Le colon Henry est entré dans le bureau du colonel Picquart dans la même journée que M. Gribelin. Mais il y a la deux déclarations absolume distinctes.

Or, vous savez que cola n'est pas possible, puisque M. commandant Henry était. d'après la déclaration de M. Griblin. en permission au moment où M. Gribelin aurait vu blait dans le bureau du colonel Picquart.

Mais il y a mieux encore : c'est la contradiction enti-

le rapport du commandant Ravary et la déclaration même de M. le colonel Henry. Que dit M. le colonel Henry? Qu'il a vu la photographie sortant de l'enveloppe, ouverte sur la table. Et que dit le rapport Ravary? Il dit que le M. lieutenant-colonel Henry a vu M. Leblois compulsant le dossier. On aura beau faire, tout cela est inconciliable! Voici ce que dit le rapport de M. lè commandant Ravary:

Un soir, que le lieutenant-colonel Henry, de retour à Paris, était entré brusquement chez M. le colonel Picquart, il aperçut M. Leblois, avocat, dont le colonel recevait de longues et fréquentes visites, assis au bureau, compulsant avec lui le dossier secret.

Que voulez-vous? Nous sommes en présence d'une instruction officielle, d'un rapport fait avec le plus grand soin, la plus grande loyauté, par M. le commandant Ravary ; c'est M. le commandant Ravary qui vous l'a dit. Eh bien! que voyonsnous? Que tout est plein d'incertitudes, plein de contradictions, plein d'impossibilités, sans parler de ce point très important, à savoir que M. Leblois était absent de Paris au moment où on a placé la visite en question, et nous avons demandé à en faire la preuve en priant qu'on apportat ici le dossier de l'affaire Esterhazy, qui n'a pas été apporté. M. Leblois ne revient à Paris que le 7 novembre 1896 et vous allez voir, — ici, je vous rappelle un incident qui s'est produit à l'audience entre Me Clémenceau et M. le colonel Henry, vous allez voir comment il est impossible qu'entre le 7 novembre et le 14 novembre, date à laquelle M. le colonel Picquart a remis son service au général Gonse, le fait se soit produit. En effet, voici la question que pose Me Clémenceau à M. le colonel Henry et la réponse de ce dernier :

Me Clémenceau. — Monsieur le Président, je reprends, si vous voulez bien, au moment où vous avez exposé, par un euphémisme très apprécié, que les témoins n'étaient pas d'accord, je parle du colonel Henry et du colonel Picquart, présents à la barre. Il y a ici deux officiers de l'armée française qui sont en désaccord sur un point important; je demande au colonel Henry si j'ai bien compris tout à l'heure et s'il nous a dit que, quelques jours après avoir vu le dossier sur le bureau du colonel Picquart avec M. Leblois, il avait parlé de ce fait au général Gonse?

M. LE COLONEL HENRY. — Peut-être deux ou trois jours après, je ne me souviens pas exactement.

Ainsi, vous le voyez, deux ou trois jours après avoir vu le fait, M. le colonel Henry en aurait parlé à M. le général Gonse. Plus loin, après un long incident, au cours duquel M. le Président refuse à Me Clémenceau de le laisser s'expliquer à cet égard, Me Clémenceau, reprenant la parole, continue :

Me CLEMENCEAU. — M. le colonel Henry a dit: J'ai parlé au général Gonse de ce que j'avais vu, dans le bureau du colonel Picquart, trois jours après avoir vu M. Leblois dans le cabinet du colonel Picquart. M. le colonel Henry a dit: M. le colonel Picquart a quitté le service environ huit jours après que j'en ai eu parlé au général Gonse.

Je fais remarquer au témoin, et cela va être le but de ma question, qu'en bonne arithmétique huit et trois font onze, et que la visite de M. Leblois, cela est établi d'une façon indéniable, ne peut se placer

qu'entre le 7 novembre et le 14 novembre.

Le 7: date du retour de M. Leblois à Paris; le 14: date de la remise du service, — et entre ces deux dates il est impossible de trouver les onze jours qui, d'après la déclaration des témoins, sont nécessaires pour les mettre d'accord. Par conséquent, encore une raison qui est, je crois, d'une importance extrême.

Enfin, on accuse M. Leblois d'avoir été l'instigateur de tout dans cette affaire; et il est incontestable qu'il a fait chez M. Scheurer-Kestner une démarche qui a été décisive et dont nous ne pouvons que le louer respectueusement. Mais à quelle époque l'a-t-il faite? Il l'a faite au cours de l'année 1897. S'il avait connu les faits en 1896, aurait-il attendu jusqu'au milieu de 1897 pour agir? Voilà, après les autres, l'argument capital, voilà l'argument qui restera sans réponse et ainsi, une fois de plus, la sincérité de M. le colonel Picquart éclate manifestement quand il dit : « En 1896, j'ai vu M. Leblois, il est venu au ministère, je lui ai parlé de différents dossiers, du dossier Boulleau ou d'autres; mais jamais, à cette époque, je ne lui ai parlé ni de l'affaire Esterhazy ni de l'affaire Dreyfus. »

Je vous ai montré que ce que les témoins ont apporté ici sur ce point, — de bonne foi, ce n'est pas douteux, et leur énergie même en est la preuve, et c'est pourquoi je dis que leur bonne foi m'épouvante, — n'est que le fait d'une illusion d'optique. On a parlé de M. Leblois depuis que l'on a vu la campagne s'ouvrir, on a rattaché les actes de M. Leblois

à ses visites au ministère et alors, de la meilleure foi du monde, ces braves gens sont venus dire ici ce qu'ils croient être la vérité, et ce que je viens de vous démontrer être une impossibilité. (Bruits.)

En tous cas, je le dis une fois de plus, — et il sussit de cette preuve surérogatoire que déjà je signalais hier, — comment admettre qu'une communication destinée à sournir matière à des articles comme ceux de l'*Eclair* aurait été saite, soit par le colonel Picquart, soit par quelque membre de la famille Dreysus?

Il reste donc démontré par une argumentation invincible que l'article de l'Eclair du 15 septembre 1896, ne pouvant émaner du colonel Picquart, ne peut avoir sa source qu'à l'Etat-major, et cela est grave. Qui est-ce qui a donné l'article, quelle est, encore une fois, et je reprends mes expressions, la personne qui touche au bureau des renseignements, officier supérieur, officier subalterne, auxiliaire inférieur, qui a commis l'indiscrétion? Il est impossible de le savoir. Mais aussi faut-il retenir qu'il y a là quelque chose d'inquiétant, d'inquiétant d'autant plus qu'on verra que M. le commandant Esterhazy, à des moments divers de la campagne qui le concerne, sera exactement averti de ce qui se passe à l'Etat-major et qu'on peut croire que c'est la même personne qui lui a fait les communications. Je dis encore que cela est d'autant plus inquiétant que cela reste impuni, qu'on n'a fait aucune espèce de recherches ni aucune enquête pour découvrir quelle était la main qui avait fait la communication à l'Eclair et que M. le colonel Picquart a pu nous dire : « J'ai demandé une enquête, mais je ne sache pas qu'elle ait été faite. »

Je reprends maintenant le cours de ma discussion. Il demeure de toute façon bien entendu qu'on ne saurait parler de secrets d'Etat, je vous ai montré ce que valait la fameuse pièce secrète dont on avait fait tant de bruit: par conséquent,—il faut bien désornais le reconnaître,— ce que recouvrent tant de secrets, ce que recouvrent toutes les obscurités de l'information et du procès de 1894, eh bien! nous le savons. c'est le néant, le néant comme charges contre Dreyfus et le néant comme risques au point de vue de l'étranger.

Mais, alors. comment qualifier, Messieurs les jurés, toute

cette mise en scène que vous savez, tous ces mystères insolites de la poursuite, tous ces mensonges répandus, cette romanesque instruction et cette arrestation mélodramatique de M. le capitaine Dreyfus dans un cabinet où l'on avait préparé des glaces — cela est consigné dans le rapport de M. du Paty de Clam — pour y surveiller ses mouvements et pour y observer ses jeux de physionomie? Que dire de la scène de la dictée, des menaces à Mme Dreyfus à laquelle on a rappelé le Masque de Fer, de la lanterne sourde enfin, à l'aide de laquelle on voulait surprendre, comme dans les romans de Ponson du Terrail, ce grand coupable dans le secret et l'intimité même de sa conscience?... Tout cela, voyez-vous, je n'ose pas dire que cela n'a eu qu'un but, mais je dis qu'en tous cas cela n'a eu qu'un résultat, à savoir d'égarer, et malheureusement d'égarer pour longtemps, l'opinion publique!

Voulez-vous que ce soit de bonne foi? J'y consens. Est-ce que M. Zola lui-même ne le reconnaît pas? Vous savez ce

qu'il a dit à ce propos dans sa lettre :

J'accuse le lieutenant-colonel du Paty de Clam d'avoir été l'ouvrier diabolique de l'erreur judiciaire, en inconscient, je veux le croire, et d'avoir ensuite défendu son œuvre néfaste, depuis trois ans, par les machinations les plus saugrenues et les plus coupables.

J'accuse le général Mercier de s'être rendu complice, tout au moine

par faiblesse d'esprit, d'une des plus grandes iniquités du siècle.

La bonne foi, j'y souscris donc, c'est entendu, et j'ajoute, c'est malheureusement entendu. Mais, ces hommes de bonne foi, dans quelle voie les a donc entraînés leur inconscience ou leur crédulité? On frémit quand on songe à la part que tous ces détails puérils ont eue dans l'accusation, dans la poursuite et dans la condamnation, notamment cette scène de la dictée, qu'il faut que je reprenne; car elle est devenue une charge! Je ne vous le cache pas, je n'y avais pas cru, tout d'abord, à cette scène de la dictée; elle me paraissait dépasser l'imagination; il a fallu, pour y croire, que je la visse relatée dans l'interview de M. Guérin et dans le rapport de M. Besson d'Ormescheville. Que penser, Messieurs les jurés, de pareils moyens judiciaires? J'en appelle à tous les criminalistes qui sont ici. La main de Dreyfus aurait tremblé? On

m'affirme qu'elle n'a pas tremblé! J'aurais souhaité, moi, qu'on vous apportât la pièce; mais voulez-vous que la main ait tremblé? Qu'est-ce cela prouve? Représentez-vous de quel ton M. le colonel du Paty de Clam, que vous avez pu voir à cette audience et que vous vous rappelez sans doute, a dû dire: « Vous tremblez, malheureux, vous êtes coupable! » Imaginez cela! Quel est celui qui n'eût pas tremblé? Et qu'est-ce que cela prouve? Rien, n'est-ce pas? ou plutôt cela prouve quelque chose, et je vais vous dire quoi : cela prouve l'inanité des charges; cela prouve le néant et le ridicule des accusations. Car, ne l'oubliez pas, messieurs les jurés, à ce moment-là tout est fait, à ce moment-là la cellule est prête au Cherche-Midi, à ce moment-là l'ordre d'arrestation est signé, à ce moment-là M. Cochefert, car on a mêlé la police à l'affaire, est dans le cabinet de M. le colonel du Paty de Clam; on n'a pas hésité à mettre en mouvement tout cet appareil romanesque et tragiquement puéril! le capitaine Dreyfus est perdu, il est ruiné, son arrestation est une chose accomplie, et cependant à quoi en est-on réduit? On a si peu de charges, on a si peu d'éléments d'accusation qu'on en est réduit à chercher dans un incident de mélodrame, dans une dictée misérable et ridicule une preuve qu'on n'a pas! Si on l'avait, on n'aurait pas eu besoin de cela!

Et cela vous étonne, alors, si l'on dit qu'après les débats le Conseil de guerre était sur le point d'acquitter! Mais, messieurs les jurés, je n'ai pas besoin des échos qui nous sont revenus de l'audience pour en avoir la conviction absolue. Ah! nous parlons de consigne, nous parlons de jugement par ordre, mais nous ne soupçonnons pas la loyauté des juges du Conseil de guerre; quand ils obéissent par ordre, c'est qu'ils croient qu'ils obéissent justement : s'ils savaient que leurs chefs leur donnent un ordre injuste et irrégulier — je le leur accorde — ils ne le suivraient pas et ils n'obéiraient pas. Par cela même que c'est un ordre, ils acceptent des l'abord que l'ordre est juste, que l'ordre est légal, et ils exécutent la consigne comme une consigne légitime. Seulement quand, pour eux, la lumière se fait, quand ils voient qu'incontestablement il n'y a pas de culpabilité possible, je n'en doute pas, ils acquittent, et c'est pour cela qu'après les débats du Conseil de guerre, après qu'on avait

et qu'il peut être même prononcé sans que l'accusé soit consulté à c sujet. Je ne veux donc pas que vous effleuriez le fond de l'affaire.

Me Demange. — Oui ou non accepte-t-on mes conclusions?

M. LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT. — Déposez-les sans le lire.

Me Demange. — Je demande qu'il me soit donné acte du dépôt d mes conclusions et du resus qu'on m'a fait de les lire.

M. LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT. — Mais vous ne faites que cela depuis une demi-heure.

Me Demange. — Je n'ai examiné que la question de droit.

M. LE PRÉSIDENT. — Cela suffit.

Me Demange. — Je n'en ai lu qu'une partie.

M. LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT. — C'est le principal.

Me Demange. — Comment le savez-vous, puisque je n'ai pas donné lecture complète de ces conclusions? (Sourires.)

Ces conclusions sont déposées.

Et Me Demange continue:

J'ai le droit maintenant de les développer. Voici les deux obser-

vations que je vais présenter à l'appui de ces conclusions...

Et Me Demange soutient que, s'il est vrai que la Cour de cassation ait décidé qu'un arrêt n'était pas nul par ce seul fait que l'accuse n'avait pas été consulté sur la question du huis clos, il ne l'est pas moins qu'il doit être entendu lorsqu'il demande lui-même, ou pas son défenseur, à présenter les observations ou conclusions. Il cité trois arrêts à l'appui de cette opinion.

Vous êtes, ajoute-t-il, les seuls juges de l'opportunité du huis clos Vous décidez suivant vos lumières et suivant votre conscience, d'après

l'examen des faits et des pièces de la cause.

M. LE PRÉSIDENT. — Vous ne devez pas parler des pièces de la cause.

Me Demange. — Un arrêt a déclaré que le Tribunal devait s'inspirer des circonstances de la cause.

M. LE PRÉSIDENT. — C'est ce que je nie, car, alors, c'est votre plai-

doirie qui commence.

Me Demange. — Non, monsieur le Présideut ; j'ai le droit de dire qu'il y a dans toute cause des éléments moraux et matériels. Ici, je dois les mettre en évidence. Je dis que les éléments moraux, comme la conduite antérieure de l'accusé et le mobile, ne peuvent intéresser l'ordre.

M. LE PRÉSIDENT. — C'est la plaidoirle.

Me Demange. — En ce qui concerne les éléments matériels, il n'y a pas danger pour l'ordre si je demande au Conseil de se reporter à des pièces que je ne fais qu'indiquer.

Le rapport contient le procès-verbal de la pièce...

M. LE PRÉSIDENT (impérieusement). — Je vous arrête, car alors la demande du huis clos devient illusoire.

M. LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT. — C'est une tactique de le défense.

M. le Président. — En présence de l'insistance du défenseur, l'conseil va se retirer pour délibérer.

Me Demange. — Encore un mot: Si nous demandons la publicité, qu'il soit bien entendu que ce n'est pas que nous croyons votre décision subordonnée à la publicité. Nous savons, l'accusé et moi, que vous jugerez suivant votre conscience et que votre impartialité ne recevra aucune atteinte du huis clos ou de la publicité.

Mais personne ne me contredira si je déclare que, depuis sept semaines, l'honneur d'un officier de l'armée française est exposé à

tous les racontars...

A ces mots, le Président se lève brusquement et dit : « En vertu de mon pouvoir discrétionnaire, j'ordonne que le Conseil se retire. »

Me Demange. — Je demande acte de l'interruption dont j'ai été l'objet au cours de mes observations.

-Oui, je vous en donne acte, dit le Président en se retirant.

Et le Conseil se retire au milieu de l'agitation.

Ainsi, voilà l'audience publique! Vous voyez qu'on y coupe la parole à M° Demange et vous voyez comment on la lui coupe. Pourquoi? Parce que le pays ne devait pas entendre, sans que cela eût d'ailleurs rien à voir avec les intérêts de la défense nationale.

Tout était calculé pour que les ténèbres fussent complètes, non pas que je veuille dire, — et je le répéterai chaque fois que je ferai dans ce débat, au point de vue des faits, une constatation grave, - non pas que je veuille dire que les juges du Conseil de guerre ou leur président ou même les organisateurs de la poursuite soient susceptibles d'être soupçonnés d'avoir agi alors de mauvaise foi; je ne dis pas du tout que, sachant Dreyfus innocent ou le croyant innocent, ils ont voulu le condamner ou le faire condamner à tout prix; mais, ce que je dis, c'est que, une fois engagés, trop facilement ils ont pu le croire coupable, c'est qu'après avoir agi dès le début un peu légèrement et un peu inconsciemment, ces hommes, de bonne foi, ont travaillé sur eux-mêmes par un phénomène d'auto-suggestion qu'il est bien facile de comprendre! Rien, Messieurs, à cet égard, n'est plus caractéristique et plus émouvant que le spectacle de M. Bertillon que vous avez vu ici. Ah! celui-là, convaincu jusqu'à en devenir aveugle et sourd comme une pierre, il vous a dit : « Quand on me montrerait dans l'armée française cent officiers qui auraient écrit le bordereau manifestement, je dirais que ce n'est pas vrai, je dirais que c'est Dreyfus qui l'a écrit, parce que j'en ai la preuve. » Ét vous savez quelle preuve! (rires) une preuve qui fait sourire ceuxlà mêmes qui ont des sentiments de sympathie et d'affection pour M. Bertillon lequel, en dehors de là, est un homme honorable, et même, dans son genre et dans sa matière spéciale,

une sorte de savant respectable.

C'est aussi sans doute de la meilleure foi du monde que M. le colonel Maurel, qui présidait le débat dans les conditions que vous avez vues, y a apporté la brutalité et la rudesse dont je viens de vous donner la preuve, sans savoit qu'il se précipitait ainsi dans l'erreur sans donte, et, en tous cas dans l'illégalité qui va venir et que je vous ferai toucher du doigt tout à l'heure.

Voilà, messieurs les jurés, ce qu'est l'affaire Dreyfus à Louverture du débat. . N'allez pas croire que le débat ait

rien ajouté aux charges.

M. le Ministre de la guerre a parlé à la tribune de la Chambre de vingt-sept officiers appelés comme témoins.

Il faut constater d'abord que ces vingt-sept officiers comprennent non seulement les témoins à charge, mais les témoins à décharge et qu'il faudrait au moins, pour être juste

faire le départ entre les uns et les autres.

Mais, il faut dire quelque chose de plus : dans toutes leurs dépositions, en dehors de faits accessoires, de faits comme ceux-ci : Dreyfus est curieux, — Dreyfus vient dans des bureaux où il n'a que faire, — Dreyfus a demandé à un camarade des renseignements sur telle ou telle pièce, — en dehors de cela, messieurs les jurés, j'y engage mon houneur, il n'y a rien! Et qu'on ne dise pas que nous ne le savons pas : d'abord la chose a été publiée déjà, grâce à la famille de Dreyfus, qui a tenu tout cela au jour le jour, pendant le procès, de son honorable défenseur; ensuite, j'ai quant à moi, le dossier entre les mains, j'ai par conséquent les témoignages à l'information de tous les témoins qui out été entendus à l'audience; je sais ce qu'ils constatent; et si Demange pouvait parler, il vous dirait qu'à l'audience on n'e rien établi de plus que ce qu'il y a dans l'instruction.

Au surplus, ces vingt-sept témoignages. — à décharge ot à charge, mêlons-les, — la preuve qu'ils n'ont rion donné mais elle ressort éclatante de l'évidence des faits eux mêmes! Ah! s'il avait existé des actes sérieux d'espionnage s'il avait existé entre Dreyfus et telle ou telle personne de l'étranger nommément désignée, entre lui et des agences internationales déterminées, des relations suspectes et établie matériellement, s'il avait existé des voyages louches, s'il

avait existé des liaisons coupables, ch bien! messieurs les jurés, après tout ce que nous avons vu, j'ai le droit d'affirmer qu'on le proclamerait.

On ne le dirait peut-être pas à M. Trarieux ou à M. Scheurer-Kestner, et quand celui-ci est allé voir son vieil ami M. le général Billot, peut-être son vieil ami ne lui en aurait-il pas fait la révélalion; mais on l'aurait imprimé tout vif dans le Jour, dans l'Echo de Paris, dans l'Eclair, qui reçoivent les déclarations confidentielles de l'Etat-major. Et, si on ne l'avait pas publié là, on serait certainement venu le publier ici; et M. le général de Pellieux n'en aurait pas été réduit, s'il avait eu des preuves antérieures à la condamnation et qui fussent sérieuses, à jeter dans le débat ces prétendues preuves postérieures, qui ne signifient pas plus que les autres, et dont je vous parlerai tout à l'heure, après que la Cour aura bien voulu m'accorder quelques minutes de suspension que je sollicite. (Applaudissements.)

L'audience est suspendue à une heure quarante-cinq.

\* \*

L'audience est reprise à deux heures cinq.

Me Labori. — Messieurs les jurés.

J'ai essayé d'établir pour vous, d'une manière complète et irréfutable, quel était l'état de l'accusation en ce qui concerne l'ex-capitaine Dreyfus après les débats du Conseil de guerre. Avant d'aborder le fait capital qui a entraîné la condamnation et sur lequel il sera nécessaire que je m'explique, — à savoir la communication en chambre du Conseil, directement ou indirectement, d'une ou de plusieurs pièces secrètes, — je voudrais dire un mot d'un certain moyen dont on s'est servi à plusieurs reprises depuis quelques mois pour essayer de fermer la bouche à ceux qui se faisaient les avocats de Dreyfus, je parle des prétendus aveux qui auraient été faits par lui, le jour de la dégradation, à M. le capitaine Le Brun-Renaud, et sur lesquels il importe que vous ne vous fassiez point illusion.

Par les dépositions sur ce point, si vous aviez pu les

entendre, vous sauriez à quoi vous en tenir. Vous auri z 🐃 à votre barre M. le capitaine Le Brun-Renaud; s'il était vez le premier, peut-être lui aurait-on laisse dire qu'il avait 📬 cueilli des aveux; on aurait, sous prétexte qu'il s'agissait é l'affaire Dreyfus, fermé la bouche à ceux qui seraient vent ensuite pour le contredire, et on nous aurait interdit de 📗 poser des questions! Il n'est pas venu; mais sovez surs que a était venu il aurait fait un recit de prétendus aveux : seulemen si l'audience avait éte libre, si j'avais pu le questionner, je 🐚 aurais demandé : « A quelle époque avez-vous consigné con aveux? \* Et, on je me trompe fort, ou il m'aurait repoute qu'il les a consignés à une date toute récente, au mo de novembre 1897. Je lui cusse dors répondu p un ensemble de témoignages ; nous aurions vu défile à la barre M. Clisson, qui a fait, dans le Figaro, le le demain de la dégradazion, un récit dans lequel, ayant reles confidences de M. Le Brun-Renaud, il ne disait pas 🕬 mot des aveux : co-récit aurait eté confirmé par M. Dumo et par M. Fontbrune: nous aurions pu appeler à la bar pour deposer dans le même sens différentes personne notamment M. le baron de Vaux et M<sup>m</sup> Chapelon..... 🐌 parle de M<sup>os</sup> Chapelon, parce que, pour celle-ci, anouespèce de doute n'est possible. Elle a donné, au journe *l'Aurere* du 25 janvier 1898, une interview que voici 🕆

Le Brun-Renaud avait signé un rapport mentionnant les aveux te duestion, et je vous avoue que j'en ai été stapefaite. Voici pourqué après le proces et la condamnation d'Alfred Dreyfus, j'ai entend non pas une fois, mais cont fois, le capitaine Le Brun-Renaud dect rer aux personnes de son entourage qu'il n'avait rech aucune me dence importante de l'ex capitaine Très longtemps après l'environt lamne a lue du Diable, la conversation est revenue sur ce suplamais le capitaine Le Brun-Renaud n'a varié.

— Cepen lant, ce rapport≧

J'ai d'autant plus de peine i croite qu'il existe que la convicti de tous ceux qui vivaient dans l'entourage du capitaine Le Bru-Renaud était déjà, à cette époque, que l'ex-capitaine Drevins avi fort bien pu être con lamne pour un autre. D'autre part, je conni la franchise et la loya ité de caractère de M. Le Brun-Renaud i impossible qu'il ait rédigé un rapport démentant aussi formelleme ses déclarations antérieures. Le suis très surprise qu'après avoir les afternations des journaux, M. Le Brun-Renaud n'ait formelleme démenti leurs racontars.

<sup>-</sup> Ainsi, vous aftirmez que le capitaine Le Brun-Renaud a to

jours déclaré que l'ex-capitaine Dreyfus ne lui avait fait aucun aven?

— Je l'affirme sur l'honneur.

Et, solennellement, Mme Chapelon ajoute au moment où nous allions nous retirer:

-JE LE JURE.

M<sup>me</sup> Chapelon serait-elle venue devant vous maintenir sous serment sa déclaration? Il est permis d'en douter, puisqu'elle s'est rendue au journal l'Aurore pour déclarer qu'elle était inquiète, qu'elle était menacée de représailles si elle venait parler et que, cédant à l'intimidation, elle s'abstiendrait.

Voici, en effet, à cet égard, le récit de M. Philippe Dubois que je lis dans le *Temps* du 12 février 1898 et qui est en

partie résumé:

M. Dubois, dont nous venons de parler, dit le Temps, était cité au sujet des prétendus aveux de Dreyfus. On sait que le Président ayant refusé de poser au commandant Forzinetti la question relative à ces aveux, Me Labori a renoncé à l'audition de tous les témoins qui devaient déposer à cet égard. M. Dubois dit qu'il vou-lait raconter au Tribunal qu'une dame Chapelon, dont le mari était très lié avec M. Le Brun-Renaud, avait déclaré à un des collaborateurs de l'Aurore que, non pas une fois, mais cent fois, le capitaine Le Brun-Renaud avait dit aux personnes de son entourage qu'il n'avait reçu aucune confidence importante de l'ex-capitaine.

L'Aurore ayant reproduit ces déclarations, M. Dubois reçut la visite de Mme Chapelon, qui exprima la crainte de perdre sa situation et de ne pas voir son fils obtenir au collège Chaptal la bourse

qu'il sollicitait.

Mme Chapelon fut conduite dans le bureau de M. Clémenceau. Elle confirma devant lui et devant M. Gohier la véracité des propos rapportés par l'Aurore et exprima de nouveau ses craintes, ajoutant que, pour sauver sa situation, elle se refuserait à parler devant la Cour d'assises.

Si M<sup>me</sup> Chapelon n'était pas venue, nous aurions entendu MM. Dubois et Gohier, devant lesquels elle a fait sa déclara-

tion et qui seraient venus la certifier.

Depuis, il s'est produit, entre M. le commandant Forzinetti et M. le capitaine Le Brun-Renaud, un incident que vous connaissez sans doute par les journaux et qui me paraît avoir une gravité telle que je crois indispensable de vous le rappeler; il est mentionné, dans le Temps du 12 février 1898, dans les termes suivants:

M. Dubois, rédacteur à l'Aurore, et qui était cité comme témoin au

proces de M. Zola, raconte qu'un incident s'est produit, luer aprè midi, dans le couloir des témoins, entre le commandant Forzinetti le capitaine Le Brun Renaud.

Pendant la dernière suspension d'audience, du M. Dubois, le captaine Le Brun Renaud se promenait dans le couloir lorsque, et n

présence, le commandant Forzmetti l'aborda et lui dit :

"« Un journal prétend que vous avez déclaré à un député, dont jerme rappelle pas le nom, ne m'avoir jamais rien dit au sujet d'Drevfus. Or vous savez fort bien que, sur une question precise ma part, vous m'avez déclaré, il y a six mois, que Drevfus ne vou avait pas fait d'aveux. »

Visiblement embarrassé, le capitaine Le Brun-Renaud cherche échapper, par une retraite savante, à la question qui lui était posé

mais le commandant Forzinetti le suivit :

«Voyons, je vais vous rafraicher la mémoire. Vous avez même ajorque vous aviez été fort ennuyé par toute cette affaire et que, à suite des potins receueillis par les journaux, vous aviez été mandé Ministère de la guerre et puis à la Présidence de la République.»

Comme le capitaine Le Brun-Renaud ne répondait toujours pas cherchait à entrer dans les cabinets, le commandant Forzinetti

saisit par la tunique et lui cria

« — Si vous avez tenu le langage qu'on yous prête, vous êtes t infâme menteur.

Les personnes présentes s'interposèrent. Le général Gonse. quassistant à l'incident, dit à M. Forzinetti:

« — On a les nerfs surexcités, en ce moment Voyons, commandate calmez-vous! »

Et ce fut tout Le capitaine Le Brun-Renaud retourna tranquille ment dans la saile des témoins à charge, tandes que le général Gonéral du Cherchéchangeait une poignée de mains avec l'ancien directeur du Cherchémidi.

Nous avons demandé ce matin au commandant Forzinetti...

Et c'est à raison de cette fin de l'article que j'ai vou prendre la citation dans le *Temps* :

... nous avons demandé ce matin au commandant Forzinetti le récit de l'Aurore était exact

de Drevfus n'existe pas dans le rapport adressé, selon l'usage, par capitaine à son chef de corps, sur la mission de chef d'escorte qui fut confiée au jour de la parade d'exécution. S'il existe un rappe du capitaine Le Brun Renaud mentionnant des aveux faits poreyfus, il a été fait après coup.

C'est là le point de fait que je voulais constater d'abor S'il existe des aveux, ou plutôt un procès-verbal de préte dus aveux, ce procès-verbal a été fait après coup ; mais, il su fit pour le juger, non pas même de déclarations de témois quels qu'ils soient, il suffit de l'attitude officielle du gouvernement et de l'attitude de M. le Président du Conseil luimême.

Vous vous rappelez, Messieurs, qu'il y a quelques semaines certains membres de la gauche invitaient le gouvernement, que l'on trouvait dans tout cela trop faible, parce qu'il n'était que trop prudent, à faire connaître officiellement ces aveux qui devaient être, avec d'autres faits de même force, un « coup de massue » pour les défenseurs de Dreyfus. Le gouvernement publiait alors cette note singulière, note de l'Agence Havas, reproduite par les journaux, véritable communiqué officiel:

Plusieurs journaux demandent à M. le ministre de la guerre de publier les déclarations faites au capitaine Le Brun-Renaud par Dreyfus le jour de l'exécution du jugement du Conseil de guerre.

En faisant cette publication, le gouvernement mettrait en discussion

et paraîtrait mettre en doute l'autorité de la chose jugée.

Nous croyons savoir, d'ailleurs, que le gouvernement ne se croit pas le droit de faire une pareille communication, pour des raisons analogues à celles qui ont décidé le Conseil de 1894 à ordonner le huis clos.

Les raisons qui ont décidé le huis clos en 1894, vous les connaissez : il n'y en avait pas, et vous pouvez aisément apprécier le sentiment qui a dicté la réserve prudente de la note Havas.

Cette note fut suivie d'une interpellation; M. Godefroy Cavaignac insista auprès du gouvernement pour avoir communication de la pièce relatant les aveux et il est bien intéressant de voir ici l'attitude de M. le Président du Conseil:

M. le Président du Conseil. — Messieurs, je commence par répondre

à la question très précise de l'honorable M. Cavaignac.

Il demande les raisons pour lesquelles le gouvernement n'a pas cru et ne croit pas pouvoir livrer à la publicité ni apporter à cette tribune la déclaration du capitaine Le Brun Renaud, recueillie le jour même de l'exécution du jugement Dreyfus...

Notez bien les mots, Messieurs, ils ont une importance capitale. M. le Président du Conseil dit: « recueillie », mais ne dit pas « constatée » : en effet, M. le capitaine Le Brun-Renaud, qui n'a pas vu Dreyfus depuis, n'a pu recueillir les

avenx que le jour de la dégradation, mais il a pu les contater en novembre 1897; nous sommes toujours dans l'écrtitude où nous place l'équivoque.

Je reconnais, Messieurs, et tout le monde le sait, que cette déci-

Il me semble, Messieurs, que la note même de l'agence Havas, a laquelle M. Cavaignac m'interroge, l'avait dit d'une facon suffisar ment claire (Applaudissements au centre et a droite.— Denegation et bruit a l'extre me pauche et à gauche.)

M. le Président. - Veuillez garder le silence, Messieurs.

M. le Président du Conseil Nous avons ecouté l'honorable : Cavaignac en silence : je vous prie de vouloir bien me faire la mérique.

Vous me demandez pour quelles raisons le gouvernement ne cropas devoir apporter à la tribune la déclaration du capitaine Le Bru-Renaud, permettez-moi au moins de vous les faire connaître.

La première, qui a été déjà souvent donnée dans le débat prédent, c'est que la Chambre, le Parlement, le Gouvernement, se so toujours refuses jusqu'a présent, et avec raison, à mon avis, à entaite dans la discussion de cette affaire à la tribune.

Puis, après quelques interruptions sans importante M. Méline continue :

Dès le premier jour, nous avons déclaré que cette affaire était d'e dre judiciaire...

Et quand elle vient devant la justice, vous savez commo on prétend qu'elle est d'ordre politique et comment la Defennationale ne nous permet pas d'alter jusqu'au bout, torsqu nous voulons faire la lumière!

... et devait conserver ce caractère; que les pouvoirs publics, en emparant, en la livrant à la discussion parlementaire, en chang raient complétement la nature, et opéreraient une véritable confusite pouvoirs.

Eh bien! il ne faut pas se le dissimuler, c'est à cette discussion nous conduit aujourd'hoi M. Cavaignac lui-même, il l'a prouvé voulant entrer dans le fond du débat et en commençant la lecture certaines brochures relatives à l'affaire. Il n'est pas douteux que, la déclaration du capitaine Le Brun-Renaud était ue à la tribune, serait discutée, car tout est discutée dans cette affaire. (Nouvea applicudissements.)

Moi, je dis : si tout y est discuté, monsieur le Président Conseil, c'est que tout y est discutable! Dès que la discussion serait ouverte, vous ne pourriez plus la fermer et vous engageriez ainsi vous-mêmes le débat sur la revision du procès.

J'ajoute que ce serait aller contre le but que poursuit l'honorable M. Cavaignac lui-même, de laisser croire que, sans cette pièce, le ju-

gement serait sans valeur.

Or, nous l'avons toujours proclamé et nous le répétons une fois de plus : le jugement se suffit à lui-même. Il est la vérité légale...

Vous savez, messieurs, ce qu'il faut penser de cette légalité!

... Personne n'a le droit de le discuter.

## Et plus loin:

Ceci dit, je donne les dernières raisons qui ne font que s'ajouter aux autres par surcroît, car je n'en aurais pas besoin. Nous considérons qu'il y aurait des inconvénients sérieux à publier cette déclaration et que les mêmes motifs qui ont déterminé les juges à ordonner le huis clos nous commandent de ne pas la publier.

C'est la même raison que celle de l'Agence Havas... M. le Ministre, qui ne pourrait pas s'empêcher de rire s'il insistait trop fort, ajoute :

Je ne veux pas exagérer la portée de cet argument. (Ah! ah! à l'extrême gauche.)

Non! non! je ne veux pas l'exagérer. (Applaudissements au centre.)

Et je ne vois pas pourquoi ces applaudissements au centre à moins que ce ne soit uniquement parce que c'est le centre qu'on y applaudit M. le Président du Conseil. (Rires.)

Voilà, messieurs les jurés. ce qu'a dit M. le Président du Conseil. Eh bien! je vous demande si nous pouvons nous contenter de pareilles raisons! je vous demande ce qu'elles signifient, au point de vue politique, quand elles sont invoquées pour ne pas répondre, en présence d'une nation si universellement troublée! Qu'est-ce donc que ce respect excessif de la forme? La chose jugée... la chose jugée! même illégalement jugée!... Nous savons quel est, pour certains hommes et pour certains ministres, le respect que mérite la forme; mais, comment pourraient-ils légitimement invoquer ce respect de la forme pour se taire si, d'un mot, il

leur était loisible, par une pièce convaincante, décisive d' au-dessus de toute discussion, de fermer la bouche à œu qu'on accuse de troubler, par une funeste campagne, si pro-

fondément l'opinion publique!

Le gouvernement n'est pas sculement tenu de respecter la chose jugée, il a aussi pour devoir, quand il le pett d'apaiser la conscie ce publique. Alors, si la déclaration le M. Le Brun-Renaud vaut quelque chose, si elle a une portée quelconque, que signifie la réserve du gouvernement La vérité, c'est que cette déclaration n'a pas de portée, et sans parler de co que je viens de vous plaider déjà, je vis

vous dire ce qui le démontre.

Je ne me place pas seulement au point de yue 🕬 témoignages qu'il nous cût été facile d'opposer aux l'clarations de M. Le Brun-Renaud et que l'on redoute; je ut me place pas seulement non plus au point de vue de ce qu'il y a d'abusif et d'excessif dans la constatation par écrit d'aveux qui auraient été recueillis peut-être le jour de la degradation, mais qui auraient été consignés trois ans plustant. au mois de novembre 1897. Il y a quelque chose pi proteste plus haut que tout cela contre ces prétendus avens, c'est toute l'attitude de Dreyfus depuis le commencement de son procès jusqu'à l'heure présente! Il y a aussi, et droit, quelque chose de plus que je vous dirai, mais je veux plander en fait d'abord et je veux me demander avec vous si, en présence de ce que je vais vous rappeler, on peut les accepter, ces aveux, je ne dis pas sculement comme possibles, mais comme vraisemblables.

lei pardonnez-moi encore une lecture; les plus longues lectures se placeront dans cette première partie de ma discussion, et, quand elles scront épuisées, nous irons viel mais je crois qu'elles sont indispensables pour vous faire, à vous aussi, parcourir utilement, étape par étape, ce long chemin que nous suivons ensemble, comme tous ceux qui sont arrivés à la conviction qui est la nôtre l'ont parcourt

les uns après les autres.

Il est une scène, messieurs les jurés, qu'il faut que voute connaissiez, si vous ne la connaissez déjà; cette scène, c'es celle de la dégradation de Dreyfus. Je n'en sais pas, quant moi, qui ait plus de grandeur et qui, par l'impression morale qui s'en dégage, puisse avoir plus d'influence, pour la forms-

tion de la conviction, dans un procès comme celui dont vous ètes saisis.

C'est encore au journal l'Autorité que j'emprunte le récit: ce journal est contre Dreyfus d'une hostilité qui va jusqu'à la haine. J'ai la Libre Parole à côté, je pourrais la lire aussi; on peut dire que le récit est le même. Eh bien! vous allez voir, écoutant cela avec des esprits non prévenus, en juges que vous êtes, et qui. quels que soient vos sentiments à l'heure actuelle, m'écouterez jusqu'à la dernière minute, pour recueillir loyalement tous les éléments de la conviction que je puis espérer de faire passer en vous parce qu'elle est la mienne — et vous sentez bien qu'elle est la mienne, ce qui m'ouvre vos consciences, — eh bien! si vous écoutez cela en juges, vous verrez comment la prévention et la passion peuvent dénaturer les choses, vous verrez comment les protestations d'innocence de cet homme, qui, pour moi, crient qu'il est innocent, sont accueillies comme des marques de cynisme et comment ce sont des clameurs de colère et de haine qui lui répondent. Je veux que vous assistiez à cela, messieurs les jurés, — n'oubliez pas que c'est encore d'un adversaire que vous écoutez le récit :

Le premier coup de neuf heures sonne à l'horloge de l'Ecole. Le général Darras lève son épée et jette le commandement, aussitôt répété sur le front de chaque compagnie :

-- Portez armes!

Les troupes exécutent le mouvement.

Ua silence absolu lui succède.

Les cœurs cessent de battre, et tous les yeux se portent dans l'angle droit de la place où Dreyfus a été enfermé dans un petit bâtiment à terrasse.

Un petit groupe apparaît bientôt: c'est Alfred Dreyfus, encadré par quatre artilleurs, accompagné par un lieutenant de la garde républicaine et le plus ancien sous-officier de l'escorte, qui approche. Entre les dolmans sombres des artilleurs, on voit se détacher très net l'or des trois galons en trèfle, l'or des bandeaux du képi; l'épée brille et l'on distingue de loin la dragonne noire tenant à la poignée de l'épée.

Dreyfus marche d'un pas assuré.

- Regardez donc, comme il se tient droit, la canaille, dit-on.

Le groupe se dirige vers le général Darras, devant lequel se tient le greffier du Conseil de guerre, M. Vallecalle, officier d'administration.

Dans la foule, des clameurs se font entendre. Mais le groupe s'arrête. Un signe du commandant des troupes, et les tambours et les correns ouvrent un ban et le salence se fait de nouveau, cette fait tragique.

Les canonniers qui accompagnent Dreyfus reculent de quelqui

pas, le condamné apparaît bien détaché.

Le greffier salue militairement le general et, se tournant ver Dreyf is, lit, d'une voix tres distincte, le jugement qui condamne l' nomnie Dreyfus à la déportation dans une enceinte fortifiée et à l' dégradation militaire.

Puis le greffier se retourne vers le général et fait le salut mill

taire.

l)reyfus a ecoute silencieusement. La voix du général Dares s'élève alors et, blen que légèrement empreinte d'émotion, on ente très bien cette phrase:

Dreyfus, vous êtes indigne de porter les armes. Au nom 🕕

peuple frança -, nous vous dégradons!

On voit alors Dreyfus lever les deux bras et, la tête haute, s'éct d'une voix forte, sans qu'on distingue le moindre tremblement

- Je suis innocent, je jure que je suis innocent! Vive la France

- A mort! repond au dehors une immense clameur.

Mais le broit s'apaise aussitôt. On a remarqué que l'adjudn' chargé de la triste mission l'enlever les galons et les armes d dégrade avait porté la main sur celui-ci, et dejà les premiers galon et parements, qui ont été décousus d'avance, ont été arrachés par le et jetes à terre.

Dreyfus en profite pour protester de nouveau contre sa co

damnation, et ses cris arrivent tres distincts jusqu'à la foule.

- Sur la tête de ma femme et de mes enfants, je jure que je 🗃

innocent. Je le jure! Vive la France!

Cependant l'adjudant a arraché tres rapidement les galons du kéles troiles des manches, les boutons du dolman, les numéros du calla bande rouge que le condamné porte à son pantalon depuis entrée à l'Ecole Polytechnique.

Reste le sabre l'adjudant le tire et le brise sur son genou : un bri

sec, les deux troaçons sont jetés à terre comme le reste.

Le ceinturon est ensuite detaché, le fourreau tombe à son tour. C'est fini. Ces secondes nous ont semble un siècle; jamais i pression d'angoisse plus aigue

Et de nouveau, nette sans indice d'émotion, la voix du condant

s'élève :

- On degrade un innocent!

Il faut maintenant au condamné passer devant ses camarades ses subordonnes de la veille. Pour tout autre, c'eût été un suppl atroce...

Ce sont les adversaires qui parlent, messieurs les jurés,

...l). eyfus ne paraît pas autrement gêné, car il enjambe ce qui les insignes de son grade, que deux gendarmes viendront relever to

à l'heure, et se place lui-même entre les quatre canonniers, le sabre nu, qui l'ont conduit devant le général Darras.

Le petit groupe, que conduisent deux officiers de la garde républicaine, se dirige vers la musique placée devant la voiture cellulaire et commence à défiler devant le front des troupes, à un mêtre à peine.

Dreyfus marche toujours la tête relevée. Le public crie: « A mort! » Bientôt, il arrive devant la grille, la foule le voit mieux, les cris augmentent, des milliers de poitrines réclament la mort d'un misérable qui s'écrie encore: « Je suis innocent! Vive la France! »

La foule n'a pas entendu, mais elle a vu Dreyfus se tourner vers elle et crier.

Une formidable bordée de sisslets lui répond, puis une clameur qui passe comme un sousse de tempête au travers de la vaste cour :

- A mort! A mort!

Et, au dehors, un remous terrible se produit dans la masse sombre, et les agents ont une peine inouïe à empêcher le peuple de se précipiter sur l'Ecole militaire et de prendre la place d'assaut, asin de faire plus prompte et plus rationnelle justice de l'infamie de Dreyfus.

Dreyfus continue sa marche. Il arrive devant le groupe de la presse.

- Vous direz à la France entière, dit-il, que je suis innocent.
- Tais-toi, misérable, lui répondent les uns, pendant que d'autres lui crient : Làche! traître! Judas!

Sous l'outrage, l'abject personnage se redresse; il nous jette un coup d'œil de haine féroce:

- Vous n'avez pas le droit de m'insulter.

Une voix nette sort du groupe de la presse, contestant :

- Vous savez bien que vous n'êtes pas innocent.

- Vive la France! sale Juis! lui crie-t-on encore; et Dreysus coutique son chemin.

Ses vêtements ont un aspect pitoyable. A la place des galons pendent de longs bout de fil, et le képi n'a plus de forme.

Dreyfus se redresse encore, mais il n'a parcouru que la moitié du front des troupes, et l'on s'aperçoit que les cris continus de la foule et les divers incidents de cette parade commencent à avoir raison de lui.

Si la tête du misérable est insolemment tournée du côté des troupes, qu'elle semble défier, ses jambes commencent à fléchir, sa démarche paraît plus lourde.

Le groupe n'avance que lentement. Il passe maintenant devant les

Le tour du carré s'achève. Dreyfus est remis entre les mains des deux gendarmes qui sont venus ramasser ses galons et les débris de 80n sabre, ils le font aussitôt monter dans la voiture cellulaire.

Le cocher fouette ses chevaux et la voiture s'ébranle, entourée d'un détachement de gardes républicains, que précèdent deux d'entre eux, le revolver au poing.

La parade a duré juste dix minutes.

Ensuite Dreyfus, restant toujours dans un complet mutisme, a eté réintégré au Dépôt.

Mais là, il a de nouveau protesté de son innocence.

Voilà, l'attitude de Dreyfus! — Vous l'apprécierez comme vous voudrez. Il est tragique en tous cas de relire pareil récit après trois années, dans les circonstances dramatiques où nous sommes. — Voilà l'attitude de Dreyfus à la dégradation!

Et après la dégradation?... Après... et avant aussi. Vossiallez entendre les lettres successives qu'il écrit et au ministre le la guerre, et à M<sup>n</sup> Demange son défenseur.

Au ministre d'abord :

Monsieur le ministre,

J'ai reçu par votre ordre la visite du commandant du Paty de Clam, auquel j'ai déclaré encore que j'étais innocent, et que je n'avais même jamais commis la moindre imprudence...

Ici vous pourrez voir, Messieurs, ce qu'il faut penser de ces aveux d'amorçage, dont on parle depuis la prétende déclarationde M. Le Brun-Renaud!

..... J'ai déclaré que j'étais innocent et que je n'avais même jamais commis la moindre imprudence.

Je suis condamné, je n'ai aucune grâce à demander, mais, au nom de mon honneur qui, je l'espère, me sera rendu un jour, j'ai le devoir de vous prier de vouloir bien continuer vos recherches.

Moi parti, qu'on cherche toujours, c'est la seule grâce que je sollicite.

Voici maintenant ce qu'il écrit à M° Demange la veille et le soir de sa dégradation, — ces lettres ont été publiées, ma s' il importe que, dans un récit condensé comme celui que s' vous présente, toutes les pièces qui sont des documents historiques passent sous vos yeux — :

3 janvier 1895.

Cher maître,

Je viens d'être prévenu que je subirai demain l'affront le plussanglant qui puisse être fait à un soldat.

Je m'y attendais, je m'y étais préparé, le coup a cependant été terrible. Malgré tout, jusqu'au dernier moment, j'espérais qu'un hasard providentiel amènerait la découverte du véritable coupable.

Je marcherai à ce supplice épouvantable, pire que la mort, la tête haute, sans rougir.

Vous dire que mon cœur ne sera pas affreusement torturé quand on m'arrachera les insignes de l'honneur que j'ai acquis à la sueur de mon front, ce serait mentir.

J'aurais, certes, mille fois préféré la mort.

Mais vous m'avez indiqué mon devoir, cher maître, et je ne puis m'y soustraire, quelles que soient les tortures qui m'attendent. Vous m'avez inculqué l'espoir, vous m'avez pénétré de ce sentiment qu'un innocent ne peut rester éternellement condamné, vous m'avez donné la foi.

Merci encore, cher maître, de tout ce que vous avez fait pour un innocent.

Demain, je serai transféré à la Santé.

Mon bonheur serait grand si vous pouviez m'y apporter la consolation de votre parole chaude et éloquente et ranimer mon cœur brisé.

Je compte toujours sur vous, sur toute ma famille, pour déchiffrer cet épouvantable mystère.

Partout où j'irai, votre souvenir me suivra, ce sera l'étoile d'où j'attendrai mon bonheur, c'est à-dire ma réhabilitation pleine et entière.

Agréez, cher maître, l'expression de ma respectueuse sympathie.

A. Dreyfus.

Et en post-scriptum:

J'apprends à l'instant que la dégradation n'aura lieu que samedi. Je vous envoie quand même cette lettre.

Et puis, Messieurs:

Prison de la Santé, samedi.

Quelques heures après la dégradation:

Cher maître,

J'ai tenu la promesse que je vous avais faite. Innocent, j'ai affronté le martyre le plus épouvantable que l'on puisse infliger à un soldat; j'ai senti autour de moi le mépris de la foule; j'ai souffert la torture la plus terrible qu'on puisse imaginer. Et que j'eusse été plus heureux dans la tombe! Tout serait fini, je n'entendrais plus parler de rien, ce serait le calme, l'oubli de toutes mes souffrances.

Mais, hélas! le devoir ne me le permet pas, comme vous me l'avez si bien montré.

Je suis obligé de vivre, je suis obligé de me laisser encore martyriser pendant de longues semaines pour arriver à la découverte de la vérité, à la réhabilitation de mon nom.

Hélas I quand tout cela sera-t-il fini? quand serais-je de nouveau heureux?

Enîn, je compte sur vous, cher maître. Je tremble encore au sou-

venir de tout ce que j'ai enduré anjourd'hui, à toutes les souffrance

qui m'attendent encore

Sontenez-moi, cher maître, de votre parole chaude et eloquent faites que ce martyre ait une fin, qu'on m'envoie le plus vite possible là-bas, où j'attendrai patiemment en compagnie de ma femme...

Il espérait la compagnie de sa femme. — deux fois elfe demandé d'etre autorisée à le rejoindre, deux fois on le la a refusé.

... Que l'on fasse la lumière sur cette lugulire affaire et qu'on me rende mon honneur.

Pour le moment, c'est la seule grâce que je sollicite. Si l'on a de doutes, si l'on croit à mon innocence, je ne demande qu'une seule chose pour le moment, c'est de l'air, c'est la societé de ma femme, a alors j'attendrai que tous ceux qui m'aiment aient dechiffré cet lugubre affaire.

Jamais, dans aucune lettre, il edit autre chose.

Mais qu'on fasse le plus vite possible, car je commence à être le bout de resistance. C'est vraiment trop tragique, trop cruel d'être innocent et d'être condamné pour un crime aussi épouvantable.

Pardon de ce style decousu, je n'ai pas encore les idées à moi, it suis profondément abattu physiquement et moralement. Mon cou a trop saigné aujourd'hui.

Pour Dien donc, cher maître, qu'on abrège mon supplice immérité Pendant ce temps, vous chercherez, et, j'en ai la foi, la conviction intime, vous trouverez.

Croyez moi tou ours votie devoué et malheureux.

A DREAFES.

Ch bien! messieurs les jurés, pour tous les hommes que ont des entrailles, ets lettres-là, c'est plus fort que toutes la déclarations de M. Le Brun-Renaud, et voilà ce qui a ferra la bouche à M. le Président du Conseil! Cela, et autre chose car je veux croire que, puisque M. Meline est un avoca puisqu'il porte la robe de ce barreau, qui, quoi qu'on cait, honore encore ceux qui en font partie, sa conscience juridique a pour un instant pris dans son âme le dessus su l'idée qu'il s'est faite de la raison d'Etat. Il a compris qu'e droit c'est une plaisanterie que ces pretendus aveux post rieurs à l'affaire, refevés peut être par surprise dans un phrase mal entendue, à l'insu de l'accusé, sans qu'on les la soumette, sans qu'on les lui fasse contresigner.

Il y a dans la loi, un article dont on n'a pas parlé enco

et dont il convient que je vous dise un mot, c'est l'article 377 du Code d'instruction criminelle.

On a prévu, dans les affaires capitales, — et celle-ci n'est elle pas un peu de cette nature? Quand on a imposé au condamné un exil si absolu que sa femme aujourd'hui ne voit même plus son écriture, n'a-t-on pas fait de sa condamnation, une sorte de condamnation capitale? — eh bien! on a prévu dans le Code que les condamnés à la peine capitale pouvaient avoir au dernier moment à faire des aveux. Voulez-vous savoir, messieurs les jurés, quelles formes ont été fixées par la loi pour les recevoir?

Article 377 du Code d'instruction criminelle. — Si le condamné veut faire une déclaration, elle sera reçue par un des juges du lieu de l'exécution assisté d'un greffier.

En bien! pourquoi donc n'a-t-on pas employé des formes pareilles à l'égard de Dreyfus, si les aveux devaient avoir une valeur...?

M. LE Président. — Maître Labori, vous savez que cet article est pour les condamnés à mort.

Me Labori. — C'est entendu, monsieur le Président. il est pour les condamnés à mort, je viens de le dire.

Mais je n'ai pas fini, et je suis heureux que votre interruption se soit produite ici, car vous verrez dans un instant que j'aidans mon dossier de quoi répondre. Ce qui est certain, c'est qu'en effet la loi n'a prévu que ce cas, parce que les condamnés à mort sont les seuls qui ne peuvent pas revenir (rires): quant aux autres, il est évident que les aveux ne leur sont pas opposables tant qu'ils ne les ont pas contresigués. Pourquoi donc l'article 377 n'est-il pas applicable aux condamnés qui ne sont pas condamnés à mort? Parce qu'on peut toujours les trouver et qu'on peut leur dire : « Vous avez fait des aveux, le reconnaissez-vous?... » Demandez donc à Dreyfus s'il reconnaît avoir fait des aveux. On le lui demandera au cours de ce procès de revision que tout le monde sent bien venir maintenant, et alors nous verrons ce qu'il répondra.

Mais, voulez-vous que nous raisonnions encore en fait?

Il n'y a pas d'affaire, où l'on ait fait plus que dans celle-ci pour obtenir les aveux d'un accusé : et c'est une nouvelle preuve, en passant, qu'on n'avait pas de

charges, car on ne demande pas d'aveux aux gens qui sont accablés par l'accusation; mais on en sollicite, en descendant jusqu'à la déprécation et jusqu'à la fraude..., vous allez le voir,... des hommes contre lesquels il n'existe rien que des charges ridicules, comme cette scène de la dictée dont j'ai fait justice tout à l'heure.

Je dis que si l'on avait eu la bonne fortune d'avoir des aveux sérieux dans une affaire pareille, on n'aurait pas manqué de les faire contresigner et de leur donner une valeur authentique. Je vous en ai annoncé la démonstration éclatante;

la voici:

Mamtes fois, au cours de l'information. M. le commandant du Paty de Clam, aujourd'hui colonel, s'est présenté auprès du capitaine Dreyfus et lui a demandé des aveux. Je vous ai dit qu'il est allé jusqu'à employer un procédé que je considère, quant à moi, comme irrégulier; j'apporte la preuve. J'ai entre les mains des fragments de l'interrogatoire subi à la dernière heure, avant la poursuite devant le Conseil de guerre, par Dreyfus. La famille Dreyfus en a cu connaissance au cours de la poursuite. Si l'autenticité en était contestée, je m'arrangerais pour l'établir sans discussion; et comme parmi ceux qui m'écoutent se trouve, j'imagine, M. le colonel du Paty de Clam, qui a procédé à l'interrogatoire, nous verrons bien s'il en reconnaîtra la teneur ou s'il la déniera.

Eh bien! messieurs les jurés, écoutez, et écoutez aussi, jurisconsultes qui êtes ici, criminalistes, juges d'instruction, magistrats, qui savez ce que c'est qu'une information judiciaire moderne.

Le 29 octobre 1894, M. le commandant du Paty de Clang so présente dans la cellule de Dreyfus et lui pose entre autres questions celle que voici :

Reconnaissez-vous que ce que vous venez d'écrire ressemble étrangement à l'écriture du document ?

C'était le bordereau.

R. Oui. il y a des ressemblances dans les détails de l'écriture mais l'ensemble n'y ressemble pas; j'affirme ne l'avoir jamais écrit le comprends très bien cette fois que ce document ait donné prist aux soupçons dont je suis l'objet; mais je voudrais bien à ce suje être entendu par le ministre.

Lecture faite, etc.

C'est la fin de l'interrogatoire du 29 octobre 1894.

Le 30 octobre, M. le commandant du Paty de Clam se présente à nouveau :

D. — Vous avez demandé dans votre dernier interrogatoire à être entendu par M. le ministre de la guerre pour lui proposer qu'on vous envoyât n'importe où pendant un an sous la surveillance de la police, tandis qu'on procéderait à une enquête approfondie au ministère de la guerre.

R. - Oui.

Demande. — Je vous montre les rapports d'experts qui déclarent que la pièce incriminée est de votre main. Qu'avez vous à répondre?

R. — Je vous déclare encore que jamais je n'ai écrit cette lettre.

Demande. — ...

Et c'est ici. Messieurs, qu'il me faut toute votre attention:

- D. Le ministre est prêt à vous recevoir si vous voulez entrer dans la voie des aveux.
- R. Je vous déclare encore que je suis innocent et que je n'ai rien à avouer. Il m'est impossible, entre les quatre murs d'une prison, de m'expliquer cette énigme épouvantable. Qu'on me mette avec le chef de la sûreté, et toute ma fortune, toute ma vie seront consacrées à débrouiller cette affaire.

Voilà ce qu'on a fait pour obtenir des aveux! On a été, je le déclare hautement, jusqu'à la fraude, car on a dit à cet homme, en ayant bien soin de lui rappeler ses dernières paroles de la veille : « Vous demandez à être envoyé en surveillance, vous voulez vous en expliquer avec le Ministre; il vous recevra, si vous avouez! » Cela voulait dire : « Peutêtre dans ce cas fera-t-il droit à votre demande! » C'était un piège! Devant ce piège, Dreyfus a répondu comme il l'a fait à tous les instants : « Je n'avouerai pas; je n'ai rien à avouer, dussé-je ne pas voir le Ministre! »

Voilà l'homme contre lequel on voudrait aujourd'hui produire des aveux, qui n'auraient pu être que des aveux surpris, des aveux que je conteste d'ailleurs dans leur authenticité matérielle! Allons donc! Vous voyez bien que M. le Président du Conseil est un homme prudent, quand il dit qu'on les aurait discutés, ces aveux, parce qu'on discute tout dans cette affaire! (Applaudissements.) Je répète, moi; oui

sans doute, mais, parce que tout y est discutable! (Nou-veaux applaudissements.)

Voilà enfin, Messieurs, de quoi est fait l'édifice effrayant que nous avons à porter sur les épaules dans la tâche que nous avons entreprise : édifice de mensonge pour les uns, pour ceux qui sont les auxiliaires humbles et misérables de cette besogne de ténèbres; mais édifice d'hypocrisie pour les plus hauts, et ce sont les plus coupables, qu'ils ne l'ignorent pas : que ceux-là entendent mes paroles, si elles atteignent jusqu'à eux, et qu'ils se souviennent que le nom de l'histoire qui est marqué au pilori le plus humiliant, c'est le nom de Ponce-Pilâte... Qu'ils s'en souviennent! (Vifs applaudissements.)

Voilà, messieurs les jurés, pour les aveux!

Maintenant, Monsieur le Président, je vais m'engager dans un développement assez long; par conséquent, si la Cour le veut, ce serait peut-être le moment de couper ma plaidoirie et d'en remettre la continuation à demain.

L'audience est levée à deux heures cinquante.

•

the state of the s

• :.

(Une longue ovation est faite à Me Labori.)

# QUINZIÈME AUDIENCE

### **AUDIENCE DU 23 FÉVRIER**

SONNAIRE. — Plaidoirie de M. Labori (fin). — Plaidoirie de M. Georges Clémenceau. — Réplique de M. l'Avocat général. — Réplique de M. Labori- — Verdict.

#### PLAIDOIRIE DE Me LABORI

(Suite).

M. LE Président. — Maître Labori, vous avez la parole pour continuer votre plaidoirie.

Me Labori. — Messieurs les jurés,

J'ai essayé de dégager successivement cette affaire des obscurités, — que je puis appeler obscurités accessoires, — qui l'encombraient et qui en étaient, en réalité, injustement devenues la partie principale.

Je vous ai montré ce que valaient tous les mensonges répandus à plaisir autour de ce procès; j'ai voulu aussi établir ce que représentait ce dossier secret désormais illustre, dont vous savez à présent le mérite.

Il me reste, avant de rentrer dans le centre même de ma discussion, à vous entretenir de la prétendue preuve de la culpabilité du capitaine Dreyfus, preuve absolue cette fois dit-on, dont M. le général de Pellieux, et, après lui, M. le général de Boisdeffre, ont parlé à l'une des dernières audiences.

Il ne faut pas y attacher plus d'importance qu'à tout le reste, et, bien que je ne l'aie pas entre les mains, cette

preuve, je vais vous faire l'irréfutable démonstration qu'elle est sans portée.

Je ne puis m'empêcher de redire aujourd'hui combien grande a éte ma surprise quand j'ai vu M. le général de Pellieux apporter à la barre, jeudt dernier, la sensationnelle déclaration que vous vous rappelez et qu'il est pourtant nécessaire, avant de la discuter, de remettre sous vos yeux.

Voici comment s'exprimait M, le général de Pellieux :

Monsieur le Président, je demande à être rappelé à la barre. M. le Président — Voulez vous vous approcher, général?

M. le général de Pellieux — Messieurs les jurés, j'ai une observation à faire sur ce qui s'est passé tout à l'heure. Jusqu'ici nous nous sommes tenus dans les termes stricts de la légalité, nous n'avons parle aucunement de l'affaire Dreyfus. Je ne veux pasen parler; mais je ferai remarquer que la défense ici a lu tout à l'heure, publiquement, un passage du rapport du commandant d'Ormescheville faisant partie du huis clos.

Je demande alors à parler, non pas du procès Dreyfus, je n'en parlerai pas, mais je repéterai le mot si typique du colonel Henry.

« On yeut la lumière, allons y. »

Au moment de l'interpellation Castelin, il s'est produit un fait que

je tiens à signaler.

On a eu au ministère de la guerre, et je ne parle pas de l'affaire Dreyfus, — la preuve absolue de la culpabilité de Dreyfus, absolue, et cette preuve je l'ai vue. Au moment de cette interpellation, il est arrive au ministère de la guerre un papier dont l'origine ne peut être contestee et qui dit — je vous dirai ce qu'il y a de lans — : Il va se produire une interpellation sur l'affaire Dreyfus. Ne dites jamais les relations que nous avons eues avec ce juif. Et, messieurs, la note est signée ; elle n'est pas signée d'un nom connu, mais elle est appuyée d'une carte de visite, et au dos de cette carte de visite, il y a un rendez-vous insignifiant, qui est le même que celui porte sur la pièce, et la carte de visite porte le nom de la personne

Eli bien 'Messieurs, on a cherché la revision du proces par une voie detournée; je viens vous donner ce fait, je viens vous le donner sur mon honneur et j'en appelle à M. le général de Boisdeffre pour

confirmer ma déposition.

Il n'était pas alors question de l'affaire Dreytus; on no devait pas parlei de l'affaire Dreyfus; au début même de ses explications, M. le géneral de Peltieux le proclame, et voila ce qu'on apporte, sans accepter, je ne dis pas seulement le contrôle de la discussion, mais même le contrôle de questions qu'on ne nous a pas permis de poser.

Je ne me serais plaint ni de cette déclaration ni de la nouvele déposition de M. le général de Borsdeffre, si on m'avait permis, non pas meme de répondre aux témoins, mais de les interroger. On ne l'a pas permis, et c'est pour moi, je l'atteste, le plus triste, le seul vraiment triste incident de ce procès, car c'est lui qui, un moment, a menacé de faire dévier l'affaire par une sorte de violence morale dont, on peut le dire, la defeuse a été l'objet.

On a parlé alors du découragement de la défense. Découregement, soit! découragement venu non pas de ce que la défense avait moins de confiance dans la cause qu'elle representait, mais de ce que ce jour-là et pour un instant — Deu merci! la liberté de la parole qu'en nous laisse aujourt but efface un peu ce souvenir — il nous avait semblé que la justice allait être moins pure, moins noble et, par conséquent,

moins sure.

Nous nous sommes demandé ce qu'il fallait faire, et puis nous nous sommes dit que, quoi qu'il advienne, il fallait aller

Jsqu'au bont, fristement, mais conrageusement.

Si nous avions pu, je ne dis pas avoir les pièces, — dulleurs saus valeur judiciaire ou morale d'aucone sorte lant qu'elles n'ont pas été sommises à celui à qui on les applique, mais inviter M. le géneral de Pellieux, M. le genéral de Boisdeffre, à s'en expliquer plus complètement, sovez tranquilles, la preuve de leur inanité eut été faite sur l'heure. Nous aucions demandé quelle était leur origine; si cette origine était certaine; si elles avaient été reconnues par leurs auteurs présumés; au cas contraire, si elles avaient été expertisées, et nous aurions examiné les réponses.

L'origine des pièces, je vais vous la dire, avec prudence; mais je vous dirai autre chose aussi, à savoir que l'une des deux pièces, la carte de visite, est authentique, mais que celle qui l'accompagne, la note, est un faux. Je le dirai parce que

ja pu me renseigner, et je le démontrerai.

Qu'est-ce donc que ces deux pièces — et vous comprendrez maintenant, pourquoi, j'ai voulu relire la déclaration de M. le

général de Pellieux?

C'est d'abord la carte de visite d'un attaché militaire, — je duai lequel, si on m'y oblige —. Elle est authentique, cette carte de visite; elle donne rendez-vous à un autre attaché militaire: seulement, au bas de cette carte de visite, il y a

un nom d'emprunt, n'importe lequel, mettons Claude, si vous voulez, tandis que c'est la carte de visite de M. de X...; le rendez-vous, disons qu'il est signé : Claude... Pus, à côté de cette carte. il y a une note qui, celle-là, porte non pas exactement peut-être : « Même pour nos gouvernements, nous n'avons rien de commun avec ce juif... », mais cet : « Une interpellation va avoir lieu sur l'affaire Drev<sup>e</sup>us; il est toujours bien entendu que, même vis-à vis de nos gouvernements, nous n'avons jamais en affaire avec cette juice-ve. » Signe : Claude, comme la carte.

Ainsi, une écriture, imitée ou non, une note sans authentieité d'aucune sorte, à côté une carte destinée, de manere puerile, à donner de l'authenticité à la note, voilà les preuves

absolues!

Mais, d'abord, messieurs les jures, je vous le demande? sans men savou de plus, pour des esprits sages et prudeuts habitues aux choses de la politique, de la diplomatre et de la vie, est-il vraisemblable, est il possible que deux attaches militaires etrangers éprouvent, sur cette question et sur cette affaire, le besoin de se recommander le silence? Pourpoi donc? Qui donc va les interroger? A qui doivent-ils des comptes? Est ce que par hasard, depuis 1894, leurs gouvernements ne sont pas fixés, et définitivement, de la mamere la plus complète? A propos de quoi s'écrivent-ils ainsi en 1896?

te n'est pas assez; pourquoi joindre à cette note anonyme une carte, et une carte authentique, vous l'emendez bien, sir

laquelle un rendez-vous insignifiant à été donné?

La carte, il n'était pas difficile de se la procurer. Est-ce que des cartes d'attaches militaires, d'ambassadeurs ou d'autres ne trament pas partout? Est-ce que cette carte, qui navul ancun interêt, parce qu'elle donnait, on l'a dit, un renter vous insignifiant, il n'a pas éte facile à des agents d'espionnage de se la procurer?...

Les agents d'espionnage, on peut le croire, cachent soit vent des escrocs. Il y a des agents qui ne sont pas, après tout, la fine fleur de l'humanité. — je ne parle pas des officiers qui font honorablement le métier que leur impose l'oble gation du service des renseignements, je parle des agents subalternes et auxiliaires qui sont les serviteurs de ces officiers et qui, nécessairement, font le métier de trahison. — méties

le trahison dans l'intérêt de leur pays sans doute, mais, en tout cas, métier bas et vil; — eh bien! ces agents, est-ce que vous ne croyez pas que parmi eux il peut s'en trouver qui, au milieu de ce trouble public, soient trop heureux de

rouver l'occasion de faire argent de n'importe quoi?

S'il y a des agents, — et si on veut des explications plus complètes au Ministère des affaires étrangères, j'en donnerai, — s'il y a des agents qui imitent, qui forgent l'écriture des attachés militaires, et il y en a, est-ce que vous ne voyez pas que c'est bien ainsi qu'ils s'y prendront? Ils auront une carte qui sera authentique et qui ne sera pas signée Claude, parce que lorsqu'on est M. de X... et qu'on donne un ren-lez-vous sur une carte, on ne la signe pas Claude, — je dis Claude » par hypothèse, — et ils agiront comme on a agi ci.

Qu'a fait le faussaire? Il a surpris la carte de l'attaché militaire, qui pouvait traîner ou qui pouvait avoir été perdue; ly a mis la signature fausse « Claude », et puis, imitant 'écriture ou ne l'imitant même pas, il a signé le papier anoyme du même nom de Claude. Voilà, Messieurs, toute la machination, toute l'escroquerie!

Est-ce qu'on fera admettre, je le répète, que non seulement es attachés militaires s'écrivent dans de telles conditions, nais qu'ils s'écrivent sur une pareille question, après la ameuse aventure, vraie ou fausse, du bordereau qu'on aurait soi-disant trouvé dans un panier à papiers en 1894?

J'espère que l'État-major qui est ici, qui est de bonne foi, — je le crois, j'en suis sûr, — m'écoutera avec bonne volonté, et, en sortant d'ici, réfléchira et comprendra qu'il faut pousser plus loin les enquêtes pour faire sincèrement la lumière.

Les attachés militaires, messieurs les jurés, pourquoi more une fois s'écriraient-ils à ce sujet? Et à quel monent? Au mois de novembre 1896, au retour des grandes nanœuvres auxquelles ils ont assisté, alors que, tout le monde diplomatique le sait, les trois attachés militaires de la triple alliance se voient à ce moment-là presque tous les jours pour concerter, d'un commun accord, les rapports que chacun de son côté doit envoyer à son gouvernement.

La fameuse carte dont on se sert pour rendre authentique la note frauduleuse et mensongère, c'est précisément une carte qui donne un rendez-vous de cet-ordre, et qu'on n'a pas

en besoin de garder minutieusement, par cette excellente rai-

son qu'elle n'avait aucune espèce d'intérêt.

En vérité, est ce que M. le lieutenant-colonel Picquart, de qui je ne tiens rien des explications que je donne. — je le déclare, personne ne doutera de ma parole, — est-ce que M. le colonel Picquart n'a pas en raison de venir dire à cette barre, non pas que ses chefs avaient fait un faux, non par que ses chefs s'étaient de mauvaise foi servis d'un faux, mair que cette pièce qu'ils invoquaient, de bonne foi, était un faux. Il a eu raison, j'en ai fait la preuve!

Faut-il ajouter que personne n'acceptera que, sans atilité sans intérêt, des diplomates étrangers emploient cette expression de « juif » on de « cette juiverie », qui, voyez-vous

trahit le faussaire, le faussaire intéressé?

Je vous le demande, messieurs les jurés,— ce n'est qu'une question que je pose au cours de ce débat, c'est comme un éclaircie que j'essaie d'ouvrir. — est-ce que tout ne devien drait pas clair si quelque coupable, par exemple M. Ester hazy, à le supposer coupable, avait, je ne dis pas même dans les bureaux de l'Etat-major, je ne veux pas aller jusqu'à c soupçon injurieux, mais au-dessous des bureaux de l'Etal major, à côté d'eux, parmi leurs auxiliaires, un complic qui non seulement lui ait fourni ces documents qu'on pré tend dérisoirement qu'il ne pouvait pas se procurer, mai qui, depuis, le défende dans la bataille qu'il a été obligé de livrer et fabrique pour lui ou l'aide à fabriquer les faux tuté laires...? Alors, tout deviendrait clair, tout deviendrait lumi neux, car ces braves généraux, ces loyaux soldats pleins 🔥 bonne foi, viendraient ici avec une entière confiance 🚽 et ils seraient d'autant plus terribles dans leurs déclars tions qu'ils seraient plus de bonne foi... Comprenez-vou pourquoi je disais que c'est leur bonne foi qui m'épou vante?...

Même sans cela, qu'est-ce qu'elles valent ces pièces qu'je discute et que j'anéautis sans les avoir vues?... Et is j'apporte un argument auquel je défie qu'on réplique, vou m'entendez bien.

Si elles avaient une valeur, est-ce que vous croyez qu'o aurait envoyé M. le colonel Picquart en mission en novembre 1896?

Je vous parlerai tout à l'heure de M. le lieutenant-colont

Propart: je vous montrerai quelle était l'estime dans laquelle le tenaient ses chefs, qui viennent aujourd'hui l'ontrager. Si on avait eu cette preuve absolue dont on parle, au moment du départ de M. le lieutenant-colonel Picquart, si elle avat eu une valeur, alors qu'il s'agussait seulement, dit M. le genéral Gouse et répète M. le général de Boisdetfre, de faire chapper M. le colonel Picquart à cette idée fixe « qui perd un exellent officier », qu'est-ce qu'on aurait fait? On aurait avisé a ssitôt le chef du service des renseignements, véritable préfet de police militaire, on aurait appele le lieutenant-colonel Picquart et on lui aurait dit : « Picquart, mon cher ami, vous vous êtes trompé, nous sommes tranquilles maintenant, voer la preuve, » S'il avait été parti déjà, on l'aurait fait revenir pour le lui dire; on n'a rien fait de tel.

Ces pièces, enfin, qui ne sont pas dangereuses pour la soceté de l'Etat puisqu'on les dévoile à la Cour d'assises, i supposer qu'elles eussent quelque prix, est-ce que vous croyez aussi que M. le Ministre de la guerre, M. le Président du Conseil, auraient fait sur elles depuis des mois un silence

atsolu quand le pays était si profondément troublé?

Sils l'avaient fait, messieurs les jurés, les pièces étant séreuses, ils seraient les plus grands des malheureux et des roupables! Ils auraient laissé se perpétuer l'angoisse pubique, alors que d'un mot ils pouvaient y mettre un terme!

Mais ils ne sont pas coupables de cette faute qui serait impardonnable; ils ont fait le silence parce que ces pièces actaient pas sérieuses; parce que, eux, hommes politiques babiles, habitués à déjouer les ruses et les intrigues, ils l'ont bien senti, taudis que ce brave général de Pellieux, fatigué de ce qu'il prend pour des injures à l'armée, — il a tort, mais je le comprends, et je le respecte, — excité un moment donné, au dernier point, de bonne foi, j'en suis sir, est venu dire : « Allons-y », et il y est allé. Il était de bonne foi, mais il était trompé. Nous savons maintenant sur quoi il s'appuyait, et ma conclusion, c'est qu'on avait ben fut jusque-là de se taire, non pas parce que la sécurité nationale aurait été menacée, si on avait parlé, mais parce que, e qu'il fallait craindre, si on révélait ces prétendues pièces, ce n'était pas la guerre, c'était le ridicule!

l'ajouterai encore un mot. M. l'Avocat général nous accule

à prouver ici, pour emporter notre acquittement, que c'e par ordre qu'on a jagé au Conseil de guerre de 1898 🏸 reviendrai ; mais dès à présent qu'est-ce donc que, de la meil teure foi du monde, M. le général de Pellieux et M. le 🕵 néral de Boisdeffre, avec le concours de la justice, vienne vous demander à vous-mêmes, si ce n'est pas de juger pa ordre? Qu'est-ce donc qu'ils viennent faire 101, si ce n'es pas renouveler ce qu'on peut appeler « le coup de la pièc secrète»?---j'emploie ce mot familier parce qu'il n'en est pu qui rende mieux ma pensée —. Qu'est-ce que ces piècs avec lesquelles on espère, après avoir manqué le résult avec la pièce ; « Le canaille de D... », arriver à arracher 🗷 verdict de condamination ? Qu'est-ce que ces pièce nouvelles, ces prétendues preuves qu'on apporte, sans discus sion et sans contrôle possibles, sinon de nouvelles piece secrètes qu'on jette récllement quoique verbalement dans l' débat, qu'on veut y faire peser de tout leur poids, avec les queltes on essaie de surprendre - de bonne foi, je le proclame, non pas par voie de précaution oratoire, mais parc que je le pense ainsi — mais enfin de surprendre votre justic et votre religion de magistrats?

Laissons done tout cela,

Ne nous désolons pas trop de l'impuissance où nous avou été ici d'éclairer les choses par les questions, puisque nous sommes acrivés, par le seul raisonnement, à la vérité, qui est plus force que tout, puisque nous avons réussi à faire la lumère aussi celatante que possible, et revenons, messieurs le jurés, abandonnant tout ce que nous venons de voir aux acces soires puéries, revenons à la charge unique de 1894, à ce que eté la base de l'accusation contre le capitaine. Dreyfus d'est M. le commandant d'Ormescheville qui le dit dans soires port — la lettre missive, le bordereau.

Il faut tout d'abord, en abordant ce point, constaté que, même sur cette question du bordereau. l'accusation de 1894 était incomplète parce que l'origine du documet n'était pas établie. Vous avez entendu iei tous les expet vous dire : L'expertise en écriture ne signifie rien par elle meme — nous v reviendrons, — il fant la connaissant de l'ensemble d'une affaire pour que l'écriture prenne ut valeur. Eb bien! qu'y a-t il de plus important dans re-

procès de cette gravité que de savoir exactement d'où sort le bordereau, que de savoir où il a été saisi, et n'est-ce pas là une indication élémentaire et indispensable pour permettre à l'accusé d'établir peut-être que le bordereau, saisi où il l'a été, ne peut pas émaner de lui, parce qu'il n'a eu avec les gens chez lesquels on l'a saisi, avec le milieu où on l'a pris, aucune espèce de rapports?

Dans to le affaire, on n'oppose pas à un homme une ériture sans lui dire : « Elle vient de tel endroit, elle a été adressée à telle personne que vous connaissez, avec laquelle vous êtes en rapport, » autrement, une erreur terrible peut être commise, tous les experts vous l'ont dit. Même si elle est de l'écriture de l'accusé, une pièce n'a pas de valeur si l'on n'indique d'où elle vient et si l'on n'indique en même temps sa portée en dehors de l'écriture.

Or, qu'a-t-on fait dans l'affaire qui nous occupe? Reprenons le rapport de M. le commandant d'Ormescheville :

La base de l'accusation portée contre le capitaine Dreyfus est une lettre-missive écrite sur du papier pelure, non signée et non datée, qui se trouve au dossier, établissant que des documents militaires confidentiels ont été livrés à un agent d'une puissance étrangère. M. le général Gonse, sous-chef d'État-major général de l'armée, entre les mains duquel cette lettre se trouvait, l'a remise par voie de saisie, le 15 octobre dernier, à M. le commandant du Paty de Clam, chef de bataillon d'infanterie hors cadre, délégué le 14 octobre 1894 par M. le ministre de la guerre, comme officier de police judiciaire, à l'effet de procéder à l'instruction à suivre contre le capitaine Dreyfus. Lors de la saisie de cette lettre-missive, M. le général Gonse a affirmé à M. l'officier de police judiciaire, délégué et précité, qu'elle avait été adressée à une puissance étrangère et qu'elle lui était parvenue; mais que, d'après les ordres formels de M. le ministre de la guerre,...

Et rappelez-vous que ce ministre de la guerre dont j'aurai à vous parler à nouveau tout à l'heure, c'est M. le général Mercier; il faut qu'ici toutes les responsabilités soient précises,

...il ne pouvait indiquer par quels moyens ce document était tombé en sa possession.

Je sais bien ce qu'on répondra : on répondra que la sécurité nationale — car c'est l'éternel prétexte — était encore intéressée. Pourquoi donc intéressée, puisqu'on allait ordonner le huis clos?

Voulez-vous qu'elle l'ait été? Alors, moi, je dirai aux apologistes audacieux de la raison d'Etat, qui pouvait avoir sa justification sous Loms XIV ou sous Napoléon, mais qui ne l'aplus aujourd'hui, je répondrai à ces apologistes archaiques d'un principe désormais aboli : « Si vous invoquez la raison d'Etat, invoquez-la jusqu'au bout, exécutez les gens, mais ne les jugez pas ! » Si vous étiez sûr de la culpabilité « du traître », Monsieur le général Mercier, et si vous vous sentiez le cœur assez solide pour assumer la responsabilité de poursuites dans des conditions aussi lamentables, il ne fallait mêmu pas les commencer, il fallant frapper cet homme sous volre propre responsabilité, le perdre définitivement, le plonger dans je ne sais quel abime ou quelles oubliettes, pour quou n'en parlàt plus jannis, mais il ne fallait pas donner le spectacle d'une deplorable et audacieuse comédic judiciaire!

Poursuivons, messieurs les jurés. Il s'agit donc — et vous voyez comme nous poussons l'affaire — d'une écriture touts nue. Voilà la charge! Depuis, un fait capital s'est produit : 👀 🛂 trouvé une écriture identique à celle du bordereau. Nous n'extminons pas en ce moment de quelle main est ce document; la distinction très habile et très savante des experts ne vous a pas échappé : l'écriture d'une pièce peut être l'écriture d'une personne sans que la pièce soit de la mam de cette personne, parce qu'elle peut être forgée ou calquée. On pourra donc discuter sur la question de savoir si le bordereau est un faux, si le bordereau est calqué, mais il y a une question sur laquelle on ne peut pas discuter; c'est celle de l'identité de l'écriture du bordereau et 🚾 l'écriture de M. le commandant Esterhazy. En effet, M. la commandant Esterhazy a reconnu cette identité dès le premier jour, avant meme d'être dénoncé; car ce qu'il y 👣 d'intéressant dans cette affaire, c'est que chaque jour, à la veille de chaque démarche nouvelle venant d'un côté ou 🚾 l'autre, M. le commandant Esterhazy annonçait à l'avance 🕬 qui allait se passer. Avant qu'aucune pièce n'eût été publiée, avant même que la dénonciation de M. Mathieu Dreyfus ne lit partie, il annongait qu'un complot était ourdi par un certain colonel X... ou Y..., que ce complot était destiné à le perdre et qu'on allait invoquer l'écriture du bordereau qui était 🛍 représentation effrayante — c est son mot — de la sienue. Donc, sur ce point, il n'y a pas de doute; je ne dis pas

moundant Esterhazy — j y arriverai plus tard — je dis Le l'écriture du bordereau est l'écriture du commandant

Isterhazy.

En bien' messieurs les jurés.— et me bornant à cela pour le ment. --- même si le bordereau est un calque, il y a contradicon entre cette constatation matérielle et les constatations de Mi ier de police judiciaire et des experts en 1894, Ce que ous savons bien, en effet, c'est que, si le bordereau est d'une ziture identique à celle de M. le commandant Esterhazy, il est pas de l'écriture de Dreyfus. L'hypothèse du décalque par reyfus - et nous y reviendrons plus longuement si c'est cessaire — est madmissible. Si Drevius a imité une écriture, sait-on en 1894. — nous verrons tout à l'heure l'expertise de L Bertillon, — c'est la sienne propre : jamais on n'a supposé ail avait imité l'écriture de M. le commandant Esterhazy; ill'avant imitée, c'eût bien été dans quelque dessein, et alors, at accusé, il aurait dénonce M. le commandant Esterhazy, dau art, par un moven plus ou moins ingénieux ou plus ou joins habile, fait connaître que l'écriture était celle de M. le mmandant Esterhazy.

Econtez ce qu'a dif Drevfus dans l'instruction de 1894 :

Font l'interrogatoire, dit le rapport de M. d'Ormescheville, subvart M. l'officier de police judiciaire est émaillé de dénégations mistantes et aussi de protestations du capitaine Dreyfus contre le me qu'lui est reproché. Au debut de cet interrogatoire, le capitaine cylus avait d'abord dit qu'il lui semblait vaguement reconnaître ma le do ument incriminé l'écriture d'un officier employé dans les reaux de l'état-major de l'armée...

Cela ne peut pas viser M. le commandant Esterhazy.

Pois, devant nous, il a declare retirer cette allégation qui, d'ailleurs, vait tomber d'elle-même en présence de la dissemblance complète évi tente du type graphique de l'écriture de l'officier visé avec celle document incriminé.

Par consequent, vous le vovez, Dreyfus, étouffé par cette sigme pour lui indéchiffrable, a songe à dire : l'écriture du ordereau ressemble à d'autres écritures: il a désigné quelaon, qui n'était pas l'auteur du bordereau; mais il n'a pas signé M. le commandant Esterhazy. Qu'on ne prétende pas qu'il y a en de sa part une dissimulation quelconque; s'il avait calqué l'écriture du commandant Esterhazy, s'il avait committe commandant Esterhazy, d'aurant déclaré. Il n'a men allégué de pareil. Donc, quoi qu'on disc, quoi qu'on tasse, quelles que soient et la main qui a tracé le bordereau et les conditions dans lesquelles le bordereau a été tracé, une chose est certaines c'est qu'étant donné que le bordereau est de l'écriture du commandant Esterhazy, il ne pent pas être de l'écriture de Dreyfus et qu'il n'a pu être décalqué par Dreyfus, puisque à aucun moment de la poursuite, ou n'a prétendu que Dreyfus ent calqué l'écriture d'un tiers.

A cet égard, messieurs les jurés, je suis, en ce qui con cerne le bordereau, bien tranquille : d'où qu'il vienne et de qui qu'il soit, il n'est pas et il ne peut pas être de Dreyfus.

A la vérité. le Conseil de guerre de 1894, qui ne connussait pas l'écriture de M le commandant Esterhazy, ne possedait pas les éléments d'information que nous possédons au pourd huis Soulement, il se trouvait — et c'est le point de ma démonstration où jet voulais en venir — en présence d'une écriture toute nue, — vous sentez ce que je veux dure par ces mots, — purque je vous ai montré qu'on ne connaissait pas l'origme du bordereau, que celle-ci n'était pas révélée aux juges. En bien! jamais personne, jamais jaridiction au monde n'auril, condamné sur une telle charge!

L'u dans mon dossier, relativement à la valeur des expertises en général, des documents bien intéressants et but curieux : c'est d'abord toute une étude de M. Bertillon sur la écritures. Je m'étais proposé, quand je ne savais pas que me plaidoirie prendrait des proportions si importantes, de vout lire tout cela : mais j'ai le souci de ménager vos instants, et je passe. Je veux vous lire seulement les premières ligues

de l'article de M. Bertillon :

Quand on interroge nos criminalistes qui font autorité sur la faço dont les expertises sont conduites habituellement en France, ou il évitent de répondre, ou ils se réfugient en quelques généralité « Si vous saviez, répondent-ils, comme c'est matière peu important « et le peu de croyance que nous avons dans la prétendue scienc « des experts en écriture. » Ce scepticisme ne les empêche pas, d'ai leurs, sur les injonctions de la loi, de prendre et de suivre l'avis ceux qu'ils nomment et qualifient d'experts.

Du côté du barreau, ce peu de croyance devient de l'athéisme, et n'y a pas de plaisanteries et de légendes qu'on ne débute au Pala

l'assisse, en connuitraient, sur leur spécialité, mains que le premier senu.

Ajoutons, d'ailleurs, qu'a l'exception de l'made toute récente que lait apportée la photograpine et surtout le macroscope, l'art de l'expert-écrivain ne semble pas avoir fait un pas, un seul pas depuis Raveneau, l'expert-faussaire du temps de Louis XIV.

Rien d'etonnant, en conséquence, ai l'opinion publique, si portée ependant à s'en laisser imposer par les spécialistes de tout genre,

parto, re l'incrédulité graphique consucrée par les siècles.

Et pourtant la comparaison d'écritures considérée comme un des déments de la preuve par ecrit (la premiere des preuves d'après le

Code: ne saurait être systématiquement rejetée ...

En resumé, l'expertise en écritures est une arme décisive entre les mans de la défense où la présomption d'innocence entraîne de droit l'acquittement, tandis qu'entre les mains de l'accuestion où la certitude seule doit entrer en jeu, elle ne constitue qu'une précaution indispensable, une de ces nombreuses vérifications auxquelles toute thèse doit être soumise avant de voir le jour.

Handrait, messieurs les jures, hire tout l'article. Il a parubas la Rerne scientifique du 18 décembre 1897, et je vous asure qu'il mavait semblé bien précieux au point de vue de ma discussion, avant que je n'ensse assiste à ces deposibons d'experts, à ces confrontations dont vous avez en le spetacle et qui sont un tableau vivant plus impressionnant

more que toutes les lectures.

Javais apporte massi, pour vous le lire, un article de M. des More — je vers a dit que je n'empranterais des armes qu'à ma adversaires — qui est intitulé : « Les Graphologues » ; cest un article qu'on l'it souvent ici, à la Cour d'assises, et qu'à resumé, sous une forme humoristique et charmante, quelques traits délicieux de MM. les experts. J'aurais voulu le placer tout entier sous vos veux ; je ne le ferai pas : laissezme cependant vous lire ce petit trait qui est bien anusant :

Une autre fois un expert disoute devant M. le président Bénard les (flajeux....

C'est un des magastrats les plus éminents de la Cour de laris et qui a bien souvent présidé avec éclat cette Cour d'asises.

Une autre fois, un expert discute devant M. Bérard des Glajeux la muilitude d'écriture entre un papier anonyme et des pièces de comaraison : — L'écriture du billet, dit-il, ne ressemble en rien à celle des pièces de comparaison; mais, dans un angle du papier, il y a une annotation marginale au crayon. Celle-là, je l'atteste, est bien de la man de l'accusé, il n'y a aucun doute...

- Alors, dit le Président, le fauseaire c'est moi. Je suis l'auteur

de l'annotation marginale... (Rires.)

M. L'Avocat géneral. — Quel est l'expert qui a dit cela?

Mª Labori. — Mon Dieu, monsieur l'Avocat général, il n'est pas nommé, mais l'article est célèbre. Mon confrère, Mª Hild, qui est assis à côté de moi et qui plaidait ici il y a quelque temps dans une affaire de faux, le citait déjà, parce qu'il est classique; j'ajoute qu'il était accueilli par l'honorable organe du ministère public de la même façon..

M. L'Avocat GENERAL. - C'est un des vôtres; alors gar-

dez-le.

Me Labori. — Un des nôtres... mettez qu'ils se valent tous, cela me suffira. Moi, je n'en ai pas besoin, des experts en écritures et je vous assure que, dans un procès de cette nature, c'est toujours une joie pour moi de provoquer quelque observation de la part d'un adversaire, surtout quand il a pour habitude de ménager sa parole comme vous faites... (Rires.)

Je continue, messieurs les jurés. Je dis, et je crois que la preuve est faite, qu'étant donné qu'on était en présence d'une écenture et en présence d'une écriture toute nue, que rien ne venait corroborer dans les faits, la condamnation était impossible. Elle l'était d'autant plus que, ce que disent M. Bertillon et tous les experts, ils le disent des expertises unanimes; or, dans le procès qui nous occupe, s'il y avail trois experts qui admettaient que le bordereau était de l'écriture de l'accusé, deux déclaraient le contraire et, à cet égard, j'ai encore autre chose à dire : j'ai à dire que le premier expert qui avait été consulté, qui n'était autre que celui qui paraissait revêtu de la plus grande autorité dans 🤧 science, M. Gobert, expert de la Banque de France, aval déclaré tout droit, quand on lui avait soumis le bordereau, qu' 🗓 n'était pas de l'écriture des pièces de comparaison, qu' 🏴 n'était pas de Dreyfus, et à ce moment là on était tellemer. décidé, tellement convaincu déjà qu'au lieu de chercher um autre traitre, on a cherché un autre expert... (nouveau rires)... et on l'a trouvé!

Les choses se presentant comme elles se présentaient parce que, si les membres d'un Conseil de guerre peuant être à un moment donné susceptibles de se laisser Albencer par la parole d'un ched, ils sont aussi des hommes 📑 bonne foi, — on ne pouvad pas condamner et l'acquitte. ment allait s'ensuivre. C'est alors qu'intervint ce fait dont Dus avons déjà parlé, mais qui, maintenant, doit être pris et précisé, ce fait qui, à lui seul, — ne l'oubliez as, messieurs les jurés, quand vons délibérerez. — justi-Brait toutes les révoltes de la conscience : en dels res de mulience, à l'insu de l'accusé, la l'insu de son défenseur, 📕 par une violation d'une des règles du droit les plus Amentaires, les plus anciennes et les plus sacrées, une lèce, ou des pièces, comme on voudra, ont été mises ous les veux du Conseil. Voulez-vous même qu'elles n'y cassent pas été mises matériellement, il suffirait que la scole du ministre se fut portée garante de leur existence evers le président du Conseil de guerre, qui devant avoir foi 💶 confiance dans la déclaration de son chef, pour que la padamnation qui s'en est suivie ait éte obtenue irrégulièment et illégalement.

Mais les pièces ont été matériellement communiquées :

fait, c'est établi; résumons les preuves :

Il y a d'abord l'article documenté qui a paru dans le joural l'Eclair le 15 septembre 1896, qui a été reproduit parut, qui n'a jamais été démenti, qui n'a même pas, chez les minies au pouvoir, soulevé une protestation. Une brochure, pandue à des milliers d'exemplaires a etc écrite par M. braard Lazare en réponse à l'article; elle est restée, comme article, sans démenti.

L'Echo de Paris, à plusieures reprises et notamment dans numéro du 9 janvier 1898, qui est dans mon dossier ais je ne serai pas démenti par ses rédacteurs qui sont à tre audience — a parlé non pas seulement d'une pièce crète mais d'un dossier secret, dont il a précisé la nature, disant qu'on l'appelait le dossier B par opposition au ssier A, qui etait le dossier judiciaire

Il y a enfin le rapport Ravary qui s'exprime ainsi, vous

savez :

La soir que le lieutenant colonel Henry, de retour à Paus, était

entré brusquement chez M. Proquart, il aperent Me Leblois, avocat, dont le colonel recevait de fréquentes et longues visites, assis autres du bureau et compulsant avec lui le dossier secret.

L'existence du dossier secret est donc officiellement constatée, et vous comprenez, messieurs les jurés, que sa scale existence suffif: car, sougez donc : Le pays entier ne vert pas qu'on discute cette affaire. Pourquoi? Il n'y a pas d'abtre raison que celle-ci : c est qu'on lui a dit, sans rien bi montrer: « Il y a un dossier secret. » On ne lui a dit que cela, et cela a suffi pour que toutes les lèvres, pour que tous les yeux se ferment, pour que toutes les oreilles se benchem, et personne ne veut plus rien dire, ni rien voir, a rien entendre! Par conséquent, par le seul fait que le doss r secret est invoqué, de même qu'il pèse, une fois avoné publiquement, sur la conscience de tous, de même il pèse, ne fiton, devant le tribunal militaire, qu'en mentionner l'evtence, sur la conscience des juges; il a pesé sur la concience des juges de 1894, il a pesé sur la conscience des juges de 1898, et voila encore, pour le dire en passant, e mon peut appeler juger par ordre!

Mais ce n'est pas assez. Le Siècle du 14 janvier 1898 a publié en première page un très long article avec tous s développements et tous les détails possibles sur l'existence sur la communication du dossier secret : l'article n'a pas de

déments.

Il y a mieux encore. Une interpellation a été portée devant la Chambre, il faut voir le langage qu'a tenu à cette occisité M. le Président du Conseil. C'est M. Jaurès qui portété parole, et voici comment il s'exprimait dans la séance de 24 janvier 1898 :

Eh bien. Messieurs, il a été dit de bien des côtés, sans qu'au de démenti ait été apporté à toutes des rumeurs, il a été dit que dats l'affaire Dreyfus, a rôté du dossier public et légal, il y a en ce qu'a appelle le dossier secret.

Messicurs, 'ai tort de dire qu'il n'y avait là que des rume irs. Il y a mieux : depuis quelques jours il y a une déclaration officielle au thentique, dans le rapport du rapporteur du Conseil de guerre dass

l'all'aire Esterhazy, je lis ceci ;

"In solr que le colonel Henry, de retour à Pans, était enté brusquement chez M. Picquart, il apereut Mª Leblois, avocat, dont le colonel recevait de frequentes visites, assis aupres du huieau et compulsant avec lui le dossier secret. Une photographic portant ces its : « Lette canaille de D... » était sortie du dossier et étaiée sur

Ch bien! Messieurs, quand un pareil doute est soulevé, quand une reille question est posée devant la conscience publique, je trouve-misérable, indigne de nous tons, Messieurs, a quelque parti que as appartenions, indigne de la France eile-même qu'.. n'v eût pas cette question une declaration explicite et decisive. Je demande au avernement: Oui ou non, les uges du Conseil avant à statuer sur faire Drevfus ont-ils été saisis de pièces pouvant établir ou conseil a culpabilité de celui-ci, sans que ces pieces aient été communices à l'accusé et à la défense ? (Très bien! ties bien à l'extreme tche.)

M. PASCHAL GROTSSET. - C'est toute la question !

M. Jaurès. Messieurs, ma question est claire, elle est loyale; comporte simplement une réponse par out on par non. Lette reponse, voulez vous la faire, out on non? Je l'attenda.

Ecoutez, messieurs les jurés, la réponse :

M. Julis Muliu, président du Conseil. — Je vous réponds que cons ne voulons pas discuter l'affaire à la tribune, c'est clair, et je ne ma pas servir vos calculs.

Quelques instants plus tard, M. le Président du Conseil dit

Un mot sculement, Messieurs, pour dire que j'ai déja répondu sur points du discours de M. Jaurès auxquels il était permis au ouvernement de répondre. Je me refuse à le suivre sur le terrain où le set place tout à l'heure, parce que le gouvernement, je le répète de lois de plus, n'a pas le droit de discuter à la tribune un jugement mulièrement rendu.

Est-ce la réponse d'un gouvernement soncieux de l'intérêt ablie. s'il n'avait pas quelque infamie mystérieuse à la cher? (Protestations) Refuser de discuter l'affaire à la bune!... quand il lui eût suffi, pour calmer l'inquiétude tous, peut-être pour me fermer la bouche et pour m'ember d'être à cette barre, de crier à ce moment la : « Non, n'y a pas en de communication de pièces secrètes! » Vous ez, mousieur le Président du Conseil, obligé d'agir amsi uce que c'était dans la logique de votre attitude politique, ous disiez dans les dermers mots de votre réponse que jugement avait eté régulièrement rendu; el bien! ce n'est las vrai, il n'a pas été régulièrement rendu, il ne l'a pas ét, puisqu'y a eu une communication de pièces secrètes,

et, d'autre part, vous étiez incapable, en honnéte homme à votre mamère que vous êtes, de faire un mensonge en venant dire... (protestations dans la salle) de faire un mensonge en venant dire expressément que la communection qui avait eu heu n'avait pas été faite.

Au surplus, messieurs les jurés, nous avons maintenant pour faire la preuve plus que des inductions, quelque con-

cluantes qu'elles soient.

Nous avons le témoignage d'un homme entouré du respect de tous, M. Salle père, qui est venu à la barre, et dont le silence éloquent a été complété par les déclarations de Mr Demange : nous avons l'interview de Mr Demange dans le journal le Matin — je ne veux pas vous la relire — qui à été confirmée complètement par lui à cette audience; nous avous enfin et surtout les paroles à ces débats et la réponse ou le silence, comme vous voudrez, de M. le général Mercier — Rappelez-vous cette deuxième audience du procès dan laquelle, M. le général Mercier n'étant pas venu, je disai — ceci :

Je suis tout à fait surpris que M. le général Mercier — commes d'autres le font d'ailleurs — se fasse lui-même juge de la question des

savoir s'il di appartenait de comparaître devant la justice.

Le Ministre de la guerre peut delimiter ici les points qui feront l'objet de sa plainte, mais il n'a pas le droit, comme plaignant - ce qui est tout à fait choquant et monstrueux - de mettre un obstacle, non plus i indique, mais materiel à la preuve des faits que nous voulons établir M.legénéral Mercier est un témoin capital Il lira peut-etre demain dans les journaux ce qui s'est passe à la première audience de cette affaire qui se plaide non pas seulement devant quinze cents personnes, mais devant la France entière.

M. Zola aftirme qu'en 1894, le général Mercier, Ministre de la guerre, se faisant lui-même juge, alors qu'il n'était que chef, a fait parvenir au Conseil de guerre, après l'audience, en dehois des débats, en denors de l'accusé, sans qu'on l'interrogeat à ce sujet, sans qu'on so imit cela à son défenseur, une piece secrete qui n'a d'ailleurs au un intérêt. Si ce n'est pas vrai, que M. le général Morciel vienne le dire ici demain; si c'est vrai, je n'ai plus besoin de lui-

Eli bien l'imessieurs les jurés, M. le général Mercier est venu, mais il n'a rien dit. Vous n'avez pas perdu le souvenir de cette mémorable séance où, un moment, j'avais cru moi-même que la pièce secrète allait êtro démentie; vous savez ce qui s'est produit :

Si, disais je en présence de M. le général Mercier, on s'était vante,

comme depuis, en 1894, et dans les quelques jours qui précédérent le jugement en revision, d'avoir communiqué une piece secrète, alors on ent pu faire valoir le moyen, mais de moyen n'a pas été connu, ce n'est que depuis qu'on l'a ouvertement répété. M. le général Mercier, lui-même, avec son honneur de soldat, ne dira pas que ce n'est pas vrai.

M. LE GÉNÉRAL MERCIER. — Pardon, je dis que ce n'est pas vrai.

Vous rappelez-vous, Messieurs, quelle fut alors l'émotion?

Je demande la permission, continuai-je, de bien préciser la question. M. le genéral Mercier dit-il — je ne suis pas sûr d'avoir bien compris — M. le général dit-il qu'il n'est pas vrai qu'une piece secrète ait été communiquee, ou M. le général Mercier dit-il qu'il ne l'a répété à qui que ce soit ? Je le prie de ne pas laisser d'équivoque dans sa réponse.

M 11 GÉNÉRAL MERCIER. Je n'ai pas à répondre à la première question, mais en ce qui concerne la secondé, je dis que

ce n'est pas exact

En bien! messieurs les jurés, j'aime autant ce silence que toutes les affirmations. La verité, c'est que M. le général Mercier - on peut interpréter son acte comme on l'entend et je ne m'en ferai pas faute, mais il convient aussi de lui rendre justice —, en loyal soldat et en honnête homme, est incapable de se derober a une responsabilité par un mensonge. S'il a fait ce qu'il a fait, et que quant à moi je réprouve hautement, il l'a fait, estimant qu'il avait le droit de le faire, et aujourd hui encore, j'en suis sûr, je n'ai pas a craindre de sa parole une rétractation ou un démenti. Seulement, ce qui est bien entendu, c'est que la preuve est faite, l'est que la pièce secrète a été communiquée : et alors, a peut se demander ce que signifient ces déclarations répé-'es de M. le Président du Conseil, de M. le Ministre de la faerre, des géneraux, que vous avez entendus et du Conseil de guerro de 1898 lui-meme, qui ont répété à l'envi, de bonne o, je le veux, du moins pour ces derniers, mais inexactement: « Dreyfus a éte légalement et justement condamné. » « Justement », j'essaie dans la mesure où je le puis, -- et vous voyez si j'ai réussi déjà — à vous faire la preuve que (e n'est pas exact; « légalement », il est établi désormais que c'est un mensonge.

Et cela, messieurs les jurés, c'est l'œuvre de M. le général Mercier, car il prend tout sur lui ; il se croit de telles lumières que, mis dans l'embarras par la crainte d'un acquittement au moment où le Conseil va entrer en délibération et par un acte dont seuls les détails matériels sont encore incertains, il intervient de son autorité personnelle, de sa parole et de sat documents, et il arrache ainsi la sentence qu'il croît juste, j'y consens, mais qui, malgré tout, demeure illégale et par

consequent inique.

Est-ce donc là de la justice? Songez — et c'est ce qu'il y se de plus grave, — qu'il s'agit d'un tribunal militaire. Quand un essaie ici de vous violenter par des déclarations du même ordre, je ne suis pas inquiet, parce que vous êtes des hommes indépendants; mais des juges unlitaires, quelle que soit leur bonne foi, songez donc à ce qu'est pour eux la parole d'un ministre!... Le chet engage sa parole, ils y croient, Mais quel abime d'iniquité!

Si encore, de pareils faits se produisaient au milieu des tumultes et des orages de la guerre! Qu'importe alors une vie d'homme et qu'importe un peu plus ou un peu moins de jastice? Mais c'est en pleine paix, c'est en pleine sécurité de

pays que de pareils faits se passent.

Si encore il s'agissait d'une armée de mercenaires, de sobdats stipendiés, soldats uniquement, qui acceptent les responsabilités du métier militaire, — lequel dans ce cas n'est en effet qu'un métier. — je m'inclinerais peut-être. Mais c'est de l'armée nationale qu'il s'agit : c'est nous tous, jeunes hombes, qui sommes exposés à comparaître devant la juridiction du Conseil de guerre, ce sout vos tils, messieurs les jures « (Protestations dans la salle.)

Je voudrais bien savoir qui manifeste.

M. Le Presment. Permettez, on me force à répéter ce que j'ai déjà dit à de précédentes audiences; si on continue à manifester, je ferai sortir le public. Il ne doit y avoir de manifestation ni en faveur des accusés ni contre eux.

Ma Labori. — Ce sont vos fils, messieurs les jurés, qui sont exposés eux aussi à comparattre devant cette juridiction, innocents ou coupables, car, tant qu'un homme n'est pas condamné, il doit être présomé innocent. Vous vovez ben que nous n'élevons pas trop le débat, vous vovez bien que c'est le droit de la nation, que c'est la liberté de tous, que c'est la civilisation elle-même qui est en cause! Et je ne comprendrai jamais, quant à moi, que le pays, quand il connaître

la vérité et qu'il en sentira la portée, ne se revolte pas de

supéfaction et de colère.

Voila pourquoi il est nécessaire que ceux qui comprennent de qui mesurent la gravité des choses preument la parole; courquoi il est nécessaire que dans une sorte de phalange acree se réumssent tous les hommes de bonne volonte, tous les vrais libéraux, ceux qui croient à l'innocence de Dreyfus et ceux qui n'envent pas, ceux qui savent et ceux qui ne avent pas, pour protester au nom de la morale éternelle! Hais si c'est là la justification de tous les hommes de bonne loi qui se sont émus, c'est aussi ce qui fait la difficulté de lour tàche; car, l'illégalité, voyez-vous, c'est elle précisément qui a appelé après soi tant de réticenses et taut de mensonces! C'est de cette illégalité— le mal porte avec lui ses lénèbres!

Désormais, il v a. — contre quoi il faut lutter, — d'un ôté, les convictions et les égarements de la foule, faits présément du mystère même et de ce que p'appellerar la mise a scene de l'illégalité; de l'autre côté, trop l'hommes missants, mélés de près ou de loin à la faute commise, intéessés à se tromper eny memes : et c'est ainsi — yous seu z que je suis aux entrailles du débat — qu'a été scellée par a violation même du droit la pierre d'iniquité!

La voila pourtant qui se soulève, et il faut maintenant que recherche avec yous dans quelles conditions et depuis pand la marche lente mais certaine de la vérité a commence

🏂 se poursuit.

Malgré le huis clos, messieurs les jurés, et pour l'unaninité des Français qui ne pouvaient pas savoir alors de quel prix condamnation avait, été payée, Dreyfus ne comportait plus que l'oubli. Cependant, il était un petit fover où on avait pris deuil, mais où le souvenir était resté et, avec le souvenir, espérance... Ce foyer, c'était le foyer de la famille Dreyfus, ex le compte de laquelle on a répandu aussi beaucoup de alomnies. Puisque M. Lalance n'a pu être entendu à ette audience, laissez-moi vous lire ce qu'il venait en dire et ce qu'il a publié depuis dans les journaux; c'est au Joural des Débats que j'emprunte la citation :

La famille Dreyfus est composée de quatre frères : Jacques, L'éon,

testament monal. Je t'y parlais d'abord de notre affection, je t'y avouais aussi des defaillances physiques et cérébrales, mais je t'y disais non moins énergiquement ton devoir, tout ton devoir

Lette gran leur d'ûme que nous avons tous montrée, les uns comme les autres, qu'on ne se fasse nulle illusion, cette grandeur d'âme ne doit être nr de la faiblesse, nr de la jactance; elle doit s'allier au contrance, à une volonté chaque heure, chaque jour, pour marcher au but, la découverte de la verité, de toute la verité, pour la l'rance entière.

Certes, parfois la blessure est par trop saignante et le cour se souleve, se révolte, certes. Souvent, quinsé comme je le suis, je m'elfordre sous les coups de massue et je ne suis plus alors qu'un paavité
être lumain d'agonée et de souffrance, mais mon âme indomptée me
releve, vil rant de doucur, d'énergie, d'implacable volonté devant de
que nous avons de plus pré neux au monde, notre honneur, celui de
nos enfants, le nôtre a tous, et je me redresse encore pour jeter à
tous le cri d'appet vibrant de l'hommé qui ne demande, qui ne vest
que la justice, pour venur toujours et encore vous embraser tous de
feu ardant qui anime mon âme, qui ne s'éteindra qu'avec ma vie

Moi, je ne vis que de ma fièvre, depuis si longtemps, au j'ur le jour, her quand j'ar gagne une longue journée de 24 heures. Je suis le sort sot et mutile du Masque de Fer, parce que l'on a toujours a même armère-pensée, je te l'ar dit franchement dans une de mes letnières lettres.

Quantà tel, te n'as a savoir mice que l'on det ni ce que l'on perse. Tu as à faire inflexiblement ton devoir, vouloir non moins inflexiblement ton ordet, le droit de la justice et de la vérité. Oui, il faut que la lundere soit faite, je formule nettement ma pensée, mais sur y a dans cette horrible affaire d'autres interêts que les nôtres, que nous n'avoirs jamais meconous. Le y a ausse les droits imprescriptions de la justice et de la vérité, il y a le devoir pour tous de not relaterme a une situation aussi atroce, aussi immérités, en respectant tous les interêts.

Je ne puis donc que souhaiter, pour tous deux, pour tous, que es estroyable, normble et immerité martière ait enfin un terme.

Maintenant que puis-je apporter pour exprimer encore mon affection profonde, namense pour tot, pour nos enfants, paur exprimer non affection pour tes chers parents, pour tons nos chers freres et sa uis, pour nous tous, enfin, qui soufrons cet effroyable et long martyre?

To parfer longuement de mor, de toutes les petites choses, c'es mutile, je le fais parfois malgié moi, car le cour a des révoltes résistibles, l'amertume, quoi qu'on en veuille, monte du ceur aux lévres, quand on voit tout meconomitre, tout ce qui fait la vie noble et belie; certes, s'il ne s'agressant que de mot, de mu propre personne il v a longtemps que j'eusse été cheretter dans la para de la lombe l'oubl, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu, l'oubli de ce que le vois chaque jour.

J'ai vecu pour te soutenir, pour vous soutenir tous de mon indomptable volonté, car il ne s'agissait plus là de ma vie, il s'agissait de

mon honneur, de motre honneur a tous, de la vie de nos enfants ; j'ai de de de nos enfants ; j'ai de de de l'etre, de l'e

Je souhaite cependant pour tous deux, pauvre amie, pour tous, que les efforts, soit des uns, soit des autres, aboutissent bient't, que le jour de la justice luise entin pour nous qui l'attendons depuis si

ongtemps.

Chaque jois que je t'écris, je ne puis presque pas quitter la plume, con pour ce que j'at à te dire, mais je vais te quitter de nouveau, cour de longs jours, ne vivant que par ta peaser, celle de mes anfants, vous tous.

Je termine rependant en t'embrassant ainsi que nos chers enfants, les chers parents, tous nos chers freres et sœurs, en te serrant dans mes luras de toutes mes forces, et en te répétant avec une chergie que den n'ebrante, et tant que j'aurai souffie de vie ; comage et volonté.

Voici maintenant quelques extraits de la dernière lettre qui dété reçue à Pans : elle est datée du 25 decembre 1897 :

Ma dhore Lucie,

Plus que jamais j'ai des minutes tragiques où le cerveau s'affole, l'est pourquoi je veux t'écrire, non pour te parlei de moi, mais pour le donner toujours et encore les conseils que je crois te devoir.

J'ai fait encore tout ce mois-ci de nombreux et chaleureux appels tour to, pour nos enfants. Je veux souhaiter que cet épouvantable nartyre ait entin un terme, je veux souhaiter que nous sortions min de cet effroyable cauchemar dans lequel nous vivins depuis longtemps. Mais ce dont je ne saurais douter, ce dont je n'ai pas droit de louter, c'est que tous les concours ne te soient donnés, me cette ocuvre de justice et de réparation ne se poursuive et ne pascomplisse.

En resumé, ma chérie, ce que je voudrais te dire dans un effort préme, ou j'écarte totalement ma personne, c'est qu'il fant soutedr ton droit énergiquement, car il est épouvantable de voir tant l'êtres humains souffrir ainsi, car il faut penser à nos malheureux

afants qui grandissent...

Dites si ce qui suit n'est pas admirablequand on songe aux onditions dans lesquelles écrit cet homme!...

... mais sans y maler aucune question irritante, aucune question

personne.

Je voudruis te serrer dans mes bras comme je t'aime, et te prier combrasser bien tendrement et bien longuement pour moi mes chers tadorés enfants, mes chers parents, tous mes chers frères et sœurs; ille baisers encore.

Et au-dessous, ces mots tragiques qu'il faut bien que je yous lise, car ils ajoutent encore à l'horreur :

Vu par ordre, le chef du Enreau de l'administration péniten-

Il faudrait ajouter « copié par ordre », car — et sur l'authent ticité des lettres vous ne pouvez pas avoir de doute. — tout cela est copié de la main d'un employé de l'administration des colonnes et ce n'est pas l'écriture de Dreyfus qui parvient a sa femme.

Pendant que la famille gardant cette précieuse et dramatique espérance, d'autres personnes, tranquilles d'abord, notardèrent pas à voir s'éveiller leurs préoccupations. You avez entendu M. Schenrer-Kestner, J'aurais voulu vons lirenne admirable lettre de M. Gabriel Monod, — cela rentrat dans mon plan, mais je ne le ferai pas pour abréger — telm en y explique par quel processus sa conviction s'enfaite. J'aurais voulu vous lire cette lettre parce qu'elle est un document de psychologie, parce qu'elle est un témoignage de respect envers la famille Dreyfus, sur laquelle M. Monoccomme M. Scheurer-Kestner a fait une enquete, et aussi parcqu'elle est une expertise, car M. Monod a étudié les écriture et c'est sur les écritures que s'est établie son opinion : maus je ne veux pas m'attarder à des lectures qui, an point où nou en sommes, deviendraient fatigantes et superflues (1).

Il y a cependant d'autres témoignages plus topiques é plus suggestifs encore qui se sont produits Les témoignages

là, je n'ai pas le droit de vous les taire.

Je yeux en effet vous lire, en partie ou en totalité. un **at** ti de du journal le *Jour*, — vous entendez bien, le *Jour*, qui anjourd'hui, est notre plus implacable adversaire, on pour

## (1) Voici la lettre de M. Monod, adressée au Siècle :

Versailles, le 4 novembre 1897.

Monsieur le directeur,

En arrivant ce matin de Rome, j'apprends que divers journaits of prononce mon nom à propos de l'affaire Drevius, et qu'on est ven hez moi peur m'inviter à faire e nnaître mon oj mon. Bien que acpuis plusienre mois, je sois arrivé, en effet, à la conviction que l'apitaine Dreyfus avait ete victime d'une erreur judiciaire, je n'e pas eru de mon devoir de donner aucune publicité. a cette opinion

roit presque dire sans l'offenser, et je suis sûr que lui-même, fac à face avec moi, n'y contredirait pas, un de nos plus injustes adversaires. - et un article de M. de Cassagnac qui.

et cela pour deux raisons. D'abord, je ne me croyais pas le droit de eter le trouble dans les consciences et d'a cuser d'erreur des autontés muitaires, que je respecte, sans être sûr de pouvoir provoquer la revision du procés et faire reconnaître la vérité. Or, pour cela, des preuves positives, l'in lication de la trace du vrai coupable, étaient nèressaires; je n'avais que des preuves négatives et des certitudes morales

En second lieu, l'initiative des démarches de ce genre ne devait pas venir d'un fonctionnaire du corps enseignant. Un homme politique ou un publiciste auraient seuls, me semblait-il, toute l'indépendance et toute l'autorité necessaires pour agir. J'espérais meme que cette initiative vien irait d'un catholique et qu'un nouveau Voltaire surgirait pour défendre ce nouveau Calas. J'aurais craint que ma qualité de protestant, et les stopides attaques que m'ont valu cette qualité et le nom que j'ai l'honneur de porter diminuaisent auprès l'un certain public la valeur de mes jugements. Mais puisque je suis appoint hui directement mis en cause, je pense qu'il y aurait lachete de ma part à ne pas dire comment j'ai été amené à croise à l'innovance du capitaine Dreyfus

quand sa condamnation fut prononcée, j'ai cru, comme tout le monde, a sa culpabilité, bien que j'eusse éte troublé et écoure de la presse l'avait déclaré coupable des le premier jour, avant même de voir de quoi il était aicuse, et accablait sa famille et celle de sa femme d'insultes et de calomnies. Je ne pouvais admettre qu'un officier français pût être déclaré coupable du plus abominable des crimes sans avoir ét, convaincu par des preuves irrécusables qui

lauraient reduit au silence ainsi que son defenseur.

Mais bientôt des doutes naquirent dans mon esprit, quant je vis le capitaine. Dreyfus proclamer son innocence, en présence d'ine foule en fi rie, avec un calme et une fermeté d'âme qu'un coupable a rait pu difficilement affecter, et Me Demange affirmer avec plus denergie que jamais que son client était victime d'une effroyable meprise; quand je constatai que, dans les nautes aphères pontiques, dans le monde judiciaire et meme dans le monde mintaire, des nommes prudents et bien informes hesitaient à croire à la compabilité, quand enfin des temoins sûrs n'e trent connaître tous les antécédents de Dreyfus, sa situation et ses relations.

Je ne connaissais personne de sa famille; mais je savaie par mes parents d'Alsace, bien peu suspects de partialité envers les ju fs, que ses frères étaient entoures de l'estime universelle, qu'ils étaient années d'une inalterable fidérité envers la France, qu'ils faisaient élever leurs ties au lycée de Belfort pour leur donner une culture toute française, qu'ils construisaient une fabrique à Belfort pour y trans-

ce matia cocore, dans l'Autoreté, ne nous prodigue pis, je vous assure, les compliments. C'est cependant, quelque in traisemblable que cela paraisse, le Jour et l'Autorité qu'est

porter leur industrie, que l'un d'entre eux avait été blessé par mofficier prussien qu'il avait provoqué en duel pour des paroles mossennantes à l'égard de la France. Quant au capitaine Treyius, on me disait qu'il avait, par patriotisme, préféré la carrière des armé en France à la situation facile et brillante que lui offrait, à Mulhoust l'industrie paternelle. Il s'était marié dans une famille parsient connue par son honorabilité et son infinie bienfaisance. Il distriche par lui-même et par sa femme. Il n'avait ni besonn de luve, di goûts vicieux, ni relations suspectes. Il menariume vie de famille heureuse et calme, tout entier à ses devoirs de père, de mai d'officier. Comment un pareil homme aurait-il pu devenir et traitre?

Mais foutes ces circonstances ne créatent qu'une présomptes, non une certifide. On peut admettre des accès de foire crimelle.

L'art ele désormnis fameux publié en 1886 par l'Echair, qui empart visiblement d'un personnage mélé de très près au procès, el que donnait pour la première fois le texte et le fac-similé du borderent attribué à Dreyfus, m'a poussé à poursuivre mon enquête en lors fiant mes doutes. Il résultait de cet article que ce hordereau, os des experts sur cinq avaient refusé de reconnaître la main de Oreyfus, avait été l'unique preuve sur laquelle la condamnation était motive car on n'avait pas pu tenir compte juridiquement d'un paper con munique après coup aux juges à l'insu de l'accusé et du défenseut dont on ne connaissait in les garanties d'authenticité, ni la date, ul li provenance, et qui dit-on, ne contenaît qu'une inritale susceptible de toutes les interprétations.

Sans entrer en relations avec la famille du capitaine, car je tenus à dater les influences personnelles, j'ai obtenu par des tière des fat-similes du bordereau et de plusieurs lettres de Dreyfus de diverse dates; et j'en ai comparé avec soin les écritures, je les au fait eximiner aussi par un tres habile graphologue de mes amis, qui a conclu comme moi. Je crois pouvoir affirmer que le bordereau ne jest etre de la main de Dreyfus. Anx yeux d'un observateur inexpensante ou prévenu, les deux écritures peuvent avoir une certainement semblance, mais, si on les analyse, on s'aperçoit que tous les détais et le caractère même de la calligraphie différent. Si Dreyfus avait ecrit ce bordereau en dénaturant son écriture, il anrait adopté un type bien plus différent de sa propre main, et, d'autre part, d'aurait trahi ses habitules graphiques à des treits isolés.

J'ai cru pouvoir conclure de cette double enquête sur le bordersu et sur la personne de Dreyfus que tout concourait à me convenue qu'il était victime d'une déplorable errour. Je suis arrive a cette conviction seul, sans avoir subi l'influence d'aucun de ceux qui sont occupés de cette affaire. On a prétendu que je une suis posé su

tte les premiers instigateurs de ce qu'on a appelé « la cam-

poster a qui se poursuit aujoind'hui

Voici, en effet, ce qu'on peut lire dans le Jour du 11 septembre 1896, sous la signature de M. Adolphe Possien. Vous sentez bien la portee de ce document qui établit qu'à ce moment la preuve ne paraissait pas faite et que les charges ne paraissaient pas accablantes à ceux mêmes qui aujourd'hui sont si vifs contre nous : or, comme depuis on n'a men produit, je me demande en vérité où ceux-la, qui étaient avec nous avant nous-mêmes et contre lesquels if faut maintemant que nous nous défendions, ont été chercher les éléments

ctre appelé à jouer e rôle C'est un besoin personnel de conscience, in jur scrupule de justice, qui m'a contraint à m'éclarer sur cette doubureuse affaire. Je puis me tromper ; je dirai même, je voudrais qu'on me demenir, t que je me trompe, car j'échapperais ainsi à cette tenture de penser que mon pays a con l'unné un innocent a une dele peine pour un tel crime. Mais je ne crois pas me tromper; e ne crois pas avoir cède, en me persuadant de l'innocence de l'irevfus, un a inquichottisme chimerique, ni aveir et aveuglé, moi tescendant de persécutes, par l'indignation que j'ai éprouve en voyant se bler des hames de religion et de race à une pure question de us dice et de patriotisme, et par le désir de defendre an juri dans un imps ou les juris sont l'objet de préjuges cruels et de nresquines executions.

Je ne suspecte d'ulleurs nullement la bonne foi et l'impartialité des honorables oft vers qui composaient le conseil de guerre. Je suis cavairen qu'ils ont condamné Dreyfus avec douleur, pour obeir a fur conscience. Mais quiconque a étudié les annales judiciaires sait de tout tribunal est faillible, et il suffit de se rappeler laus quels conditions s'est pro luit et s'est developpe le procès Dreyfus pour imprendre étexeuser l'erreur commise alors par les juges, s'ils en et commis une quant à ceux qui prétendent que la revision du oces serait une manité à l'armée, je ne sais ce qu'ils veulent due, neune honte na saurait être attachée à une erreur conscienceusement commise et conscienceusement répares. Toute l'armée ne se fjourait lle pas, au contraire, le voir le corps impeccable de nos ficures d'artiflèrie lavé de la tache que la trahison presumée du prétame Dreyfus à fait répailles sur lai ?

Veuill z agréer, etc.

d'une conviction si nouvelle et si inattendue. Voici l'article du Jour :

## L'ex-capitaine Dreyfus est-il coupable? - Notre enquête. Les documents révélateurs.

Paisque la question Drevfus est revenue sur le tapis et puisque cette fois les polémiques engagées à ce sujet ne peuvent se termiter que par une suite d'enquêtes, nous avons voulu, nous aussi, apporter notre quote-part dans la recherche des causes qui amenèrent l'arrestation et la condamnation du déporté de l'île du Diable

On sait que le huis clos fut prononcé lors du procès et que, podant l'incarcération préventive du détenu, men de ce qu'il fit ou dit

ne transpira au dehors,

De nième, les motifs qui déciderent le genéral Mercier à ordonner l'arrestation de Dreyfus, furent peu ou pas connus. On sait que l'excapitaine était accusé d'avoir entretenu des relations avec une pussance voisine, et de lui avoir livre des documents intéressant la léfense nationale.

Mais de quelle nature étaient ces documents? Aucun communiqué officieux ne nous le laissa entendre; si bien qu'à l'heure présente u seinble croire un peu partout qu'il s'agit de l'horaire de la mobilisation génerale.

Or, cela est faux, de même qu'il est archi-faux que l'ex-capitaine ait éte interrogé par le général de Boisdeffre ou par le général couse

La seule personne qui jamais fut en communication avec le capetaine Dreytus, dés son emprisonnement, et qui instruisit son proces, n'est autre que le commandant du Paty de Clam, proposé, a la salle de cette affaire, pour le grade de lieutenant-colonel.

La pièce, sur la foi de laquelle fut condamne Dreyfus est un bordereau d'envoi non signé, ne contenant d'ailleurs aucun renseigne-

ment ayant une portée confidentielle.

de fais ici, à propos de cette absence de charges qui éclate partout, une observation que j'aurais pu placer ailleurs, mais qu'il faut que je fasse. Je n'ai pas pu la faire plus tôt parce que je n'en possédais pas les éléments. On a dit, dans beaucoup de heux, que Dreyfus denonçait les officiers français qui alfaient en mission en Allemagne; on a dit qu'i uvait dénoncé le lieutenant ou le capitaine Degouy. Or, lurs son frère, M. Paul Degouy, est venu me dire ici à la barro de Mon frère n'est pas avec vous, il est de ceux qui croien que ses chefs n'ont pas pu s'engager sans que les preuve soient éclatantes; cependant, dites, en mon nom, car c'est et mon nom seul que je fais auprès de vous cette démarcht dites, je vous y autorise, que jamais, pour toutes sortes de

raisons que je n'ai pas à vous développer, Dreyfus n'a pu ètre soupçonné de l'avoir dénoncé. »

J'ajoute qu'il y a eu beaucoup d'autres racontars et de mensonges qui sont aussi faux que celui-là et qui hantent les cerveaux et, lorsque nous aurons démenti tout cela, sous trouverez encore, dans trois mois ou dans trois ans, sous trouverez une foule de gens qui vous diront : « Dreyfus dénoncé le capitaine Degouy », et le reste.

Pardonnez-moi cette observation incidente; je reviens à

'article du Jour :

De plus, sur les cinq experts préposés à l'examen de cette pièce, eux seulement, MM. Charavay et Bertillon, reconnurent l'écriture e l'ex-officier, tandis que trois autres, dont M. Gobert, expert de la la lanque de France, ne voulurent pas se prononcer.

Il y a là une erreur; il y cut trois experts qui reconnuent l'écriture et deux qui ne la reconnurent pas.

On a dit que cette pièce avait été retrouvée chiffonnée ou déchirée ans le panier de l'attaché militaire d'une grande puissance voisine, ù elle aurait été prise par un agent à notre solde; puis on a pré-indu après qu'il n'en était rien. On a alors raconté que c'était au inistère de la guerre même qu'on s'était emparé du document accuateur.

Bref, grâce à la discrétion exagérée du gouvernement, un double

ourant d'opinion put se créer autour du cas de Dreyfus.

Dans une affaire aussi délicate que la sienne, alors que la trahison éveillait toutes les passions antisémites, et qu'à juste titre on pouait se rappeler qu'un autre juif, Cornélius Herz, avait semé le shonneur partout où il était passé, il fallait juger Dreyfus publiuement ainsi que son défenseur le réclamait.

Si la chose était reconnue impossible, il fallait du moins ne pas aire de cachoteries inutiles et dire hautement tout ce qui ne compro-

lettait pas les intérêts de la défense nationale.

En agissant ainsi, on eût évité des polémiques qui, endormies un soment, devaient se réveiller plus vives un jour. On eût empêché n'aucun honnête homme ne se trouvât pour faire appel à la pitié n faveur de celui qui, peut-ètre, n'est pas coupable!

C'est avec la plus grande impartialité que j'ai fait une enquête sur es événements qui amenèrent l'arrestation de Dreyfus et sur ceux jui suivirent, jusqu'au moment de son embarquement pour l'île du

Diable.

Je ne prétends pas prouver son innocence, mon but est d'établir que sa culpabilité n'est pas démontrée.

Pour le dire en passant, comment pourrait-on démontrer

l'innocence d'un homme autrement qu'en démontrant que sa culpabilité n'est pas etablie? L'innocence n'est-elle pas mas chose négative et, si vous me demandiez de prouver que vois tous qui êtes ici, messieurs les jures, vous n'etes ni les voleurs ni des traîtres, j'en serais tout à fait mempable. Si vous me demandiez de prouver votre innocence, j'v renoucerais : ce que je dirais, c'est qu'il n'v a pas de charges contre vous, que par conséquent vous n'êtes pas coupables et qu'il est impossible de démontrer votre culpabilité. C'est tout ce qu'ou peut faire et tous ceux qui crient et hurlent à tavers le pays : « Des preuves! des preuves! Apportez-nois des preuves! », ne font pas autre chose que de réclamer bruyamment un enfantillage.

Voilà pour M. Possien.

Econtez maintenant M. de Cassagnac... Que voulez-ve se Messieurs? Voità ce que c'est que d'avoir beaucoup de talest et d'avoir, je le crois, une âme génereuse! On appartieur a un parti et puis, bon gre mal gré, on donne des arifest l'autre... En bien! écoutez ce que, le 14 septembre 1896, écrivait M. de Cassagnac... Vous allez voir. Messieurs les juris, si ce n'est pas une plaidoirie. Si M. de Cassagnac nous fait l'honneur de s'intéresser à ces debats et de les suivre, et s'il les suit, je suis sûr qu'il les suit avec loyanté, car le compte rendu de son journal est exact. — je serais curiery d'y lire demain quel est le point de départ de la révolute qui a si profondément bouleversé son sentiment sur comptaire.

## Le Doute.

L'affaire de celui qu'on appelle « le traftre Dreyfus » a pris, graci à des bruits d'une pretendue évasion, un regain d'actualité.

Tellement qu'un journal radical, le Jour, croit devoir commencer une enquête sur les événements qui amenérent l'arrestation de Dreyfus et sur ceux qui survirent, jusqu'au moment de son embarquement pour l'île du Diable.

Noure confrère n'a pas, dit il, la prétention de prouver l'innocent de firey fus; mais son but est d'établir que sa culpabilité n'est padémontrée.

C'est déjà trop.

Non pas que nous reprochions à notre confrère de poursuivre une parcille démonstration, mais par cela seul que cette démonstration est possible.

france la plupart de nos concatoyens, nous eroyons Dreyfus cou-

Mais, comme notre confrere, nous n'en sommes pas certain.

pour int pas, amsi que lui, nous avons le courage de le dire, pour int pas, on le sait, du reste, encourir l'accusation d'être roraide aux juifs, que nous combattons ici avec une persistance le u celle que nous appliquons aux trancs-macons.

D'ailleurs, la question n'est pas la.

La culpabilite de Dreyfus peut-elle inspirer des doutes?

Voila le probleme pose en ses vrais termes.

Or, grace a la stupidite et à la lachete du gouvernement de la sipublique, la question, loin d'être close, demeure ouverte perpédiement.

Pourquor ?

Parce que le gouvernement, à l'encontre de beaucoup d'antre leus, n a pas osé faire le proces en pleine lumière, de façon que fopinion publique fot completement éculiée et fixes

Il a prefere le proces à huis clos, dans les ténebres.

Or, men n'est plus contraire à la justice que l'obscurité
La vérite seule ne craint pas l'aveuglement du grand jour

Nons sommes les adversaires implacables de tout jugement rendu m'on l'd une cave, qu'il émane de la Sainte-Vehine, du roi de la Mentagne ou du Conseil de guerre.

Et ceta, parce qu'un jugement rendu de cette façon n'a pas de

muròle et ne peut jamais etre revise.

Mais, me direz-vous, ceux qui declarérent coupable le capitaine Drevius : taient des officiers français, l'incarnation de l'honneur et la patriotisme?

C'est vrai.

Scalen ent, et quels que soient mon estime et mon respect pour les obciers français, je ferais observer qu'ils ne sont ni plus honotables que leurs freres, cousins et amis qui, sous le nom de jurés, distribuent la justice dans les Cours d'assises, au nom du peuple trançais.

Et l'affaire Cauvin, toute récente, et bien d'autres nous ont tristément demontré que l'erreur est une chose humaine, comme le dit la sagesse des nations, et que les erreurs judiciaires sont déjà beautop frequentes, alors meme que l'appareil de la justice est

chure par tous les dambeaux possibles.

l'ajouterai que c'est grace à la publicité des débats qu'une reviton de proces peut se produire, et qu'il n'y a aucune possibilité de avision, aucune pour un proces dont on ne connaît que l'i-sue, que brésultat brutal.

Cela choque grandement le bon sens et l'equité.

Et mon illustre ami l'avocat Demange avait absolument raison praqu'il insistait pour des débats publics.

Les jures se trompent souvent, et il n'est démontré à personne

me les officiers des Conseils de guerre soient infaillibles.

D'autant que l'on a raconté à cette époque, et sans que le fait ait démenti, que Dreyfus a été condamné sur une pièce où se trou-

d'han recueillir les fruits. S'il s'était abandonné on à un geste trop vif, ou à une parole imprudente, vous savez ce que la lui militaire cut fait de lui. Je ne veux pas dire qu'on lui ait tendu un piège : mais. sans qu'on le lui tendit, c'était un prège et il y pouvait tomber. Il est resté calme, il est reste muet, il s'est enfermé dans une consigne de fer qu'il respecté en soblat. L'estime, quant à moi, qu'il s'y est entermé jusqu'il l'exageration, en présence de la grandeur des intérets en cause. Cependant, il ne m'appartient ni de le juger ni de le dommer des conseils; ce que je pais dire, c'est que, que que fassent de lui demain ses chefs, quel que puisse être le point de vue militaire... qui est un point de vue respectable mais qui est un point de vue étroit murmures, - pardont un poust de vue spécial, voilà exactement ce que je veux dire .. nous ne sommes pas ici pour dire des paroles qui blesseut personne, et je suis heureux qu'on me fasse preerser ma pensée, ear il est besonc qu'elle sort precise — : ja 🕮 done que je n'ai pas rei à recherher ce que M. le heurnant-colonel Prequart a pu taire au point de vue militaire qui est un point de vue respectable j'avais commende par là — mais qui est un point de vue spécial : sculement ce que je sais bien, c'est qu'au point de vue plus large d plus général de l'humanite, il sortira d'ici, quoi qu'il de vienne, je ne dis pas réhabilité, mais grandi. Très beat tres been!

Il fant, messieurs les jurés, que je vous dise d'un me quels sont les antécédents unlitaires et quelle à été la vie de M. le lieutenant-colonel Picquart. Il est actuellement a 🕒 tête du 4 régiment de tirnilleurs algérieus. Il a quarante trois ans, il était chel de batallou à trente-quatre ans sorti comme officier breveté de l'École de guerre, il et chevalier de la Légion d'honneur; ancien professeu 🤻 l Ecole de guerre, il a été chef du troisième bureau de l'hist major de la guerre, puis chef du service des renseiguements et, enfin, il a été élevé au grade de lientenant-colonel au mog d'avril 1896. Ce qu'il est nécessaire que vous retoniez, ce 🕬 engage l'honneur de ses chefs, ce qui tait que c'est en val anjourd'hui que son témoignage doit ave du posts — de le cumer, c'est qu'il a été nommé au cha lieutenant-colonel, le plus joune, vous l'entendez bien, 🤨 oute l'armée française. (Très bien! très bien!) Il a, Die tent etter quares some est celle de M le cancerat trailifet, qui etan pret a tenur depaser a cette barre et me controdira pas, i en suis sur, le temacen ge indirect a impathie et de confisser que parquere ses de sa part je les pas en sou nom, usais autorise que je suis a declarer d'avait chargé quelqu'un de venir le donner à M, le

inel Proquart

Il le colonel Picquart avait eté, par ses chefs officielles ut déligue pour suivre au tonseil de aucre de 1891 les lats du proces Drevfus. C'est vous dire sul connait l'after Lui aussi je l'imagine du mons il put croure à la babilité de Drevfus; insis, après le départ de Drevfus, qu'on a appele d'un mot pittoresque « les futes », c'est-à-les disparitions, les vois de documents si vous vouler, tinnèrent, et au ministère l'attention resta éveillée.

ous sentez bien ce qu'était, comme chef du bureau des renmements, M. le colonel Picquart : — il n'a été place à la de service que postérieurement à la condomnation de Drevbien entendu : il v est demeuré pendant près de dividuit s : c est, au milieu de l'année 1895 qu'il a été nomme a ce de — ; ch bien! il n'était autre chose ., et ici je reprends une ression dont je me suis servi dejà, mais qui exprime bien je les la réalité..., il était une sorte de préfet de police militure argé precisément de se procurer tous l'es renseignements cessaires à l'arrestation et à la poursuite des espons

au mois de mai 1896 ou, en tous cas, au printemps de 1896, écouvre le *petit blen* dont on a taut parlé. Il taut ier que, servant de tout ce que nous avons pu apprendre et meille à cette audience, je résume en deux mots comment

choses se sont passies.

si je commets des erreurs de detail, elles viendront un ment de ce qu'on n'a pas donne à la barre des explications apletes; si mes involuntaires erreurs provoquaient ces lications, je m'en februlerais et j'accepterais les recthes de ...—tonjours est-il que certains agents apportent en mi bre de la guerre des cornets on des paquets contamin des peut trouver des documents venant de l'adversage en de peut trouver des documents venant de l'adversage en de peut, papiers dont les uns sont sans mièrés, dont les

autres ont au contraire une valeur, qui sont mèles les us avec les autres par les agents qui les remettent en blocame de leurs chefs, afin qu'on en fasse le triage et afin qu'ocherche si, dans le nombre, il n'en est pas qui méritent us attention quelconque. Ce qui est important, ce qui est essentiel, c'est l'origine de ces paquets; ce qui fait la valut de ce qu'ils renferment, c'est le lieu d'où ils partent, post qu'ils ont été pris sur un territoire, réel ou fictif — vous me comprenez — où tout ce qu'on trouve a une valut se

particulière.

Avant que M. le lieutenant-colonel Picquart ne fût chel 🚳 service des renseignements, d'après ce qu'il nous a été dont de comprendre, ces paquets étaient remis non à M. le coand Sandherr, mais à M. le heutenant colonel, alors commande Henry, lequel, à son tour, les transmettait, après en aver 💵 le triage, parce qu'il ne connaît pas les langues étrangères. M. le capitaine, aujourd'hui commandant, Lauth. Quand M. 🕷 lieutenant-colonel Picquart est devenu chef du bureau 🕸 renseignements, il a modifié cette manière de procéder. 🕬 demandé que ces paquets lui fussent remis à lui-même... c'étal parfaitement son droit. M. le colonel Sandherr est mort paralysie générale ; il était marqué par les premières attenté | de cette maladie depuis déjà quelque temps quand M. 💵 heutenant colonel. Picquart lui-a-succéde. On a nomme M. 🖭 heutenant-colonel Picquart, qui était le très brillant officiel que je vous ar dit, à ce poste important, parce qu'on avaiten lui la plus entière confiance et, s'il a pris dans ses mains on peu plus étroitement que son prédécesseur le service dont il était chargé, tout ce qu'il est permis de penser, c'est qu'il entendait s'en occuper de la manière la plus suivie, la plus minutieuse et la plus personnelle.

Vous savez, Messieurs, ce qui s'est produit en ce qui concerne spécialement le petit bleu. Un jour on remit à M. le colonel Picquart un paquet contenant certains documents que, —après les avoir, dit M. Lauth, conservés quelques jours ce qui n'a rien d'extraordinaire, et c'est un point qui a complètement dispara de la discussion —. M. le lieutenant-colonel Picquart a transmis lui-même à M. le commandant Lauth, Parmi ces documents se trouvait le petit bleu en question et M. le colonel Picquart le confia à M. Lauth pour le restaurer, car il était déchiré, pour le remettre en état, — on nous a dit qu'il

it alors en cinquante-neuf ou en sorxante morceaux : Stait tout naturel que cette pièce fût remise à M. le comadant Lauth dans les attributions duquel rentraient les

brations auxquelles il y avait lieu de procéder.

Ou est ce que c'etait que ce petit bleu et quelle valent avoir? C'est une chose qu'on vous a déjà dite, mais il importe maintenant que je résume et que je precise bien! en lui-même, et c'est un point très important, il vait à pen près aucune valeur. En voici, en effet, le texte vous ne connaissez pas. — la pièce a été lue publique at au débat du Conseil de guerre devant lequel a compara le commandant Esterhazy, et il importe de la faire passer s vos yeux — :

attends avant tout une explication plus détaillee que celle que is mavez donnée, l'autre jour, sur la question en suspens. En sequence, je vous prie de me la donner par écrit, pour pouvoir et si je puis continuer mes relations avec la maison R... on non

M. le commandant Esterhazy, 27, rue de la Bienfaisance, Paris.

🌃 bien! voyez-vous, ce petit papier là pris à la poste, — Tvoilà où tend mon observation —, ce petit papier pris à la ste ou chez M. le commandant Esterhazy n'a aucune espèce Wyaleur : il n'a de valeur qu'à une condition, c'est qu'il ste de ce hen d'où viennent les papiers qui sont dans les quels dont je vous ai parlé, parce que ce point de départ, que les agents reçoivent les documents à l'endroit même, equ'ils les requeillent au dehors, — c'est, — après tout on 📑 t breu-le dire sans compromettre l'honneur ni la securité la France, puisqu'on l'a écrit partout— c'est une ambas-Le étrangère, c'est un territoire étranger, et que par suite les mindres pièces, par cela seul qu'elles viennent de là, pren-🎒 immédiatement une importance particulière. Bref. M. lo conel Picquart yous l'a dit, le petit bleu ne peut avoir que Taleur d'un indice, et il montre quoi? que l'ambassade at nous parlons et que je ne désignerai pas plus claire of est en relations avec la personne à qui le télégramme adrese ...

. LE PRÉSIDENT. — Ne parlez pas de cela.

Labort. — Oh! monsieur le Président, tout cela a été onte au long dans les journaux.

M, LE PRÉSIDENT. - Cela ne doit pas être très utile à mit

plaidorrie.

M. Lange. — Je crois que c'est très utile, monseu le Président, car il faut que MM, les jurés comprennent... en imprimé tout cru dans les journaux, tous les matus: per vois pas pourquoi nous ne nous expliquerions pas sur un question que tout le monde connaît et qu'il faut, encor un fois, que le jury comprenne, pour pouvoir juger en plest connaissance de cause.

Je ceprends danc mon raisonnement et je dis ceci in petit bleu au moment où on le découvre ne peut avoir qu'un valeur, c'est une valeur d'indice, parce qu'il met en est l'esprit du chef du bureau des renseignements et que cele ci se dit : « Tiens, l'endroit d'où vient le petit bleu (puisqu'une faut pas le nommer autrement) est en correspondant avec telles personnes, avec M. le commandant Esterlan notamment »; et alors, M. le lieutenant-colonel Picquat commence une enquête; enquête morale, d'abord, il vous fi dit, et il vous en a fait commaître les résultats; enquête d'un nutre ordre ensuite, enquête sur l'écriture.

Est-ce qu'à ce moment là il songe à l'affaire Dreyfus! In aucune espèce de manière. L'affaire Dreyfus est enterée depuis près dé deux aus, elle n'a rien à voir au premier sont avec l'affaire nouvelle qui naît. Le heutenant-colenel Picquet iait son enquete sur les écritures; pourquoi? Parce que octe inquête est habituelle toutes les fois qu'on se trouve sur la voie de faits d'espionnage comme celui sur lequel nous avois actuellement à nous expliquer. Voici, en effet, ce qu'a dit au cours de sa déposition. M. le colonel Picquart — et d'abord ceci, relatif à la portée exacte qu'il faut donner au petit

bleu — :

Avant de soumetire à mes chefs cette carte, qui constituait nonpte une preuve contre le commandant Esterhazy, mais une présomption étant lonné le lieu d'ou elle venait ...

Vous comprenez cela, messieurs les jurés ; puis :

Il y a une chose que nous faisons généralement lorsque nous avons affaire à quelqu'un dont les allures peuvent paraître suspectes; nous prenons un spécimen de son écriture et nous le comparons avec tertains documents que nous possédons. De cette comparaison per iter une confirmation ou une infirmation des sompçons qui pésent

la personne.

a me préoccupat donc de l'écriture du commandant Esterhazy, et, trairement à ce qui a été dit souvent, notamment dans une lettre m'n cerite le commandant Esterhazy, l'ai pris pour cela des voies a fait regulières. Avec l'assentiment de mes chefs, j'ai éte trouble colonel lu régiment auquel appartenant le commandant Estery. Je lui ai demandé des spécimens de son exciture; il me les a is sous forme de lettres ayant trait au service.

des que j'eus ces lettres entre les mains, c'est à ce moment que dans Dreyfus et l'affaire Estechazy vont se condoyer pour bientêt ejoindre, une chose m'a frappe d'une façon connante, d'est la resibiance de cette écriture avec celle du fameux pordereau dont on a parle, mais pe n'avais pas le droit, n'étant pas expert en ceri-

es, de m'en fier à mes saules impressions.

Yous savez que c'est à cette époque que M. le colonel Picpre, poursurvant ses recherches, alla trouver M. Bertillon, quel lui det : « Cette fois, ça y est, les faussaires sont livés à l'identité. »

Nodà done M. le lieutenant-colonel Picquart en présence la ressemblance indéniable entre l'écriture du bordereau d'ecriture du commandant Esterhazy. Afors, ill en parle à chefs, et j'ai le droit d'affirmer, quand je possède la corpondance de M. le général Gonse, dont je vais, dans un lant, vous redire un mot, que ceux el l'encouragent.

Depuis, on a dirigé contre M. le heutenant colonel Picquart plus odieuses attaques. Mais elles ont une source unique, attaques, et cela suffit pour qu'elles sorent runées à leur . Elles viennent de celui que l'Etat-major de l'armée sère à M. le colonel Picquart, de celui qu'il lui oppose, de la qui il va faire des ovations pendant que M. le lieu-ant-colonel Picquart sera mis aux arrêts de forteresse : de le commandant Esterhazy!

It, quand je dis que toutes les attaques partent de là, en dez-vous la preuve? La Libre Parole du 15 novem-1897 publiant un article intitulé a Le Complot a dans sel aucun nom n'est pronoucé, mais où tout est raconté auce, et où le rôle de M. le heutenant-colonel Picquart présenté par M. le commandant Esterhazy, qui est l'auteur article, comme il sera présente ensuite pour ainsi dire changement par M. le commandant Ravary hui-même

devant le Conseil de guerre de 1898. Dans le rapport Ravary, Messieurs, vous retrouvez les mêmes puériles accusations que dans l'article, et vous n'avez certainement pas perdu de vue ce détail qui, maintenant que l'affaire commence à s'éclarer, doit prendre pour vous une importance capitale, à savoir que, lorsqu'il a été question des fameux cambriolages, auxquels j'arrive, qui auraient été pratiqués chez M. le commandant Esterhazy, et des conditions dans lesquelles ils auraient été faits, M. le général de Pelheux, appelé ici par nous, a été obligé de dire : « Mais, j'ai accepté le récit de M. le commandant Esterhazy! »

Par conséquent, pas d'enquête sur ce point, pas de contrôle, pas de contrôle, pas de contrôle d'aucune sorte : l'accusateur de M. le heutenant-colonel Picquart, celui qu'on croit sur parole, c'est celui que M. le heutenant-colonel Picquart a consideré à tort ou à raison, mais officiellement, en qualité de chef de service des renseignements, comme un traître : c'est M. le

commandant Esterhazy.

Cela dit, et si l'on y regarde de près, que reste-t il des des attaques dirigées contre M. le heutenant-colonel Pie quart?

J'ai fait justice déjà de ce qui concerne la prétendue communication du dossier secret à M. Leblois. Je vous ai montré que les contradictions à cet égard étaient telles qu'il elal

absolument impossible d'accepter le fait.

M. le heutenant-colonel Picquart s'est adressé à M. Leblois au sujet de l'affaire actuelle, seulement en 1897; il s'est adresse à lui parce qu'il était personnellement menacé, vous le savez car c'est au mois de juin 1897, nous allons y revenir, qu'il reçoit de M. le heutenant-colonel Henry une lettre que je pas mainte iant qualifier, puisque vous en connaissez le sens, et que quant à moi je considère comme une lettre de menaces.

A ce moment-là, M. le lieutenant colonel Picquart, qui est en mission depuis le mois de novembre 1896 sans savoir an juste pourquoi, revien à Paris et il s'adresse, non pas à un avocat quelconque, il s'adresse à celui qui est son ami d'enfance et il s'adresse à lui pour lui demander de le protéger et de le défendre. C'est au cours des conversations d'alors qu'il fait connaître à M. Leblois les raisons mêmes pour lesquelles on l'attaque, qu'il lui remet entre les mains les documents

ttres de M. le général Gonse que vous connaissez, et ses eux propres réponses, mais toute une autre correspondance ostérieure, que nous ne possédons pas encore, que M. le eutenant-colonel Picquart ne veut pas livrer, parce que M. le eutenant-colonel Picquart garde dans toute cette affaire ne réserve et une discrétion que, pour moi, je n'hésite pas appeler excessives.

Et M. Leblois, messieurs les jurés, fait cette chose — ah! lont quelques-uns peuvent le blàmer, mais pour saquelle, noi, je le salue — : ému de ce qu'il apprend, et sans l'asseniment de M. le lieutenant-colonel Picquart, il va trouver M. Scheurer-Kestner, qui n'est pas le premier venu, qui n'est rien moins qu'un des vice-présidents du Sénat, réputé entre ous pour sa loyauté, pour son intégrité, pour les services qu'il a rendus à la République et au pays, M. Scheurer-Kestner, dans lequel il a la plus absolue confiance, et il lui dit: « Monsieur le Président, voici ce que des événements et des circonstances spéciales, que j'ai à vous faire connaître confidentiellement, m'ont appris. »

Eh bien! que voulez-vous? Le Conseil de l'Ordre des avocats est peut-être saisi d'une affaire contre M. Leblois; je n'en sais rien; mais ce que je peux, quant à moi, lui dire, c'est que le Conseil de l'Ordre des braves gens et de l'humanité ne pourra que l'honorer pour cela et lui en être reconnais-

sant!

Et quant à M. Scheurer-Kestner, il a cru ne devoir parler sans réserves qu'à cette audience. Cet homme à qui on cra-hait l'injure à la face, parce qu'on lui disait : « Vous l'avez rien, vous n'avez pas de pièces, vous n'avez pas de lossier », cet homme-là n'a complètement parlé qu'ici; à la ribune du Sénat, au Conseil de guerre, il n'a pas produit es lettres de M. le général Gonse, — et vous verrez tout à heure exactement quelle portée elles ont et pourquoi elles sont décisives. M. Scheurer-Kestner n'a rien dit : Pourquoi? Parce que M. le colonel Picquart s'y opposait...

Voilà M. le lieutenant-colonel Picquart, voilà l'homme!
— Il faut rétablir les choses —. Voilà ce qu'il faut savoir, et voilà exactement ce qui reste, je n'ai rien à y contredire ni en cacher — de ce qu'on a appelé les indiscrétions de M. le

colonel Picquart.

M. LE PRÉSIDENT. — Maître Labori, nous allons suspendre l'audience.

(L'audience est suspendue pendant quelques minutes).

## REPRISE DE L'AUDIENCE.

M. LE PRÉSIDENT. — Maître Labori, vous avez la parole.

Mº Labori. — Messieurs les jurés,

Au moment où l'audience a été suspendue, j'examinais devant vous quelles étaient celles des critiques adressées à M. le colonel Picquart, dont il y avait quelque chose à retenir. Après vous avoir démontré qu'en ce qui concerne les prétendues indiscrétions qui auraient été faites au profit de Mc Leblois il ne restait rien qui puisse être de nature soit à atteindre la moralité de M. le colonel Picquart, soit à diminuer la portée de ses déclarations dans cette affaire, j'allais en ariver aux prétendues perquisitions qu'on lui a reproché d'avoir irrégulièrement pratiquées chez M. le commandant Esterhazy, et que celui-ci a qualifiées de « cambriolages ».

La vérité sur ce point, vous la connaissez : M. le colonel Picquart n'a pas en 1896 fait perquisitionner chez M. le commant Esterhazy, par l'excellente raison qu'il vous a fait connaître lui-même, à savoir que M. le commandant Esterhazy, à ses yeux, paraissait averti, et qu'en conséquence une

perquisition ne pouvaitd onner aucun résultat.

Ce qui est vrai, c'est qu'un agent s'est présenté deux sois chez M. le commandant Esterhazy, sous un prétexte quelconque, celui de visiter, je crois, l'appartement qui était à louer. Il en a rapporté une carte de visite sans valeur, que M. le colonel Picquart l'a invité à reporter, et il a constaté ce fait, qui peut avoir son intérêt, mais qui ne dit rien autre chose, à savoir qu'une quantité considérable de papiers avait été brûlée dans la cheminée.

Qu'y a-t-il, Messieurs, à reprocher ici à M. le lieutenant

colonel Picquart? Absolument rien.

Tout d'abord, il faut noter que M. le commandant Esterhazy est pris ici en flagrant délit d'inexactitude; il a dit que son appartement avait été cambriolé à plusieurs reprises das

des conditions extrêmement graves qu'il a relatées au Conseil

de guerre : eh bien! cela n'est pas exact.

Ensuite, je veux faire une remarque sur ce que M. le commandant Esterhazy a dit à ce sujet dans son interrogatoire public au mois de janvier 1898, car là nous allons le trouver en contradiction avec la réalité et la possibilité même des faits, d'une manière — le mot a dans ma bouche exacte ment sa portée — véritablement effrayante.

Voici en effet, Messieurs, comment se poursuit l'interrogatoire, devant le Conseil de guerre, après que M. le commandant Esterhazy vient de parler des perquisitons dont il

prétend avoir été l'objet.

Demande de M. le général de Luxer. — A quelle époque ces perquisitions ont-elles eu lieu?

Réponse. — C'est au moment où nous sommes revenus de la campagne. J'en ai eu connaissance d'une façon curieuse. Ma femme avait un secrétaire Louis XVI d'une serrure difficile. Il y avait deux clefs à ce secrétaire; mes enfants les avaient emportées. Quand ils revinrent de la campagne, mes enfants trouvèrent sur la cheminée une autre clef et me dirent : « Vous avez donc trois clefs de ce meuble ? » On avait pu ouvrir le meuble, mais on n'avait pas pu le fermer. La correspondance de ma femme y était toute bouleversée; les armoires étaient forcées. Les lettres qui m'étaient adressées, que j'avais placées les adresses en dessus, je les retrouvai placées dans le même ordre, mais les adresses en dessous, etc.

C'est ici que je vous demande toute votre attention. C'est la sténographie des débats :

Demande. — Qu'avez-vous supposé quand vous avez appris qu'on avait violé votre domicile?

Réponse. — J'ai supposé que c'était M. Mathieu Dreyfus.

Eh bien! à quelle époque se placent les perquisitions?

C'est à l'époque où M. le lieutenant-colonel Picquart est à Paris, où il est à la tête du service des renseignements, c'est donc nécessairement avant novembre 1896.

Est-ce qu'il est question à ce moment là de M. Mathieu Dreyfus, qui n'apparaîtra avec sa dénonciation qu'au mois de novembre 1897, un an plus tard? Est-ce qu'il est question publiquement des soupçons qu'on fait peser sur M. le commandant Esterhazy? Personne n'en parle.

Nous savons une chose, c'est que, quand le bordereau a

ne pas le combler d'encouragements et de paroles bienveillantes, dont on trouve la trace notamment dans la correspondance qui a été échangée après son départ entre lui et M. le général Gonse; ou il faut dire que ce n'est que plus tard et pour les besoins de la cause qu'on s'est aperçu de la prétendue irrégularité de démarches qui, à ce moment-là, étaient connues par les chefs et approuvées par tout le monde.

Par conséquent ici encore, n'est-il pas vrai? quand on regarde de près et quand on discute, il n'y a rien à relever

contre M. le lieutenant-colonel Picquart.

Je n'ai pas, Messieurs les Jurés, à insister, après les dépositions que vous avez entendues, sur la question des « caches » qui auraient été, à la demande de M. le colonel Picquart, employées par M. le commandant Lauth pour masquer certaines parties des documents qu'on photographiait à ce moment-là à l'État-Major, Quelles que fussent les opérations qu'on pût faire subir aux photographies, c'étaient les originaux qui avaient seuls une valeur; ces originaux subsistaient; par conséquent l'explication de M. le colonel Picquart est toute naturelle et doit être acceptée, parce qu'il n'y a pas de réponse à lui faire, quand il dit que, procédant sur l'ordre précis de ses chefs avec une extrème circonspection, il devait, lorsqu'il faisait photographier l'écriture de M. le commandant Esterhazy, avoir bien soin de faire disparaître tous les mots et tous les passages qui étaient de nature à révéler la personnalité de celui dont on s'occupait.

J'arrive aux deux seuls points de la déposition de M. le commandant Lauth qui comportent un rapide examen et une

réponse.

M. le commandant Lauth vous a expliqué que M. le colonel Picquart lui aurait demandé à un moment donné s'il connaissait, s'il reconnaissait l'écriture du *petit bleu*.

Cela n'est pas dénié. Je vous ai tout à l'heure fait comprendre que le petit bleu n'avait d'importance que comme indice et à raison de son origine; si son origine avait pu être établie non seulement, comme elle l'était, par la provenance des paquets dans lesquels il se trouvait, mais encore par la certitude que l'écriture de ce petit bleu aurait été celle d'une personne connue ou du secrétaire d'une personne

connue, alors vous sentez que l'indice eût encore pris plus d'importance.

Jai fait dire par l'un de ces messieurs que d'ordinaire ce n'est pas le chef des renseignements lui-même, le chef de service qui, au cas de procès d'espionnage, est cité comme témoin devant le Conseil de guerre, que c'est généralement un de ses subordonnés. C'est ainsi qu'en 1894 ce n'est pas, si je suis bien renseigné, M. le colonel Sandherr qui a déposé, c'est un de ses subordonnés; et c'est très probablement, si en 1896 la poursuite s'était engagée contre M. le commandant Esterhazy dans les conditions qu'avait dù prévoir M. le colonel Picquart, M. le commandant Lauth qui aurait été appelé à déposer.

Eh bien! M. le colonel Picquart causant avec M. le commandant Lauth de la question, lui demande à propos du *petit bleu* : « Connaissez-vous l'écriture que voici, ou ne la connaissez-vous pas? » M. Lauth répond : « Non. » La chose en est demeurée là ; elle est toute naturelle.

Et il ne reste qu'une seule question, qu'un seul point sur lequel on peut dire que les deux officiers sont manifestement et nettement en contradiction: c'est la question des timbres, des timbres de la poste, que sou-disant M. le colonel Picquart voulait faire apposer sur le petit bleu.

Qu'est-ce que rapporte exactement M. le commandant Lauth? J'ai noté ses paroles, pour être bien sûr de ne pas mal traduire sa pensée. M. le lieutenant-colonel Picquart lui aurait dit, en lui montrant le petit bleu : « Croyez-vous qu'à la poste on y mettrait un cachet ? »

Ont-elles été dites, Messieurs les Jurés, ces paroles?...

— Moi, je tiens M. le commandant Lauth pour un honnête homme, et, par conséquent, je ne peux pas considérer comme indigne de foi la déclaration qu'il a apportée. — Mais ce que je sais bien, et cela je vais vous le démontrer, c'est que, si elles ont été vraiment dites, et elles pourraient bien ne pas l'avoir été, parce que, parfois, quand on a une certaine idée, cette idée, — surtout quand, dans la suite, elle grandit et prend, pour des raisons ou pour d'autres, une importance exceptionnelle — vous fait entendre des choses qu'on n'a réel-

lement pas entendues et qui n'ont pas été dites..... (Mur. mures.)

Je ne plaide pas pour les gens qui ne comprennent pas que j'essaie d'expliquer des opérations d'esprit que tout le monde connaît et que je suis dans la vraisemblance même...

Au surplus, j'accepte que ces paroles aient été dites : mais ce qu'il me suffit de démontrer, c'est qu'elles sont nécessai-

rement sans portée.

Et en effet. Messieurs, comment auraient elles une portéel Est ce qu'on veut dire que M. le colonel Picquart aurait étérence qui concerne le petit bleu, l'auteur ou le complice d'un faux et que, pour enlever le caractère de faux à cette pièce et lui donner un caractère d'authenticité, il aurait désiré y faire apposer le timbre de la poste? En bien! vraiment, si telle avait été sa pensée, une chose bien plus simple lui cût été facile t c'eût été de mettre la pièce à la poste et de la faire saisir à lu poste! il en avait le droit et il en avait le moyen. (Très bien!)

Par conséquent, rien que cela, voyez-vous, démolit l'argument. Et la preuve, que nous assistons, chez M. le competdant Lauth, soit à une déliguration involontaire de parces réelles auxquelles il donne une portée qu'elles n'ont as eue, soit même poutêtre à ce phénomène, que jexplquais tout à l'heure et qui peut se produire, d'un homme 📢 se rappelle des paroles parce qu'il croit les avoir entendors alors qu'elles n'ont pas été dites, la preuve, c'est que, quade par le raisonnement, qui n'est pas, que je sache, encore barn de ces audiences, je le pousse et lui dis : « Mais enfin, Morsieur, expliquez moi quel était le but du colonel Picquart comment aurait-il operé, quel avantage, quelles que soient les ténébreuses pensées que vous lui soupçonniez, quel avartage aurait-il tire de là? » M. Lauth se tait. Il est impuissant à repondre. Il dit : « Je n'ai pas à expliquer ce que voulat M. le colonel Picquart, je rapporte un fait, voilà tout... 🦠

Eh bieu! mor, je lur réponds : « Pursque vous ne donas pas d'explications, l'impossibilité même et l'invraisemblance auxquelles je vous accule font éclater la vérité! » Violente murmures.)

Vraiment, Monsieur le Président, je vous demande, et d'donnée la modération de mes paroles, d'imposer silence à cette safte.

I. LE Président, s'adressant à la salle. — Je vous répète personne ne doit manifester. Je ne vais plus réitérer cette ervation. Au premier mouvement qui se produira dans la e, je ferai sortir le public.

le Labori. — Ce n'est pas que cette salle me gêne, e'est l ne me convient pas d'ètre continuellement aux prises

elle.

insi, Messieurs les Jurés, voilà une première réponse que ous prie de retenir. Si on prête à M. le colonel Picquart ensée d'avoir voulu se servir d'un faux et d'y ajouter le net authentique de la poste, il avait une chose bien plus ple à faire, c'était de faire mettre la pièce à la poste et de faire saisir; elle aurait eu le cachet.

eulement, c'eût été absurde ; le cachet de la poste n'eût eu un intérêt; la pièce ne pouvait avoir de signification qu'à condition, c'est qu'elle fût venue au bureau des renseiments dans le petit paquet dont je vous ai parlé tout à ure et qu'elle eût l'origine que ce petit paquet lui donnait. aisie à la poste, elle était entière, saisie à la poste, elle it le timbre, mais elle n'avait aucune espèce de valeur. aurait dit au ministère : « M. le commandant Esterhazy çu cette pièce » et cela n'aurait rien prouvé du tout.

a pièce n'était un indice que si elle était venue par le min que vous savez, que si elle avait cette origine que is vous rappelez, à savoir la même origine que le bor-

eau.

it, remarquez-le bien, messieurs les Jurés, elle ne pouvait déchirée que dans deux cas : ou bien si elle avait été êtée au point de départ, parce que c'était l'expéditeur qui, ès l'avoir écrite, pour une raison ou pour une autre, se isant, l'avait déchirée et jetée au panier; ou bien si elle it été prise chez M. le commandant Esterhazy qui, après oir lue, en avait fait autant.

dr..., et vous voyez maintenant la portée de mes quesis..., j'ai poussé M. le commandant Lauth; je lui ai dit : -ce qu'à aucun moment on a pu songer à prétendre que petit paquet, le petit cornet provenait de chez M. le comndant Esterhazy? Je savais bien quelle serait la réponse. demment non, parce que nous savons d'où proviennent petits paquets dont il est question; ce sont des petits quets saisis par les agents dans l'endroit que je vous ai dit

tout à l'heure; c'est là ce qui leur donne une valeur. Pour que le petit bleu eût un intérêt quelconque, il fallait qu'il provînt de l'endroit dont nous venons de parler, qu'il eût ce point de départ, et, par conséquent, qu'il n'eût pas passé par la poste; donc, le timbre n'avait aucun avantage, bien au contraire, sans compter qu'il était impossible matériellement de l'appliquer, puisque le petit bleu avait été reconstitué, avec cinquante ou soixante morceaux dont il était composé, au moyen de papier gommé transparent qui avait été collé du côté de l'adresse et que, par suite, il était impossible d'y appliquer le timbre de la poste, le télégramme ayant dû forcément être timbré avant d'être déchiré et porter cette marque sous le papier gommé.

M. l'Avocat général vous a dit : « Oh! mais c'était bien facile; on aurait décollé le papier, mis le timbre, puis recollé le papier... » Vraiment, je serais curieux de lui voir faire ce travail! (Rires.) J'ajoute que, si on avait voulu faire une pareille chose, il aurait été bien plus simple de mettre le timbre avant de déchirer le télégramme. Il reste donc qu'avec M. le commandant Lauth nous sommes, je le crois, en face d'un honnête homme, mais en face d'un homme qui, comme l'a dit M. le colonel Picquart, avec tous ses camarades du bureau des renseignements, considérait l'affaire Dreyfus comme l'affaire léguée au bureau par M. le colonel Sandherr, et qui, par suite, ne gardait plus, dès qu'il en était question, toute la fermeté de son jugement. Pour le bureau des rensei-

gnements, l'affaire était un dépôt précieux; y toucher était une chose impie et sacrilège.

Je n'ai rien à dire du propos rapporté par M. Gribelin, car M. Gribelin parle de la demande qui lui aurait été faite d'apposer un timbre sur une lettre, et cela n'a aucun rapport avec l'affaire... Il est possible que M. le colonel Picquart ait dit un jour à M. Gribelin: Pensez-vous que la poste apposerait un timbre sur une enveloppe? mais, je le répète, cela n'a rien à voir avec le point qui nous occupe.

En ce qui concerne M. le commandant Lauth, il est certain qu'au premier moment, quand il a entendu les paroles que vous savez, il ne leur a pas donné la portée qu'il leur donne aujourd'hui; la preuve, c'est qu'il ne s'est pas plaint; la preuve, c'est qu'il a reçu à diner, dans la suite, M. le colonel Picquart; la preuve enfin, c'est qu'il

nous a dit lui-même : « Le moment où je me suis ému, c'est l'automne de 1896. »

Or, les faits dont je parle se sont passés au printemps. L'automne, c'est le moment où, après l'enquête que vous connaissez maintenant, l'affaire Esterhazy a, comme on l'a dit, dévié dans l'affaire Dreyfus à cause de la ressemblance des écritures, - car, d'abord, lors de la découverte du petit bleu, on ne savait pas que c'était la même affaire que l'affaire Drevfus —. C'est alors que ces messieurs du bureau des renseignements, dont je respecte la sincérité, - et quant à moi, je n'aurai pas d'autre explication à présenter —, s'aveuglant et se trompant eux-mêmes, ont commencé à donner aux faits une portée qu'ils n'avaient pas et qu'ils ne pouvaient pas avoir. Cela est si vrai — et c'est ma force — que je défie M. le commandant Lauth qui est un homme très distingué, très intelligent, de m'apporter une explication de l'attitude et des propos qu'il prête à M. le lieutenant-colonel Picquart.

De tout cela il résulte que, au point de vue qui nous occupe, tout s'est passé de la manière la plus normale et la plus naturelle. Ce petit bleu n'était qu'un indice, mais c'était in indice; il avait réellement la valeur que M. le colonel l'icquart lui a donnée, puisqu'il a mis ce dernier sur la trace l'un homme dont l'écriture — qu'il s'agisse d'un décalque ou d'une pièce écrite à main courante — est manifestement 'écriture du bordereau.

Mais, par dessus tout cela, plus solide, comme argument our établir la correction de la conduite de M. le lieutenant colonel Picquart, que les déductions et les argumentations, ly a la correspondance de M. le général Gonse qui montre, et c'est là sa signification, — que M. le lieutenant-colonel Picquart, en toutes ses démarches, a été suivi, a été autorisé, a été encouragé par ses chefs. Je ne veux pas vous relire les lettres, mais il en est cependant un ou deux passages qu'il me faut remettre sous vos yeux. Vous vous rappelez quelle a été la préoccupation constante de M. le général Gonse à ces débats; elle a été de dire qu'il avait bien comnu les démarches et les opérations de M. le colonel, Picquart en ce qui concerne l'affaire Esterhazy, mais qu'il s'était toujours resusé à examiner et à envisager l'affaire Dreysus. Et alors,

Messieurs, s'est produit un incident que vous n'avez pu pedu de vue : j'ai demandé à M. le général Gonse comment l'expliquait ce passage de sa première lettre :

La continuation de l'enquête, au point de vue des écritures, a le grave inconvénient d'obliger à prendre de nouveaux confidents dans de mauvaises conditions, et mieux vaut, il me semble, attendre encore que l'on soit fixé, pour continuer dans cette vous assez délicate.

L'enquête sur les écritures est donc commencée! (m a) renonce pas parce qu'elle donnerait des résultats incertants on y renonce parce qu'elle oblige à consulter de nouveaux experts et qu'elle mettrait des tiers dans la confidence! Qu'est-ce qui en résulte? Ce qui en résulte, c'est que le bordereau est sur de son armoire de fer, qu'il est attribué à M. le comi and dant Esterhazy; c'est, par conséquent, que l'affaire Drevius, est ouverte, entin que c'est en connaissance de cause que M. le général Gonse a encouragé M le colonel Picquari auquel il écrit d'ailleurs dans les termes les plus bienveillants:

Je vous serre la main, mon cher Picquart, bien affectueusement.

Et vous vous rappelez, Messieurs les Jurés, cette admirable lettre de M. le lieuteuant-colonel Picquart dans laquelle il semble avoir prévu tous les malheureux événements auxquels ce pays est actuellement en proie:

Je crois, écrit-il à son chef, avoir fait le nécessaire pour que l'initiative vienne de nous.

Si l'on perd trop de temps, l'initiative viendra d'ailleurs, ce qui :

... Et voyez comme la pensée qui le préoccupe est une pensée noble et haute.

... falsant abstraction de cônsidérations plus élevées, ne nous donners pas le beau rôle.

Et plus loin:

Ce sera une crise facheuse, inutile et que l'on pourrait éviter en faisant justice à temps.

Est-ce que cela, Messieurs, ne veut pas tout dire, et est-ce que M. le colonel Picquart, dans l'intimité de cette correspondance, ne livre pas à M. le général Gonse tout ce qu'il

pense? A quoi cela peut-il s'appliquer, si ce n'est à l'affaire Dreyfus? Et qu'est-ce que répond M. le général Gonse? — Je ne prends qu'un court passage, vous connaissez toute la lettre:

Au point où vous en êtes de votre enquête, il ne s'agit pas, bien entendu, d'éviter la lumière, mais il faut savoir comment on doit s'y prendre pour arriver à la manifestation de la vérité.

Par conséquent, vous le voyez, la lumière, on ne l'arrêtera plus, c'est M. le général Gonse qui le dit; la lumière, il ne faut pas songer à l'éviter, cela est écrit en toutes lettres; c'est seulement le moyen par lequel on la fera qui préoccupe M. le général Gonse. Comment arrivera-t-on à la manifestation de la vérité, à ce que M. le colonel Picquart appelle ensuite « la vérité vraie »?

Qu'est-ce qu'elles prouvent, ces lettres? Devant des hommes raisonnables comme vous l'ètes, il ne faut pas demander aux choses de prouver plus qu'elles ne prouvent, mais il faut leur demander de prouver tout ce qu'elles prouvent. Je ne dirai pas que M. le général Gonse était à ce moment-là entièrement convaincu de la culpabilité d'Esterhazy et de l'innocence de Dreyfus—je ne vais pas si loin; — je dis que l'affaire Dreyfus étaitouverte; je dis que l'affaire Esterhazy qui paraissait étroitement et solidairement unie avec l'affaire Dreyfus, à cause des écritures; je dis qu'il était profondément troublé et qu'il sentait qu'il fallait accepter à la lumière, qu'on ne pourrait pas l'empêcher.

Et, si on résume, cela établit trois choses également capitales, à savoir :

1º Que jamais, de la part de Dreyfus, il n'y a eu d'aveu, d'aveu sérieux, d'aveu capable de convaincre des gens de bonne foi, honorables et sans prévention.

2º Que le dossier secret est, au point de vue de Dreyfus, sans valeur, car autrement M. le général Gonse n'aurait pas dit à M. le colonel Picquart: « Prudence! prudence! », ajoutant d'ailleurs, et c'est à signaler: « Cette vertu ne vous manque pas, je suis donc tranquille. » S'il y avait eu contre Dreyfus un dossier secret accablant, M. le général Gonse aurait dit à M. le lieutenant-colonel Picquart: « Mon cher ami, vous êtes fou; restez donc tranquille, vous savez bien que nous avons la preuve. » Il ne lui a rien dit de pareil: il n'y avait pas de preuve.

3º Que M. le colonel Picquart a agi à la connaissance de ses chefs et avec les encouragements de ses chefs. Voilà les trois choses que je tire, quant à moi, de ces lettres. Je m'en rapporte à tout homme de bonne foi et je dis qu'il lui sera impossible de ne pas faire sortir ces conséquences des prémisses que vous savez.

Qu'est-ce donc, messieurs les jurés, qui a tout changé, qu'est-ce qui a donné le coup de barre terrible qui a entraîné ce pays si loin de la vérité et qui l'a porté au milieu des orages dont nous sommes encore secoués? Sont-ce les ridicules pièces qui seraient arrivées au ministère, à la veille de l'interpellation Castelin? J'en ai fait justice, et je répète que, si elles avaient éfé sérieuses, c'est à M. le colonel Picquart, qui avait l'estime de ses chefs, qui était l'officier brillant que vous savez, c'est à lui qu'on les aurait d'abord montrées en disant : « Mon cher Picquart, vous voyez, il faut s'arrêter ». Ce n'est donc pas cela qui a retourné les esprits au ministère.

Ah! je sais bien, moi, ce qui les a retournés. C'est l'inter-pellation Castelin et pas autre chose! Vous avez vu tout à l'heure le commencement de campagne que je vous ai signalé dans le *Jour* et dans l'*Autorité*, à l'automne de 1896. Eh bien! à cette époque, quand on a su que la question allait être portée à la tribune, ceux pour qui l'affaire Dreyfus est une affaire à laquelle on ne doit pas toucher, ceux qui pensent ainsi de bonne foi, ceux aussi pour lesquels une revision entraînerait de trop lourdes responsabilités pour qu'ils l'acceptent sans avoir tout fait pour y mettre obstacle, tous ceux-là se sont dit : « Il va y avoir une interpellation, le pays va être soulevé, il faut arrêter cela, il faut fermer la boûche aux amis du « traître »! Le ministère, messieurs les jurés, a eu un moment l'idée de faire la lumière; et puis. . que voulez-vous ?... quand on a annoncé l'interpellation, il n'a pas eu le courage de faire tête aux difficultés qu'il fallait prévoir. Et alors on a vu, au moment où M. Castelin venait demander des comptes sur la prétendue évasion du « traître » ct sur la campagne qui commençait, on a vu M. le général Billot monter à la tribune et prononcer pour la première fois ces paroles qui, sous une forme ou sous une autre, se

répéteront bien des fois, mais qui marquaient le point de départ des événements auxquels nous avons assisté :

Messieurs, la question soumise à la Chambre par l'honorable M. Castelin est grave; elle intéresse la justice du pays et la sécurité de l'Etat. Cette triste affaire fut, il y a deux ans, l'objet d'un jugement provoqué par l'un de mes prédécesseurs au ministère de la guerre. Justice fut alors rendue. L'instruction de l'affaire, les débats, le jugement ont eu lieu conformément aux règles de la procédure militaire.

Vous savez, Messieurs, aujourd'hui que la production de pièces secrètes est établie, ce qu'il faut penser d'une pareille affirmation.

Le Conseil de guerre, régulièrement composé, a régulièrement délibéré, et, en pleine connaissance de cause, a prononcé sa sentence à l'unanimité des voix.

## Régulièrement délibéré!... Rappelez-vous les faits!

Le Conseil de revision a rejeté à l'unanimité des voix le pourvoi du condamné. Il y a donc chose jugée, et il n'est permis à personne de revenir sur ce procès.

Depuis la condamnation, toutes les précautions ont été prises pour

empêcher toute tentative d'évasion du condamné.

Mais les motifs d'ordre supérieur qui ont nécessité en 1894 le jugement de l'affaire à huis clos n'ont rien perdu de leur gravité. (Très bien, très bien.)

Le Gouvernement fait donc appel au patriotisme de la Chambre pour qu'elle n'engage pas un débat qui peut présenter de grands inconvénients, et pour que, dans tous les cas, la discussion soit close le plus tôt possible.

Retenez bien cette réponse faite le 18 novembre 1896 par M. le Ministre de la guerre; elle est le nœud du débat, et c'est ici, pour le dire en passant, que commence la faute ou, si vous voulez, l'erreur du gouvernement.

Il est facile d'accuser les citoyens respectueux du droit et de la liberté de provoquer dans le pays d'odieuses campagnes; mais, si on remonte aux sources, il est aisé de voir aussi qui porte les responsabilités, et ici je vous le fais toucher du doigt.

On parle constamment du tort qu'ont pu avoir les défenseurs du « traître »... le traître! cette entité!... de ne pas demander ou la revision, ou l'annulation du jugement de 1894 ?... La revision? Il fallait un fait nouveau. L'annulation? Le dossier secret devait l'entraîner. Mais c'est à M. le Ministre de la justice qu'il appartenait de la demander! Ecoutez l'article 441 du Code d'instruction criminelle qui est applicable en matière militaire:

Lorsque, sur l'exhibition d'un ordre formel à lui donné par le Ministre de la justice, le Procureur général près la Cour de Cassation dénoncera à la section criminelle des actes judiciaires, arrêts ou jugements contraires à la loi, ces actes, arrêts ou jugements pourront être annulés, et les officiers de police ou les juges poursuivis, s'il y a lieu, de la manière exprimée au chapitre III du titre IV du présent li vre.

Le dossier secret est connu au mois de novembre 1896 (l'article de l'*Eclair* a paru le 15 septembre; l'interpellation Castelin est du 18 novembre); ceux qui avaient qualité pour savoir et qui n'en avaient pas entendu parler jusque-là ont pu s'informer; la Chambre a été saisie par M<sup>me</sup> Dreyfus d'une pétition restée sans réponse, parce qu'elle a été sans examen; M. le Président de la Chambre lui-même a reçu de M<sup>e</sup> Demange, et cela je le tiens de Demange lui-même, une lettre pour le saisir de la question; la lettre aussi est restée sans réponse.

Eh bien! quel était le devoir du gouvernement à ce moment-là, quand la question naissait pour la première fois? Il appartenait à l'un de ses membres de monter à la tribune, pour nier le dossier secret hautement, s'il n'avait pas été communiqué; et s'il l'avait été, il fallait déclarer que c'était au mépris de tout droit et il fallait provoquer l'annulation du jugement!

Voilà ce qu'un gouvernement franc et libre, et ce sont ceux-là qui sont les véritables gouvernements d'hommes d'État, aurait fait et aurait dù faire.

Au lieu de cela, comme dans ce pays la crainte de la foule aveugle beaucoup d'hommes qui sont de braves gens, mais qui n'ont peut-être pas le courage civique à un degré suffisant peur gouverner dans un pays de suffrage universel aussi mobile et aussi facile à émouvoir que le nôtre, on a pris peur. On s'est dit, essayant de se rassurer soi-même : Nous ne voulons rien connaître; la justice militaire a jugé; nous nous en lavons les mains! Et on est venu déclarer, apportant d'ailleurs, de bonne ou de mauvaise foi, à la tribune, une

inexactitude, une inexactitude qui a fait la force des convictions du pays : « Cet homme a été justement et légalement condamné ». « Légalement », ce n'était pas vrai! « Justement », on n'avait pas à le dire, dès lors qu'on refusait la discussion sur le fond. Et par là on s'est irrémédiablement engagé dans une voie où le gouvernement, après cela, a bien été obligé de persévérer, parce qu'il y a des actes qui entraînent des conséquences inévitables.

Étant donné qu'on n'a pas le courage de faire la lumière, étant donné qu'on n'a pas le courage de faire front à la foule et de lui dire : « Quelles que soient vos clameurs, il y a quelque chose qui nous intéresse plus que notre ambition personnelle ou que nos combinaisons politiques, quelque importantes qu'elles paraissent, c'est la Justice et le Droit: frappez-nous, si vous ne voulez pas que nous en prenions hautement la défense! » Étant donné qu'on ne veut pas faire cela, qu'on veut tenir le langage qu'on a tenu, on trouve que M. le colonel Picquart est génant rue Saint-Dominique. Il faut qu'il parte; et, le 16 novembre au soir, vous entendez bien, deux jours avant l'interpellation Castelin, deux jours avant la déclaration de M. le Ministre de la guerre, il reçoit l'ordre de quitter Paris pour cette mission, importante sans doute, puisqu'on l'affirme, mais pour lui incompréhensible à demi. On le couvre de fleurs, mais on l'éloigne. De cet épisode, Émile Zola a fait, dans sa lettre, un récit admirable que je ne veux pas vous lire, parce qu'il faut aller vite, qui est vif, je le veux bien, mais qui, dans sa substance, n'est que trop vrai, et il en est une preuve manifeste : c'est les déclarations courageuses qu'est venu faire à votre barre et vous ne pouvez pas en avoir perdu le souvenir — M. le lieutenant-colonel Picquart, qui a invoqué ici le témoignage de M. le général Leclerc lui-même, quand il vous a dit: « C'est le général Leclerc qui n'a pas voulu que j'allasse jusqu'aux confins de la Tripolitaine où on avait songé à m'envoyer. »

Pour qui veut voir et pour qui veut comprendre, ce qui ressort de tout cela, c'est qu'il y a eu un moment où, au ministère de la guerre même, une petite lueur de vérité a brillé. On l'a écartée, cette lueur! On s'est éloigné d'elle. Mais elle reparaît aujourd'hui! Je vous ai dit qu'elle deviendrait éclatante comme un soleil? Commencez-vous à le croire?...

Et la preuve que je ne me trompe pas, la preuve que M. le lieutenant-colonel Picquart est parti à cause de cela, c'est qu'il n'est pas parti en disgrâce, c'est que, pendant des mois et des mois. il a reçu de M. le général Gonse tous les témoignages de satisfaction, de bienveillance et d'affection qu'un homme peut souhaiter de ses chefs. Ah! toutes les indemnités qu'il pouvait avoir besoin de solliciter. — ou plutôt qu'il n'avait même pas besoin de solliciter, on les lui offrait, — toutes les indemnités dont il pouvait avoir besoin pour ses transports de chevaux, pour ses changements d'uniforme, tous les avantages, pécuniaires ou autres, qu'il aurait pu souhaiter, ah! tout cela lui était promis aussi largement qu'il l'entendait.

Ce qui était nécessaire, c'était qu'il ne revînt pas à Paris : on lui laissa à peine le temps de boucler sa valise, il fallut qu'il s'éloignat sans délai, il fallut qu'il restat loin. Mais, en même temps, les dispositions du ministère pour lui étaient excellentes et elles demeurèrent telles, au moins en apparence, jusqu'au mois de juin 1897, date de cette lettre de M. le colonel Henry, consécutive aux machinations dont M. le lieutenantcolonel Picquart a été l'objet, dans laquelle on commence à le menacer et qui va amener les confidences à M. Leblois. Dès lors, les choses ne feront plus que s'aggraver, les procédés désobligeants ne cesseront plus, jusqu'au jour où M. le lieutenant-colonel Picquart sera rappelé à Paris après la dénonciation lancée publiquement par M. Mathieu Dreyfus le 14 novembre 1897, contre M. le commandant Esterhazy, dont il convient maintenant, Messieurs, que je vous entretienne plus spécialement.

Sur M. le commandant Esterhazy, il faut nous entendre. Certes, quelles que soient la loyauté et la franchise avec lesquelles j'ai accepté et j'ai abordé cette affaire, je n'ai pas proprement à faire ici le procès de M. le commandant Esterhazy. Et, pour parler ainsi, je me place beaucoup moins au point de vue de la chose jugée, pour laquelle, dans cette affaire. j'ai le respect que vous connaissez, qu'à celui-ci, à savoir que, parmi tous ceux qui se sont trouvés mèlés, dans ces derniers temps, aux puériles ou aux odieuses machinations que tout le monde connaît, s'il en est un qui doit bénéficier d'une excuse, c'est bien, à mon sentiment, M. le commandant Esterhazy.

Innocent ou coupable, — innocent... (Me Labori fait un ste ironique), puisqu'il est acquitté, — M. le commandant sterhazy était sous le coup de la plus terrible accusation. Iterré tout d'abord, il y a fait face ensuite par tous les oyens: il était en état de légitime défense. Il est acquitté! ant mieux pour lui! Et j'ajoute: Tant mieux pour moi! ar, autant je me sens l'âme légère pour démontrer l'inno-nce d'un homme que je crois et que je juge innocent, autant me la sentirais lourde pour essayer d'en accuser un autre ni, fût-il coupable, le serait peut-être d'escroquerie plus ncore que de trahison, et qui, en tout cas, me paraîtrait, à soi, avocat que je suis et que je reste, digne de la plus rofonde pitié.

Seulement, et après avoir rendu à la fiction juridique de chose jugée ce respectueux hommage (rires), il faut spendant, Messieurs les Jurés, que je vous montre, — au pint de vue de ma défense, puisque j'ai à rechercher si dans out ce que je dois vous signaler il n'y en a pas assez pour estifier toutes les émotions et toutes les colères, — il faut ue je vous montre, en les retraçant à grands traits, les reconstances de la dénonciation; les charges — servons-nous e ce mot, puisque c'est celui de M. le général de Pellieux — qui pesaient à ce moment sur la tête de M. le commandant sterhazy; enfin, les conditions dans lesquelles se sont pour-uivis et l'étrange instruction dont j'aurai à vous parler, et es étonnants débats qui s'en sont suivis.

Vous savez comment est née la campagne.

Sollicité au commencement de 1895 de s'occuper de l'afaire Dreyfus, M. Scheurer-Kestner avait refusé son appui. Sependant, par hasard, et de côtés multiples, il recueillit des enseignements qui le troublèrent. Il fut ensuite, de la part de f. Teyssonnières, l'objet de deux visites; celles-ci avaient our but, vous le savez, de faire dans le sens de la culpabité de Dreyfus la conviction de M. Scheurer-Kestner; elles outirent à un résultat directement opposé. Postérieure-ent, au mois de juillet 1897, M. Scheurer-Kestner eut la site de son ami et compatriote Leblois, dont il reçut les nfidences que vous connaissez.

Son émotion fut immense. Peut-ètre, et il me semble qu'il dit lui-même dans sa déposition devant le Conseil de guerre,

commit-il quelques indiscretions; en tous cas, le brut l répandit de l'état d'esprit dans lequet il se trouvait, et de s

préoccupations.

Pris d'un peu court, mais obligé d'agir à cause même de indiscrétions de la presse. M. Scheurer-Kestner se rendit du M. le général Billot, avec lequel il ent la longue convers tion dont on a parlé ien.

Et alors, vous savez, Messieurs, ce qui se passe!

M. le général Billot ne lui communique aucune espèce de preuve, ancienne ou nonvelle, en ce qui concerne la culpablité de Dreyfus. M. Scheurer-Kestner, qui est vice-préside du Sénat, qui est l'ami de M. Billot, qui est l'homme incluquable que vous avez vu — on peut bien l'attaquer dans le journaux, mais on ne peut pas l'attaquer utilement pour de gens qui l'ont regardé en face — M. Scheurer-Kestner set blait pourtant désigné pour recevoir des confidences, si le cut eu des confidences sérieuses à faire. On ne lui montre set on ne lui ditrien ; on se contente de lui demander un silence quinze jours ; on lui promet une enquête et une réponse l'erois qu'il n'y eut pas d'enquête, en tout cas il n'y eut pas d'enquête.

réponse.

C'est à ce moment que M. Scheurer-Kestner, qui conna U nom du commandant Esterhazy par la voie que je vous ai od quée, reçoit la visite de M. Mathieu Drevfus. Et ici se pre duit une scène extrêmement inféressante et qui, pour 🎉 Scheurer-Kestner aussi, devait produire comme un eblouit sement, selon le mot d'un témoin, d'après tous les trans de lumière qu'il avait déjà regus. M. Mathieu Dreyfus la dit Je connais le nom de l'anteur du bordereau, » -« Comment? yous le connaissez? » — « Our! Me promette vous, si je vous le nomme et si je ne me trompe pas, de 🛍 dire si c'est bien la vérité ? » — « Si vous le nommez, soil je vous le dirai. » -- « C'est Esterhazy! » dit M. Mathic Dreyfus, auquel un ami, un ancien ami de M Esterbazy out créancier plutôt, M. de Castro, que vous avez entendo, 🕬 venu dire : « J'ai reconnu l'écriture du bordereau, c'e celle d'Esterhazy ». — « C'est vrai, s'écrie M. Schenre Kestner: c'est lui-même ; mais, puisque yous le connaisse votre devoir est de porter le fait à la connaissance de M. 🦥 Ministre de la Guerre, » De là la dénonciation du 14 novem bre 1897.

On a dit que cette dénonciation était malhabile. C'est bien possible, puisqu'elle n'a pas réussi! Du moins, il me semble qu'elle était un acte courageux et sincère : sincère, vous n'en doutez pas ; courageux, car il exposait celui qui en était l'auteur, s'il s'était trompé, à de terribles représailles.... Les représailles, on les attend encore!

On a dit aussi que M. Mathieu Dreyfus n'apportait pas de preuves. Je ne dis pas, moi, qu'il fallait condamner M. le commandant Esterhazy; j'ai déjà déclaré que, si j'avais été membre du Conseil de Guerre, étant données les conditions de la poursuite, je l'aurais acquitté peut-être; — ce qui ne veut pas dire que, si j'avais été chargé de la poursuite, je l'aurais faite comme elle a été faite : cela c'est une autre affaire. — En tous cas, ce que je sais bien, c'est que les charges qu'on relevait contre lui étaient graves au premier chef.

Souvenez-vous, Messieurs les Jurés, et comparez.

En 1894, l'homme qu'on arrête, qu'on met au secret, l'homme dont l'arrestation est décidée avant même qu'on l'entende, l'homme qui est enfin l'objet de cette information que vous connaissez maintenant et de ce procès dont je vous ai révélé hier l'allure un peu bien militaire, cet homme-là est un homme de vie pure; il a des notes excellentes; il est entré à l'École de guerre, vous entendez bien, à l'École de guerre, qui est l'école où se rencontre l'élite de l'armée française, il y est entré 67°, quoique israélite, et il en est sorti 9°.

Ses notes sont parfaites, sauf celles qui lui ont été données par un seul de ses chefs après quelque temps passé à l'Etat-

Major.

Ah! il a dù être bien heureux, Dreyfus, et son ambition a dù lui paraître au comble le jour où il est entré dans les bureaux de la rue Saint-Dominique! Quelle ironie des choses! Le voilà à l'Etat-major, le juif! On a dù fêter ce jour-là dans la maison. C'était pourtant le commencement de son déshonneur et de sa ruine!...

Quand on songe à lui, quand on pense à le poursuivre, il est sans relations suspectes; je vous l'ai dit, on n'a rien à lui reprocher; rien, rien! Des indiscrétions futiles, des puérilités, des choses plus petites, toutes, que ce bordereau qui n'est lui-même que le néant! En dehors de cela rien, encore une fois rien! Et cependant, Messieurs les Jurés. on l'arrête, on

l'arrête avec une soudaineté et une brutalité qui, de ce jour-là, le marquaient pour sa perte.

Je vous ai montré comment on l'accusait sans que contre lui on possédat rien, puisqu'on lui imposait cette dictée dérisoire. Et cependant, dès ce moment-là, la police était sur pied; du moment qu'on s'était engagé de bonne foi, on devait continuer de bonne foi, et, toujours de bonne foi, cela devait

aller jusqu'au bout.

On invoque aujourd'hui, quand il sagit de M. le commandant Esterhazy, la difficulté qu'il y aurait eu pour lui à se procurer ces fameux documents du bordereau. Il faut que j'en dise un mot à mon tour : oh! ce sera très court, car vous savez surabondamment ce qu'il en faut penser après les explications contradictoires de M. le général Gonse, de M. le colonel Picquart, de M. le général de Pellieux, et après les interrogatoires que moi-même je leur ai demandé de vouloir bien accepter.

Je ne veux pas reprendre la question de cette fameuse note sur Madagascar qui était de février 1894, et non pas d'août 1894, comme on l'a dit, qui, par conséquent, n'était pas la note importante dont a parlé M. le général Gonse. Je ne veux rien dire même, d'une manière générale, de ces diverses notes qui, toutes, nécessairement, ne devaient pas avoir d'importance, car celui qui vendait les documents n'aurait pas manqué de faire ressortir leur importance, si elles en avaient eu une.

Mais je veux préciser un point, parce que c'est le seul qui, à défaut de questions qu'on ne m'a pas permis de poser, n'a pas été éclairé à l'audience, dans les confrontations, et qui, cependant, vous allez le voir, a, bien que petit, une portée morale considérable.

M. le général de Pellieux vous a parlé de la note sur la pièce de 420 et de son frein hydraulique. C'est, je crois, le premier document qui est cité dans le bordereau.

Je vous envoie — dit l'auteur du bordereau — une note sur le frein hydraulique de 120 et la manière dont s'est conduite la pièce.

Conduite! Tous les officiers qui sont venus ici n'ont pas dit conduite; ils ont dit comportée. C'est un détail à retenir en passant, puisqu'on prétend que l'auteur du bordereau ne peutêtre qu'un officier attaché à l'Etat-major, et un artilleur. « Une note sur le frein du 120. c'est important », dit M. le général Gonse,

Eh bien! Messieurs les Jurés, ici nous allons faire éclater la lumière.

J'ai demandé à M. le général Gonse à quelle date le frein hydraulique de 120 était devenu réglementaire, et à quelle date le règlement officiel en avait été répandu dans l'armée. M. le général Gonse, qui ne connaît pas d'ailleurs le frein hydraulique du 120, il nous l'a dit, a répondu... qu'il n'avait pas à répondre à la question. Je vais répondre pour lui:

Voici un règlement officiel sur le service des bouches à feu de siège et de place. (Me Labori montre le règlement au jury.) Il est mis en vente à la librairie militaire Berger-Levrault et Cie, et il porte la date — ne souriez pas, le bor dereau est de 1894, la note si grave est de 1894 — et ce

petit recueil porte la date... de 1889!

A la page 21, sous l'article 1er du titre Ier (Matériel du 155 long et du 120), vous trouverez la description du frein hydraulique:

Le frein hydraulique est destiné à limiter le recul de la pièce, etc... Il comprend...

M. L'Avocat général. — Cela n'a aucun rapport, l'invention n'existait pas.

Me Labori. — Je vous remercie de votre interruption.

M. L'Avocat général. — Elle est exacte, mon interruption.

Mº Labort. — Je vais vous répondre tout de même.

Il a été mis en service, Messieurs les Jurés, en 1895, une nouvelle de 120 (pièce de campagne), dite 120 court. Cette pièce était munie d'un frein hydropneumatique, d'invention nouvelle. Voici le règlement officiel qui en contient la nommenclature (M° Labori produit également ce règlement.) Il porte la date de 1895, ce qui prouve que ce frein a été mis à l'étude à une date antérieure: mais ce frein nouveau ne s'appelle plus le frein hydraulique, il s'appelle, je le répète, le frein hydropneumatique.

Par conséquent, ce qu'il y a de nouveau en 1894, ce n'est pas le frein hydraulique, — et j'espère que M. l'Avocat général nous expliquera quelle est mon erreur, si par hasard je me trompais sur un point (Rires), — ce n'est pas le frein hydraulique, c'est le frein hydropneumatique, et alors l'argumentation devient bien simple: ou l'auteur du bordereau a

envoyé en 1894 à des étrangers sur la naïveté desquels il spéculait, une note sur le frein hydraulique du 120 qui était en service depuis 1889 et, vraiment, ce n'est pas la peine de dire que M. le commandant Esterhazy n'aurait pas pu se le procurer; ou, au contraire, il a envoyé, en 1894, une note sur le frein hydropneumatique, qu'il appelait le frein hydraulique et alors, il n'y a pas de question, l'auteur du bordereau n'était pas un artilleur... (M. l'Arocat général fait un geste de dénégation.) Monsieur l'Avocat général, je vous cède volontiers la parole...

M. L'Avocat général. — La pièce a tiré pour la première fois aux écoles à feu, en août 1894.

Me Labori — Je regrette d'être obligé de vous dire que vous n'avez aucune autorité pour moi au point de vue militaire ; j'attends des explications avec des documents,

M. L'Avocat général. — Réciproquement,

Me Labori. — Eh! réciproquement! Moi j'apporte des documents!

M. L'Avocat général. — Cela n'a aucun rapport à l'affaire.

Me Labori. — Ici, monsieur l'Avocat général, nous avons un terrain d'égalité parfaite... au talent près, comme disait un jour un de mes confrères à l'un de vos éminents prédécesseurs. (Rires.) J'ajoute que si, sur ce point, vous avez reçu des considences du ministère de la guerre, il faut avouer que, sur les autres points, le ministère s'en est montré assez avare. (Noureaux rires.) Quand bien même vous auriez reçu des informations spéciales sur ce point, cela ne compte pas... (Bruits.) Je ne comprends pas vraiment cette salle, elle est aussi émue que M. l'Avocat général lui-même. (Nouveaux rires.) Il ne s'agit pas entre nous d'un colloque, il s'agit pour nous d'ètre jugés par les douze citoyens qui sont là. Ils apprécieront mon argumentation, et si par hasard M. l'Avocat général a des réponses à faire, il les fera, nous verrons quelles elles seront; quant à son affirmation, elle est très intéressante, mais elle n'a aucune valeur au point de vue de la discussion.

On a parlé encore de la note sur les troupes de couverture et on a paru y attacher beaucoup d'importance. Il est évident pourtant qu'il s'agit également là d'une note sans valeur. Je ne sais pas du tout ce que l'auteur du bordereau a envoyé à on correspondant, et M. le général Gonse ne le sait pas nieux que moi. Ce que je sais, et M. le lieutenant-colonel licquart le faisait remarquer, c'est que, quand il envoie un réritable document, comme le Manuel de tir, il a bien soin le dire que c'est un document « difficile à se procurer », et il le dit dans un français un peu singulier, alors que vous rous rappelez comment Dreyfus écrit sa langue dans les lettres que je vous ai lues. Mais, lorsque l'auteur du bordereau fournit des notes, il ne dit rien. J'en conclus que ces notes sont sans intérêt et sans importance.

Par conséquent, de tout cela, il n'y a rien à retenir au point de vue de la défense de M. le commandant Esterhazy. La preuve qu'il n'y a rien à en retenir, c'est que, — si on a bien essayé d'étayer la discussion sur le bordereau ant qu'on l'a pu, — le lendemain du jour où la défense s'est montrée sur ce point, d'une manière décisive, victorieuse et triomphante, on nous a apporté les fameuses preuves absolues, dont j'ai établi l'inanité au commencement de cette audience.

Au surplus, toutes ces questions-là n'arrêtaient personne en 1894. Ah! les impossibilités n'étaient pas moins grandes en ce qui concernait l'attribution du bordereau à Dreyfus. Par exemple ce Manuel de tir, il est impossible qu'un officier d'Etat-major en ait parlé dans les termes où il en est question au bordereau. Ecoutez ceci:

Ce dernier document est extrêmement dissicile à se procurer et je ne puis l'avoir à ma disposition que très peu de jours; le ministère de la guerre en a envoyé un nombre sixe dans les corps, et ces corps en seront responsables; chaque officier détenteur doit remettre le sien après les manœuvres.

On dit: « Celui qui écrit ces lignes ne peut être qu'un artilleur ». Ce n'est pas mon avis, car tous les officiers d'artillerie vous déclareront qu'il n'est pas un d'eux qui ne soit prêt à confier son Manuel de tir à un officier d'infanterie, surtout à un officier supérieur qui le lui demanderait. Tout le monde vous dira, en outre, qu'au début de l'année 1894, tous les officiers de réserve ou de territoriale de l'artillerie française, ou du moins un grand nombre d'entre eux, avaient pu recevoir les manuels de tir. En bien! voulez-vous cependant que 'anteur du bordereau soit nécessairement un artilleur,

comme, par une erreur de raisonnement qui, pour moi, apparaît manifestement, on l'avait pensé d'abord? dans tous les cas, ce n'est pas, ce ne peut pas être un officier du ministère de la guerre, c'est forcément un officier de corps, un officier de régiment, car l'auteur du bordereau écrit que, dans les corps (que ce soit d'artillerie ou d'infanterie), on a donné le Manuel pour peu de temps, ce qui ne lui permet d'en disposer que très peu de jours, tandis que, s'il avait été attaché au ministère de la guerre, il l'aurait eu pour tout le temps qui lui était nécessaire. La démonstration est péremptoire.

A ce moment-là, on ne s'est pas préoccupé du tout de ces prétendues difficultés relatives à l'obtention des documents du bordereau; cela n'a arrèté personne. Pourquoi? Mais parce que tous ces documents-là n'ont aucune importance véritable. M. le général Mercier, lui-mème, dans une interview, a déclaré qu'ils n'avaient pas l'importance qu'on voulait leur prèter; mème le plus sérieux d'entre eux, le projet de Manuel de tir, si c'est un projet de Manuel de tir nouveau au mois d'avril — à supposer que ce soit la date du bordereau, — ou au mois d'août, ne sera plus nouveau au mois de novembre ou au mois de décembre, et rien ne sera plus facile alors, je ne dis pas même à un officier supérieur, mais à un simple... « pékin »... vous entendez bien, s'il veut s'en donner la peine que de se le procurer et avec lui tous les renseignements indiqués dans le bordereau.

Ce moyen de discussion n'a donc aucune espèce de valeur, il n'a pas de force, il n'est pas sérieux et il est manifeste que M. le commandant Esterhazy a pu se procurer les documents comme vraisemblablement l'aurait pu Dreyfus lui-même, car vraiment ce n'est pas là-dessus, en ce qui concerne Dreyfus,

que je bàtis ma discussion.

Ce qui reste donc, Messieurs les Jurés, et je résume mon argumentation sur ce point, c'est qu'en 1894 on a arrèté, poursuivi et condamné sur des charges nulles, — on a le droit de le dire, — un homme de vie pure, de notes excellentes, de passé inattaquable, et s'il faut tout dire, un homme qui peutètre, parce que juif, eût été le dernier à trahir, tant ce devait être pour lui un honneur précieux — il l'a depuis bien chèrement payé — de servir l'armée française à une place éminente, dans les bureaux de l'Etat-major de la guerre.

Contre cet homme il n'y avait qu'une écriture, et cette

écriture n'était pas la sienne ; dès ce moment-là deux experts sur cinq le disaient.

En 1897, avec l'écriture du commandant Esterhazy, il ne s'agit plus d'une écriture discutable; c'est, comparée à l'écriture du bordereau. l'identité même — je ne parle provisoirement que de l'écriture; pour la question de savoir s'il y a eu décalque, je m'en occuperai tout à l'heure.

Rappelez-vous, Messieurs les Jurés. — les dépositions des experts de M. Zola, rappelez-vous leurs démonstrations, car ils ont fait des démonstrations, à la différence des autres, rappelez-vous les démonstrations de MM. Moriaud, Franck et Héricourt, rappelez-vous aussi les conclusions de M. Bourmont, la MM. Maliniana la MM. Mali

de MM. Molinier, de M. Paul Meyer, de M. Louis Havet, de M. Giry, — et nous en eussions amené bien d'autres si nous l'avions voulu!

Pour ceux-là je n'ai pas besoin d'insister, je n'ai qu'à faire appel à vos souvenirs.

Mais il faut que je m'occupe des experts officiels.

Je ne parle pas de ceux de 1894, et vous allez voir pourquoi. Il y en avait cinq. D'abord: M. Pelletier et M. Gobert; ils se sont prononcés très nettement tous les deux dans ce sens que le bordereau n'était pas de Dreyfus. Ensuite il y avait: M. Bertillon..., et son sehéma (Rires)..., pour moi cela suffit, après cela, je ne discute plus...; M. Teyssonnières, ardent, vous l'avez vu, jusqu'à l'inexactitude; et enfin M. Charavay, qui, lui, professe à l'égard des expertises en écriture un scepticisme auquel je ne peux que rendre hommage (Nourreaux rires), mais qui me dispense également de discuter.

Quant aux experts de 1898, ils se dérobent, ils refusent de parler. Ah! on comprend bien pourquoi, surtout quand on a lu leurs interviews dans les journaux; car il est extraordinaire de voir comme tous ces témoins sont discrets et comme ils sont en même temps bavards! — S'ils n'avaient rien dit du tout, on serait bien embarrassé, mais, dans les journaux ils ont parlé un peu et notamment, Messieurs les jurés, il a paru, dans l'Echo de Paris du 23 janvier 1898, une interview de M. Belhomme qui me paraît, quant à moi, avoir un réel intérêt. un intérêt d'autant plus grand que ces Messieurs proclament que, dans leurs conclusions ils ont été tous les trois manimes.

## Voici ce que dit M. Belhomme:

Mais, Monsieur, c'est éclatant de vérité (il s'agit de la lettre du Uhlan). Laissons la lettre, sur l'authenticité de laquelle je m'expliquerai tout à l'heure; ne nous occupons que du bordereau; il n'est pas de la main du commandant...

Ici les mots sont à noter. M. Belhomme ne dit pas : « ll n'est pas de l'écriture du commandant. » Il dit : « Il n'est pas de la main du commandant. »

Il n'est pas de la main du commandant; cela, voyez-vous, ne peut être discuté. Seulement, il faut, pour se prononcer, comme je le fais, avoir eu en mains la pièce originale et procéder à toutes les comparaisons nécessaires... Suivez-moi par ici, vous allez voir comme je travaille...

Suit toute une peinture du laboratoire de M. Belhomme et un exposé de la manière dont cet honorable expert travaille. Je passe, et j'arrive au passage important;

Eh bien! nous avons fait photographier ainsi non seulement le bordereau, mais des pages entières du commandant Esterhazy. Sur ces épreuves-là, les similitudes, les ressemblances obtenues dans le Figaro et depuis dans le Siècle, qui a employé les mêmes procédés, disparaissent, et on voit que le bordereau n'est pas d'une écriture spontanée. Il y a des surcharges nombreuses, des reprises, des mots décalqués même, car si on les juxtapose, ils s'identifient parfaitement. Or, je défie n'importe qui de tracer deux lettres, et à plus forte raison, deux mots entiers, avec des caractères absolument identiques.

Celui qui a écrit le bordereau a imité, calqué, c'est manifeste, l'écriture du commandant. Ce dernier emploie quelquefois, mais assez rarement en somme, des s allemandes, et dans le bordereau, sur 6 s, il y en a 5 de cette forme, et toutes sont calquées. De plus, les mots essentiels par leur sens sont calligraphiés. L'écriture est inégale, incertaine. Aucune des lettres du commandant mises sous mes yeux n'a ce caractère, mais cette différence n'est sensible que pour nous qui avons vu les originaux. Avec des clichés habilement faits en a pur capitant trampara la public et es ve réusei

faits, on a pu espérer tromper le public et on y a réussi.

Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'au moins pour partie, — et, quand on fait cette réserve, c'est une manière de se tirer d'affaire, — au moins pour partie le bordereau est de l'écriture du commandant Esterhazy, mais qu'il n'est pas de sa main, parce qu'il est calqué. Quant à l'identité des écritures, il résulte bien de là qu'elle est indiscutable



AGRANDISSEMENT
D'UN PASSAGE DU BORDEREAU



 ${\bf AGRANDISSEMENT}$  D'UN passage d'une lettre de  ${\bf M}.$  Le commandant Esterhazy



l'a déclaré dans la Libre Parole avant même qu'il ne fût oursuivi; il l'a confirmé à l'instruction, au Conseil de uerre; il a toujours dit que la ressemblance était effrayante. Au surplus, Messieurs les Jurés, experts, je voudrais bien ue vous le fussiez vous-même.

J'ai entre les mains l'original d'une lettre de M. le comnandant Esterhazy... J'en ai bien d'autres, mais celle-ci est articulièrement intéressante; elle serait même intéressante analyser quant au fond. Si M. Bertillon était à ma place, ui qui attache tant d'importance aux spécimens d'écriture nvisagés comme pièces à conviction, il n'hésiterait pas à la ire et à la commenter; mais il est si tard que je tiens à nénager vos instants, et je ne m'occupe que de l'écriture.

Voici cette lettre. Elle a d'ailleurs été notifiée en copie à I. le Procureur général. (Me Labori donne la lettre à M. l'au-liencier et lui fait remettre en même temps pour le jury les cartons portant un extrait agrandi de la lettre et du vordereau.) Je prie Monsieur le Président de vouloir bien ne permettre de la communiquer à MM. les jurés, après en voir lui-même pris connaissance. Je leur signalerai alors, à a page 2, au commencement de la cinquième ligne, les mots : Et je ne puis », qui se retrouvent exactement dans le borlereau, à la ligne 16.

M. LE PRÉSIDENT. — Ce sont des agrandissements que vous tvez là?

Me Labori. — Oui, Monsieur le Président, ce sont des grandissements, qui ont été notifiés eux-mêmes à M. le Prouveur général. Nous avons fait procéder à des agrandissements à la même échelle d'un extrait du bordereau et de la ettre. Nous avons mis, messieurs les jurés, et pour le bordereau t pour la lettre, trois lignes au lieu d'une seule, afin que vous uissiez bien vous assurer que c'est le borderereau lui-même t la lettre qui ont été photographiés. Vous comparerez les gnes du milieu où se trouvent les mots : « Et je ne puis », et ous verrez si ce n'est pas la « ressemblance effrayante » dont par le M. le commandant Esterhazy. (Voir la reproduction les cartons ci-contre.)

Il ya une lettre qui me frappe et que je dois vous signaler, c'est le p de « je ne puis »; dans le bordereau, — vous verrez que c'est la seule lettre qui s'y différencie un peu de l'écriture de la

Ī

lettre, — le p est formé de deux traits; le second trait qu'is monte passe sur le premier trait. Dans la lettre, au contrate on ne voit qu'un trait. A quoi cela tient-il? cela tient-il à le plume, à la manière de tracer la lettre? cela tient-il mêmestre qu'il y a eu décalque? C'est possible; je n'en sais rien, et was allez voir bientôt que l'hypothèse du décalque, sur laquere raisonnerai tout à l'heure, ne me gêne pas; bien au contrate

Quant à la lettre, aucun doute n'est possible sur son althenticité. Elle a été écrite par M. le commandant Esterbay à l'un de ses créanciers, à la suite d'un article qui avait par l dans le Figaro du mercredi 1er novembre 1896. Dans ce article, il était question d'un procès qu'avait M. le commande dant Esterhazy. Son créancier, que je n'ai pas à faire rous naître, mais que je ferais connaître si la lettre était contestés lui a écrit pour lui dire : « Je vois que vous avez des procès? je vois que Mino Esterhazy a une dot, vous seriez bien aimabil de me payer. » Et M. le commandant Esterhazy a réponde cette lettre, que vraiment j'aurais pu avoir intérêt à velle lire, car elle est curieuse; le commandant y dit en ellet 🛍 substance : « Si vous me réclamez sur ce ton, je me consdérerai comme délié vis-à-vis de vous... » (Hilarité géné) rale.) Mais, enfin, cela est accessoire dans le débat; puisque le temps presse, je n'en parle pas.

Un point donc est définitivement établi : entre l'écritare du bordereau et l'écriture du commandant Esterhazy, il n'y

a pas ressemblance, il y a identité.

Je sais bien que M. le commandant Esterhazy a dit : « le y a cu décalque. » Mais moi je réponds, et je vais le démontrer: S'il y a eu décalque, il ne peut y avoir eu décalque que du bordereau original émanant de la main de M. Esterhazy, ou bien décalque de sa propre écriture par M. Esterhazy lui-même.

Tout d'abord, messieurs les jurés, — c'est ce qui m'importe, car je veux faire toute ma besogne, mais je perds pas de vue mon véritable objet — le décalque ne peu pas être l'œuvre de Dreyfus pour la raison que je vous a déjà dite, à savoir que, s'il avait calqué l'écriture d'ul homme pour se ménager une retraite en cas de poursuite, la aurait dénoncé cet homme au moment de l'accusation.

Ensuite, le bordereau n'est pas fait de mots rapportés. Là dessus, les explications de nos experts et notamment celle

de M. Giry et de M. Héricourt sont absolument concluantes. Mais j'en ai des preuves plus solides, — non pas plus solides pour moi, mais plus solides pour l'accusation, puisqu'elle discute le témoignage des savants que nous invoquons.

D'abord, et je vous prie de me prêter ici votre bienveillante attention, — je crois que l'argumentation est capitale, — les experts de 1894, qui, ceux-là, sont des experts jurés, n'ont jamais rien dit de pareil; ils n'ont jamais rien dit qui puisse faire penser que le bordereau avait été fait, au moyen d'un décalque, de mots rapportés. Nous allons voir dans un instant ce qu'ils ont dit, surtout le principal d'entre eux, M. Bertillon, car il n'a pas soumis au Conseil de guerre seulement son schéma, il a fait un rapport qui, lui, est compréhensible et qui va m'être bien utile tout à l'heure. En tous cas, ils n'ont pas dit du tout que Dreyfus avait fait le bordereau avec des mots calqués sur l'écriture d'un tiers, et rapportés.

J'ajoute que la fameuse histoire du capitaine Brault, racontée par M. le commandant Esterhazy, est absolument

ridicule; il faut que je vous la rappelle.

M. Esterhazy a à son service une série inépuisable d'explications fantastiques: la femme voilée, les cambrio-lages, les lettres maquillées, etc., etc. Mais, notamment, à propos du bordereau, il a très bien compris que, lorsqu'il allait prétendre que quelqu'un en avait calqué les mots sur son écriture, on allait dire: « Il a fallu beaucoup d'écriture! » Alors, il a inventé cette admirable histoire, à savoir qu'en 1893 un certain capitaine Brault lui aurait, pour servir à un ouvrage en préparation, demandé un mémoire sur la conduite de son père ou de son grand-père dans les guerres de Crimée. Au Conseil de guerre, il a raconté cela.

Quand il a dit que le capitaine Brault demeurait du côté de la rue Lafayette ou de la rue de Châteaudun, il n'en a pas fallu davantage pour conclure que cela devait être M. Hada-

mard ou le capitaine Dreyfus lui-même.

Est-ce qu'il apportait des pièces à conviction, M. Esterhazy?

Il n'en est pas à court.

En novembre 1897, il a écrit au capitaine Brault dont il a pu retrouver la réponse — cela n'a pas dù être difficile —; il lui a écrit:

« Monsieur le capitaine Brault, est-ce que vous m'avez demandé en 1893, sur la conduite de mon père ou de mon

est au dossier. La famille du capitaine Dreyfus a pu se la procurer en partie au moment du procès, et je tiens d'elle les extraits que je vais placer sous vos yeux. Sans cela, quant à moi, je ne les aurais pas mis aux débats. Quoique j'estime qu'il ne saurait y avoir, à une révélation de ce genre, aucune sanction, — ayant un dossier entre les mains, j'aurais parfaitement le droit de m'en servir, — j'aurais sans doute eu la discrétion de ne pas la faire. Mais, ce que j'ai pu faire, Messieurs les Jurés, je vous prie de le retenir, c'a été de prendre la précaution de vérifier, en les comparant avec la copie qui est au dossier, l'exactitude de ces extraits. Je vous réponds qu'ils sont exacts et qu'ils ne seront pas démentis. Maintenant écoutez :

Paris, le 20 octobre 18)4.

Monsieur le Préfet,

M. Bertillon écrit à son chef et lui rend compte des opérations auxquelles il a procédé....

Vous avez bien voulu me charger de vous faire un rapport complet sur l'examen comparatif d'une lettre anonyme de deux pages écrite sur papier pelure, avec celle d'un certain nombre de documents authentiques, d'origine certaine et connue.

Ces derniers documents sont de l'écriture de Dreyfus.

... Je rappelle pour mémoire que j'avais déjà été consulté une première fois, à la hâte, dès le 13 octobre, sur le même sujet et que j'ai répondu par une affirmation catégorique d'idendité, en écartant, tout en la mentionnant, l'hypothèse d'un document forgé avec le plus grand soin.

Et, en esset, les coïncidences étaient trop nombreuses pour laisser le moindre doute sur l'idendité des deux écritures. J'ajoute même qu'elles étaient beaucoup trop nombreuses et que l'esprit était stupéfait d'être amené à constater avec toute évidence qu'un homme, incontestablement très instruit et très intelligent, avait pu écrire un billet de cette gravité sans déguiser manisestement son écriture, à l'exception du double s que j'avais signalé dès le premier jour, mais dont l'explication psychologique (qui se rattache à l'ensemble de son plan de trahison) m'avait échappé.

Par quel plan machiavélique, ce criminel comptait-il donc se défendre en cas de découverte, car il était inadmissible qu'il ne se fût

pas ménagé une retraite, pratique ou non?.....

Vous comprenez bien le raisonnement, Messieurs les Jurés,

On dit : « C'est vraiment peu habile d'écrire avec sa propre écriture. Il a dû se ménager une retraite : Quel est donc son plan machiavélique ? »

... Pourquoi, par exemple, n'avait-il pas employé l'écriture de la main gauche ou l'écriture avec un gant, debout, en tenant son cahier à la main, etc., à la façon dont sont confectionnés 99 pour 100 des lettres anonymes que reçoit la Préfecture de Police.

Et pourquoi l'emploi de papier pelure, qui n'est utilisé d'habitude que pour faire des économies de timbres-poste? Pour une lettre dont le prix se chiffrait peut-être par millions, c'était une mesquinerie déconcertante. Ce point m'avait tellement frappé que j'en parlai dès le premier jour à M. Cochefert, lequel, sans me convaincre, m'allégue la nécessité de dissimuler le document sous la tunique. (Rires.)

Quoique la partie matérielle de mon travail (dont je vous expliquerai plus loin l'étendue et la très simple complexité) soit loin d'être terminée, je suis arrivé dès maintenant à un ensemble d'observations et de remarques coordonnées qui embrassent tous les faits avec un ensemble si parfait que les conclusions s'en imposent d'une façon qui me semble indiscutable.

Or, chose curieuse, je suis arrivé par des voies dissèrentes à des conclusions identiques aux premières, mais sans réserve aucune quant à l'identification de l'écriture. Bien plus, l'hypothèse sinale, à laquelle j'arrive, explique si parfaitement les hésitations et les quelques divergences que j'avais indiquées dens mon rapport, qu'elles me semblent à mes yeux équivaloir la certitude...

Ici je passe certains passages sans intérêt...

Pourquoi ce soin dans des dissimulations si petites et si mesquines qui ne pouvaient pas évidemment altérer la ressemblance des deux écritures?

C'est que l'identité de l'écriture a été conservée volontairement par notre criminel, qui compte s'en servir comme sauvegarde justement à cause de son absurdité même. Il l'aurait déguisée que la nature des documents énumérés aurait suffi pour révéler la qualité de l'arme à laquelle il appartenait, et la nature de ses fonctions.

Les soupçons qu'il avait dû certainement mettre en éveil par des démarches inconsidérées auraient achevé de le désigner. Son écriture analysée l'aurait absolument trahi, car il est pratiquement impossible de la déguiser complètement durant des travaux aussi volumineux que ceux énumérés dans la lettre.

Ecoutez, Messieurs, ceci devient sinistre:

Aussi s'est-il ménagé dès le début la possibilité d'arguer d'une pièce forgée, d'une pièce calquée au moyen de mots rapportés bout à bout, et c'est en vue de rendre son moyen de

défense plus plausible, qu'il a employé du papier pelure pour sa missive, tandis qu'un vrai faussaire aurait prévu l'objection et aurait écrit sa piece au moyen d'un carreau sur un bristol épais et translucide.

N'étes-vous pas frappés, Messieurs les Jurés? Résumons le raisonnement de M. Bertillon : Le traître a calqué une écriture. Quelle écriture? La sienue. Il l'a calquée ; pourquot? Pour pouvoir dice en cas d'arrestation : « Je suis victime d'un faussaire. »

Or, il se trouve qu'il y a un homme qui n'a pas invoqué ce moyen de défense. — du moins à partir du jour où il a connu le bordereau —, c'est l'accusé de 1894, et qu'il y a un homme qui l'invoque, c'est l'accusé de 1897, c'est M. le

commandant Esterhazy.

Ai-je donc raison de vous dire, Messieurs les Jurés, que plus M. le commandant Esterhazy se défend sur ce point, plus il s'accable, et ne dois-je pas souhaiter pour lui, si l'expertise de M. Bertillon est sérieuse, que l'hypothèse du décalque ne soit pas vraie? Je compare, vous vous le rappelez, l'accusation de 1894 à celle de 1897, et vous voyez si le bordereau qui a suffi contre le capitaine Dreyfus en 1894 est une charge contre M. Esterhazy en 1897! Il faut y ajouter le petit bleu: - ce n'est qu'un indice, je le sais bien, mais combien grave quand on songe que cet indice va mettre le Chef du service des renseignements sur la trace du bordereau, qui lui-même apparaîtra d'une mamère éclatante comme étant l'œuvre de M. le commandant Esterhazy! — Je n'oublic pas que M. le commandant Esterhazy dit que ce *petit blen* est un faux. Mais, véritablement, - et je suis obligé de reprondre d'un ( mot ce que je vous disais tout à l'heure en ce qui concerne les attaques de M Esterhazy contre M le colonel Picquart, — accuser, à propos de ce petit bleu, M. le colonel Picquart de faux, quand c'est M. le commandant Estherazy qui l'accuse dans les conditions où il le fait, c'est exactement comme si, dans une affaire de police correctionnelle, un voleur, pour échapper & la prévention, disait que le voleur, ce n'est pas lui, que c'est le gendarme!

Àprès cela, n'est-ce rien que la curiosité de cet officier relative à toutes sortes de documents militaires qui ne le concernent pas? Et ces secrétaires copistes qui sont employés autour de lui à copier les nombreuses pièces qui lui sont fournies et qui sont précisément celles que l'étranger demande? Et cette passion pour les écoles à feu qui se traduit par ce fait que M. Esterhazy.... — c'est M. le général Gonse qui le dit, — ne suit rien de ce qui se passe sur les champs de tir et qu'il y emploie son temps à fumer des cigarettes?

Ajoutez à cela que l'homme ainsi désigné, — et ici j'irai vite, parce que je n'ai pas à me complaire dans des attaques après tout superflues, ce n'est pas mon procès; — ajoutez cependant que l'homme ainsi désigné a la vie privée la plus lamentable, qu'il est noyé de dettes, qu'il est perdu de réputation, qu'il est joueur, qu'il est ruiné par les cercles et par la Bourse!

Oh! je sais bien qu'il y a des grâces d'état et que, tandis que le rapporteur militaire de 1894, ne trouvant rien chez le capitaine Dreyfus lors des perquisitions, disait : « Il n'y a rien, c'est qu'il a tout enlevé, c'est qu'il a un autre domicile... » — et on n'a d'ailleurs pas trouvé ce domicile, — son collègue de 1898 dit, en parlant du commandant Esterhazy : « Certes, Messieurs, la vie privée du commandant Esterhazy ne saurait être proposée comme modèle, mais de ses écarts les plus répréhensibles, on ne saurait déduire qu'il a pu se rendre coupable du plus grand crime qu'un Français puisse commettre! »

Seulement, ce qu'il faut dire encore, c'est que M. Esterhazy a de terribles amitiés sur lesquelles on l'a interrogé, sur lesquelles il n'a pas répondu et que, m'inspirant d'un désir que M. le Président m'a manifesté, je ne désignerai pas par leur nom; c'est que, parmi ses camarades, — M. Jules Huret est venu en déposer, maintenant courageusement son article du Figaro, — il avait la plus détestable réputation; c'est qu'il a écrit ces « lettres de Boulancy » qui ne sont qu'une partie du monceau d'ordures qu'il a entassées sur le nom de la France, sur les chefs les plus respectés de l'armée, et que pour cela tout seul des mains d'officiers français devraient avoir honte de se rapprocher de la sienne! (Mouvements. Très bien!)

Il est, avec cela, Messieurs les Jurés, le client de l'office louche du passage des Panoramas; c'est de là que partent des menaces de mort contre M. Hadamard!

Il est allé aux manœuvres en 1894, malgré ses dénégations, et le bordereau dit : « Je pars en manœuvres »!

Il a été, à plusieurs reprises enfin, — en 1896, c'est M le colonel Picquart qui le dit, au moment de la publication du bordereau; en 1897, c'est M. Autant qui le rapporte, lors de la dénonciation de M. Mathieu Dreyfus, — affolé jusqu'à

penser au suicide!

Comme je ne soutiens pas ici une accusation, je n'ai pas besoin d'alter plus tom; mais tout de même on se dit, surtout quand ou songe aux conditions de la poursuite de 1894, que, dans tout cela, il y en avait assez, sinon pour arrêter M. le commandant Esterhazy et pour le mettre au secret comme on l'a fait sans autant de raisons pour le capitame Drevius en 1894, du moins pour le consigner à vue et pour commencer contre lui une enquête approfondie et sérieuse.

Au lieu de cela, que voit-on? On voit d'abord la singulière attitude de M. le général Billot, qui ne donne aurque réponse précise à M. Scheurer-Kestner, qui lui annonce une enquête dont, ensuite, on ne voit pas la trace... En réalité, on gagne du temps et, dans l'intervalle, M. Esterhazy est averti... Il est toujours averti dans cette affaire! Par qui? Vons vous le demanderez Il est avertien 1896. Il est averti encore en 1897; dès le 20 octobre, il regoit une lettre anonyme signée Speranza : le 29, intervient cette fameuse dame voilee qui a avec lui quatre rendez-vous sans qu'il I mvite à se nommer, sans qu'on puisse aujourd'hui la connaître. Et on accepte cette fable. Messieurs les Jurés! Et on va plus loin: on ose insinuer, sans prétexte, sans justification d'aucume sorte, parce que l'on sait bien qu'à l'heure actuelle on peut donner n'importe quoi avec tranquillité en pâture aux passions de la foule et qu'elle acceptera tout, on insinue que la dame voilce sort de l'entourage de M. le colonel Picquart, que c'est une amie de M. Prequart, et c'est une infamie! Il y a un officier aupres duquel on a trouvé une dame voilée amrefors, et ce n'est pas M. Pirquart! M. le colonel Pacquart n'est pas à Paris au mois d'octobre, et. soyez-en bien sûrs, c'est mon argument de la lin sur ce point, - si la dame voitée clait venue du côté de M. le colonel Picquart, on aurait bien su la trouver et l'arrêter! on lui aurait mis la main au collet!

Le 16 novembre, la dénonciation lancée, M. le commanlant Esterhazy demoure libre, libre sans être même gardé à vue; tous les journaux lui sont ouverts, il passe ses journées entières dans certains bureaux de rédaction; nulle intervention ne se produit, du côté de l'autorité militaire, pour mettre un terme à ces démarches déplacées; il diffame quoti-diennement et publiquement M. le lieutenant-colonel Picquart; et, le premier jour de l'information, avant même que l'information soit ouverte, il sait que l'information sera de pure forme!

Il annonce le non-lieu à l'avance, il annonce aussi la « lettre du Uhlan ». Il va plus loin : il annonce qu'on va forger contre lui des documents nouveaux, et savez-vous pourquoi? Nous le savons maintenant : c'est que M<sup>me</sup> de Boulancy détenait encore un paquet de lettres et qu'il en attendait la publication tous les jours!

Les journaux officieux sont pleins de courtoisie pour lui. Je ne sais pas ce qui s'est passé à l'instruction; je ne sais pas si M. le général de Pellieux a eu pour M. le commandant Esterhazy la bienveillance dont celui-ci s'est vanté. Ce que je sais bien, c'est que les journaux sont pleins des traits de douceur du général instructeur à son endroit et que cela n'a pas été démenti!

Le bordereau, qui est la charge capitale, est exclu du dossier de l'information jusqu'au dernier moment. M. le général de Pellieux a conclu dans son enquête préliminaire, il a dit qu'il n'y avait pas de preuves, avant d'avoir fait expertiser le bordereau!

Cela ne suffit pas. Pour porter secours à M. le commandant Esterhazy, on envoie, chez M. Henri Rochefort, M. le commandant Pauffin de Saint-Morel, qui va porter, quoi ?... à M. Henri Rochefort? Exactement, je n'en sais rien. Mais ce qui est certain, c'est que l'Intransigeant publiera, quelques jours après, que le ministère possède une correspondance écrasante échangée entre l'Empereur d'Allemagne et Dreyfus! Cela fait rire. Mais comme M. Rochefort a reçu, on ne peut pas le nier, la visite de M. le commandant Pauffin de Saint-Morel, cette visite donne à toutes ces paroles ridicules une valeur et l'opinion publique s'émeut davantage!

Enfin, quand on renvoie M. le commandant Esterhazy Clevant un Conseil de guerre, il faut que tout le monde sache que c'est sur sa demande! Une lettre de lui est publiée à cet effet dans les journaux. Il est entendu qu'il ira là pour un

triomphe, non sans qu'il ait été d'ailleurs couvert une fois de plus à la tribune, par M. le Ministre de la guerre, qui, à la date du 4 décembre 1897, prononce ces paroles, que vous avez déjà entendues plusieurs fois:

Il y a un an, sur une interpellation de M. Castelin, le Ministre de la guerre a cu l'occasion de vous dire que Dreyfus avait été jugé, bien jugé et condamné à l'unanimité par sept de ses pairs, sur le témoignage de vin t-sept officiers, témoins au proces.

Questionné de nouveau, il y a peu de jours, le Gouvernement par l'organe du Ministre de la guerre, vous a déclaré qu'il considérait l'affaire Dreyfus, comme régulierement et justement jugée,

Pour moi, en mon âme et conscience, comme soldat, comme chef de l'armee, je considére le jugement comme bien rendu, et je considère Dreyfus comme coupable.

Je vous le demande, Messieurs les Jurés : que pouvait faire le Conseil de guerre, en présence de déclarations pareilles? Comment? M. le commandant Esterhazy est recherche comme l'auteur du bordereau, qui est la pièce unique du procès de 1894! Vous savez les charges accessoires qui, même dans l'état insuffisant de l'instruction, pèsent sur lui! Et on prélude au debat par des déclarations répétées, dans lesquelles on dit et on redit, inexactement d'ailleurs, que Dreyfus a été justement et légalement condamné! N'est-ce pas là le jugement « par ordre? »

Pendant le même temps, par le plus singulier des contrastes, ce jeune chef à la vie sans tache, à la carrière admirable, M. le colonel Picquart... (Murmures.— Me Labori se tourne vers la salle.) Vous auriez bien dû murmurer quand je partais du commandant Esterhazy— (Nouveaux murmures.)..., M. le colonel Picquart, à qui on ne peut faire qu'un reproche, c'est d'avoir, au mépris de ses intérêts, aidé à la manifestation de la vérité, parce qu'il avait le cœur trop haut pour emporter, comme il l'a dit, dans la tombe, le secret qu'il avait découvert. M le colonel Picquart se voit tout à coup l'objet des procédés les plus odieux, comme les plus injustifiés.

Au mois de jum 1897, et ici. Messieurs les Jurés, je vais aller très vite, il apprend qu'on le dessert à l'État-major de la guerre ; mais c'est depuis longtemps que des manœuvres de toutes sortes ont été organisées contre lui! Ali! on blâme la démarche qu'il a fait faire par un agent, comme

chef des renseignements, chez M. Esterhazy, mais son courrier à lui est régulièrement décacheté au service des renseignements, dès qu'il est parti en mission; ce n'est pas assez, on lui adresse au ministère de la guerre une lettre fausse, cette lettre est ouverte comme les autres et on la conserve sans la lui renvoyer!

Explique qui pourra cette lettre et l'usage qu'on en fait, autrement que par l'intervention directe ou indirecte de M, le commandant Esterhazy! Elle est signée « Speranza, » — c'est le nom de la dame voilée — et elle est le point de départ des incidents qui serviront de prétexte à la lettre de menaces de

M. le colonel Henry!

Vous savez ce qui s'est produit, vous connaissez en partie la machination; — il serait trop long ettrop compliqué de la rapporter tout entière; je n'en rappelle que l'essentiel;

Dans une lettre, authentique celle-là, adressée au colonel Proquart et violée au ministère de la guerre, on a trouvé le mot de Bon Dieu et celui de Demi-Dieu. Il s'agit-là, en réalité, de mots de convention, de sobriquets sans importance Le Demi-Dieu, M<sup>be</sup> de Comminges l'a déclaré, c'est M. le commandant de Lallemand: le Bon Dieu, c'est M. le colonel Picquart lui-même. Mais on s'est dit: Demi-Dieu, Bon Dieu, cela ne peut être que quelque chose de mystérieux, cela cache quelque rapport avec la famille ou avec les partisans de Dreyfus! Et alors, Speranza, qui a un intérêt à perdre M. le colonel Picquart, — pour moi, il n'y a qu'une personne qui ait cet intérêt, c'est M. le commandant Esterhazy, et par conséquent Speranza et Esterhazy sont de la même famille, — sans compter que Speranza, c'est le nom de la dame voilée et que, comme le commandant Esterhazy, elle écrit Piquart sans c. — en bien! Speranza, qui est aussi en rapport avec l'Etat-major - car c'est à l'Etat-major qu'on a décacheté la lettre, c'est à l'Etat major qu'on a connu le sobriquet de Demi-Dieu, - Speranza écrit la lettre fausse dans laquelle on cherche, en employant cette expression de Demi-Dieu au milieu de communications louches, à compromettre M. le colonel Picquart!

Puis, au mois de novembre 1897, M. le colonel Picquart, qui est en Tunisie, reçoit deux télégrammes. L'un est signé

Blanche, et est ainsi conçu :

« On a des preuves que le bleu a été fabriqué par

Georges » (c'est le prénom de M. le colonel Picquart).

Ce sont les moyens de défense de M. le commandant Esterhazy qui se préparent : on organise le système qui consistera à dire que M. le colonel Proquart est un faussaire et l'on emprunte le nom de son amie, M<sup>Re</sup> Blanche de Comminges, pour lui télégraphier : « On a des preuves que le bleu a été fabriqué par Georges »!

Le second telégramme est amsi conçu:

« Arrètez Demi-Dieu... »

Et on n'a pu connaître ce sobriquet que par la lettre décachetée à l'Etat-major.

a...tout est découvert, affaire très grave. (Signé : Speranza, », Toujours Speranza, toujours la meme main, toujours nécessairement quelqu'un qui touche à M. le commandant Esterhazy F

M. le colonel Prequart envoie immédiatement ces deux, télégrammes à M. le Ministre de la guerre. Il a été bien inspiré, et je me demande, au cas où il ne l'aurait pas fait, si, au lieu d'avoir eu ici en lui un témoin, dont on a essayé seu-lement de diminuer le témoignage, nous n'y aurions pas eu un inculpé chargé des plus graves accusations. Sur sa réclamation au ministère, on ne fait pas la moindre enquête!

Depuis. M. le lieutenant-colonel Picquart a déposé une plante en faox: il n'a abouti à rien; la plainte est encore

pendante, mais l'instruction n'a pas fait un pas!

Après la dénonciation de M. Mathieu Dreyfus, sans parler de la mauvaise grâce qu'on a mise à appeler en France M. le lieutenant-colonel Picquart, des délais qu'on y a apportés, ses lettres sont saisies à la poste — il nous l'a dit et on ne l'a pas contesté!

Cet homme, qui est un des plus brillants officiers de l'armée, dont la parole peut-être, si on n'a pas reussi à le flétrir auparavant pour la diminuer, va peser assez, devant les juges et devant l'opinion, pour emporter la balance, on annouce dès le premier jour qu'il va passer devant un Con-

seil d'enquête.

Des perquisitions sont faites à son domicile; elles sont faites illégalement, parce qu'il n'est pas accusé, parce qu'elles ont lieu hors de sa présence; tandis qu'on aurait pu aussi bien apposer les scellés chez lui et attendre quelques heures, jusqu'à ce qu'il arrive, on se sert, pour faire ces perquisitions, des prétextes à la fois les plus audacieux et les plus

puérils! Il s'agit de faire, prétend-on, des recherches relatives à une contrebande d'allumettes!

Lorsqu'il débarque à Marseille, un officier l'escorte comme un coupable; c'était pourtant un soin bien inutile, car il avait déclaré — il l'a répété ici, je l'avais lu dans les journaux, — qu'il refusait de parler à qui que ce fût; et il est remarquable en effet que ce soldat, auquel on prétend reprocher une série d'indiscrétions, est le seul peut-ètre, au milieu de tout cela, — à la différence de M. le commandant Paussin de Saint-Morel, l'ami de M. Rochesort, à la différence des bureaux de la guerre, qui communiquent quotidiennement avec l'Echo de Paris, avec l'Echair, avec le Jour, à la différence de M. le commandant Esterhazy, qui passe ses journées à la Libre Parole, au Jour ou à l'Intransigeant — que M. le lieutenant-colonel Picquart est le seul qui n'ait jamais parlé que devant la justice... (Murmures.)

Et tout cela pour aboutir à ces incroyables débats du Conseil de guerre de 1898, qui dépassent, il faut bien le reconnaître, tout ce qu'on a pu imaginer de plus inattendu au point de vue judiciaire!

Que penser en effet, Messieurs les Jurés, de ce rapport de M. le commandant Ravary dont je ne dis rien d'excessif en le qualifiant, après M. Emile Zola, de monumental (Rires), de ce rapport où l'accusé est couvert de fleurs, où les erreurs et les fautes de celui qui a écrit les lettres à M<sup>me</sup> de Boulancy sont considérées comme des peccadilles, et où, au contraire, M. le colonel Picquart, qui est cependant un témoin, qui devrait venir devant une justice juste, sans être flétri à l'avance et comme à dessein, est traité en coupable?

Que penser de cette audience du 10 janvier, dont M. Jaurès, dont M. Quillard vous ont entretenus. où l'on voit le président, M. le général de Luxer — et encore une fois je le comprends à demi en présence de l'accusation telle qu'elle lui était présentée — où l'on voit M. le général de Luxer accueillir comme des raisons les fables les plus ridicules inventées comme à plaisir par M. le commandant Esterhazy, et où on le voit aussi rendre avec les juges qui l'assistent, au nom du peuple français, un jugement préliminaire et préjudiciel, qui, à lui tout seul, justifierait l'accusation de M. Émile

Zola gu on a acquitté par ordre ? M<sup>m</sup> Dreyfus et M. Matheu Dreyfus demandaient devant le Conseil de guerre à faite admettre leur intervention, on le leur refuse... et comment le leur refuse-t-on? Je ne sais pas si les mots que j'arles dans la presse ont été reproduits sur le plumitif du greffe militaire, mais, comme j'ai assisté à l'audience et que ja l' entendu, je vous affirme, et je ne manquerai pas de témoins pour l'attester, qu'on a jugé comme je vais vous le due: L'intervention est déclarée non recevable « attendu que Dreyfus a été justement et légalement condamné ». (e sont les paroles mêmes du Président du Conseil de guerre et l' elles sont la reproduction textuelle de la propre déclaration, faite à la tribune par M. le ministre de la guerre. Que signifie donc la poursuite, s'il est à l'avance entendu que Dreyfus a été justement condamné, sur une charge qui était le bordereau. lequel est aussi la charge contre le commandant Esterhazy? Qu'y a-t-il, dans de telles conditions, à espéren du débat, et pent-on dire que le procès a, en ce wil concurne M. le commandant Estechazy, un caractère sérieux\*

Parlerai-je aussi de ce huis clos partiel, dont quelques uns ont fait un honneur à la justice militaire en disant qu'elle avait voulu toute la lumière possible? Mais mille fois plubile huis clos complet que le huis clos partiel! Le huis clos partiel, c'est encore l'équivoque, c'est encore l'hypocriste c'est encore l'accusation publique contre les témoins qu'en vent discréditer comme M. le lientenant-colonel Picquart, et c'est encore pour eux la défense étouffée, — car tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, il a falla venir à cette barre de le

Cour d'assises pour qu'on pût le savoir!

Que dire enfin de cette dernière audience publique où après la lecture du jugement. M. le commandant Esterhazy à qui l'on a fait un chemin de fleurs, est embrassé et traité en héros? On a dit que les juges militaires eux-mêmes — ils le démentent aujourd'hui, je les en félicite, mais ce sont leurs amis les plus empressés, leurs amis d'aujourd'hui, qui sont en même temps les amis du commandant Esterhazy, le Jour, l'Intransigeant, la Libre Parole qui l'ont proclamé, sans que jusqu'ici on les eut contredits, — ces journaux ont imprimé que M. le général de Luxer était descendu de son siège pour serrer la main de M. le commandant Esterhazy, et que M. le commandant Ravary lui avait donné l'accolade!

Quand on a vu après cela, au lendemain du Conseil de guerre, M. le lieutenant-colonel Picquart mis brutalement aux arrêts de rigueur; quand on a vu officiellement annoncé que, l'autre acquitté, M. le colonel Picquart était poursuivi devant un Conseil d'enquête, alors que seul, en réalité, je viens de vous le démontrer, il était demeuré fidèle à cette consigne, dont il est l'héroïque victime, on avait le droit de commencer à s'émouvoir et pour tous ceux qui avaient suivi de près cette affaire, pour tous ceux qui avaient vu et pour tous ceux qui avaient compris ce que je viens d'essayer de vous expliquer à mon tour, la mesure était comble!

Dans beaucoup d'àmes, la tristesse, la honte, et peut-être quelque indignation se mèlaient, et pourtant beaucoup, se sentant impuissants, gémissaient en silence et se résignaient, une fois de plus, à voir le droit et la justice s'obscurcir pour un temps, quand, par un admirable sentiment de sa force et par un coup d'audace qui restera son honneur éternel, M. Emile Zola écrivit cette lettre que vous avez à juger et qui partit comme un éclat de tonnerre. Elle était violente, il fallait qu'elle le fût; elle était excessive en quelques parties, cela aussi était nécessaire; mais elle était vraie quant au fond, j'en ai fait la preuve; elle était courageuse, elle était impartiale; je vais plus loin, elle était sublime (Murmures), car il n'a fallu rien moins à ce grand citoyen que tout son génie et tout son cœur pour oser l'écrire! (Mouvements divers.)

Maintenant, je veux laisser de côté ce qui est en réalité le fond du procès, c'est-à-dire l'erreur judiciaire dont M. Emile Zola poursuit la réparation. Le doute ne résiste pas au récit des faits et, quel que soit le résultat de ce débat à l'heure présente, soyez sùrs que la vérité fera son chemin, je ne dis pas à travers l'histoire, — nous n'aurons pas à attendre l'histoire —, mais à travers le pays, sinon aujourd'hui, demain, bientôt en tout cas. Ceci n'est qu'une étape; ce sera une bonne étape, c'est tout ce que j'affirme. Mais à chaque jour suffit sa peine, à chaque jour son résultat, et, aujourd'hui, M. Emile Zola n'a qu'à se défendre.

Je veux donc, au moment de conclure, me placer exclusivement sur le terrain qui a été choisi par M. le Ministre de la guerre.

Sur ce terrain étroit, étroit à dessein mais sans profit, sur ce terrain où, au surplus, me ramène tout ce que je plaide, il reste encore, Messieurs les Jurés, pour les plus sceptiques, pour les plus prévenus, pour les plus égarés, qu'en 1894, l'accusation contre le capitaine Dreyfus s'écroulant faute de preuve, un homme, qui n'était pas un dictateur, élevé au premier rang sur les conquêtes et sur les victoires, qui n'était que le ministre éphémère d'une démocratie où la loi seule est souveraine, il reste que cet homme, — de bonne foi je l'ai dit, — a osé prendre sur lui de juger sans discussion et sans contrôle un de ses officiers et de le livrer ténébreusement à une Cour martiale, non pas pour un jugement, mais pour une exécution! Il reste que, depuis, on a tout fait pour couvrir l'illégalité! Il reste que tant d'hommes intéressés à se tromper eux-mêmes ont entassé officiellement pour cela les déclarations inexactes sur les déclarations incomplètes! Il reste que toute la puissance publique a été employée à faire l'obscurité, à épaissir les ténèbres au point de condamner les juges de 1898, quelle que fût leur loyauté, à donner aux débats du Conseil de guerre l'apparence d'une comédie judiciaire!

Cela tout seul, établi et mis au jour, doit soulever l'opinion des hommes sincères, et la lettre de M. Emile Zola n'est pas autre chose, dans sa violence même, je l'ai dit déjà mais je reviens à mon point de départ, que le cri même de la conscience publique... (Clameurs dans l'auditoire.) Elle a rallié, Messieurs (Me Labori désigne le fond de la salle), à défaut de quelques perturbateurs, ce que la France compte

de plus grand et de plus illustre!

Qu'on n'essaie pas de nous embarrasser par l'immense sophisme dont on prétend vous aveugler en disant que l'honneur de l'armée est en cause! L'honneur de l'armée n'est pas en cause!

Parce qu'il y aurait eu trop de zèle et trop de précipitation chez quelques-uns, trop de crédulité chez d'autres, un grave oubli du droit, du vrai droit, chez un ou chez plusieurs, il ne s'ensuit pas que l'armée entière soit engagée. Je sais bien à quoi elle est intéressée, l'armée française; elle est intéressée, Messieurs, à n'être pas chargée dans son ensemble et devant l'histoire d'une irréparable iniquité!

Quant au respect qu'a M. Zola pour elle, les hommes qui

l'ont escorté devant vous en donnent la mesure.

Ne vous laissez donc pas troubler! Ne vous laissez pas intimider non plus! On a parlé du danger de guerre qui nous menace! Soyez tranquille, aucun danger ne nous menace, pour plusieurs raisons, dont la première est que les soldats que j'ai vus ici peuvent bien se tromper au cours d'une information judiciaire qui, après tout, n'est pas de leur métier, mais, qu'ils se battraient bien demain, et qu'ils nous conduiraient, je l'espère, à la victoire. Pour cela j'ai confiance en eux!

Surtout, ne craignez rien : c'est l'énergie morale, qui fait la force des peuples! Oui, il faut poursuivre les traîtres, oui, quand on les connaît, quand on est sûr de les connaître, il faut les frapper! Mais qu'on n'aille pas croire que le salut de la nation tout entière est compromis parce qu'il a été livré quelques documents sans valeur, qui sont beaucoup plutôt, je l'ai déjà dit, et je veux le repéter, l'objet d'une escroquerie que celui d'une trahison véritable! C'est avec le cœur, avec le cœur robuste de braves gens réunis tous ensemble et sans exception de parti qu'on fait les batailles victorieuses!

Donnez donc par l'acquitement un exemple de fermeté!

Vous sentez bien que cet homme (Me Labori montre M. Emile Zola) est l'honneur de la France! Zola condamné, c'est la France se frappant elle-même! Ayez le courage de le sentir et de céder à votre impulsion naturelle!

Je ne veux plus dire qu'un mot pour finir.

Que votre verdict, Messieurs les Jurés, signifie plusieurs choses; d'abord, « Vive l'armée! » — moi aussi je veux crier: Vive l'armée! — mais aussi « Vive la République! » et « Vive la France! » c'est-à-dire « Vive le droit! Vive l'Idéal éternel! »

(Applaudissements et clameurs.)

## PLAIDOIRIE DE M. GEORGES CLÉMENCEAU

Messieurs les jurés,

Nous voici à la fin de cet émouvant débat. Après la magnitique plaidoirie du jeune maître de la parole que nous avontous applaudt, je n'ai aucune démonstration à ajouter, et je me reprocherais de vous retenir les plus longtemps qu'il n'es absolument nécessaire.

Me Labori vous a dit un grand drame : un homme est la bas, peut-être le pire criminel qui se puisse concevoir, peut être un martyr, une victime de la faillibilité humaine! Il vous a montré toutes les puissances organisées pour la Justire coalisées contre la Justire, et il vous a appelés à la revisor d'un grand procès.

Out, c'est un drame poignant qui s'est déroulé devant vous, Vous avez vu les acteurs comparaître à cette barre, vous, le juges, et, après que vous aurez jugé. l'opinion publique fran

çaise, la France tout entière vous jugera.

C'est pour obtenir le verdict de cette opinion publique que M. Emile Zola a commis volontairement l'acte qui l'amène devant vous

Après avoir passé en revue avec Me Labori toutes les phasé de ce drame, il reste encore une chose à faire : il faut tàche de dégager l'impression reçue par nos esprits, rechercher et que nous avons pensé, ce que nous avons senti pour détermine par la laborité de l'Ille de la laborité de laborité de la laborité de la laborité de la laborité de laborité de la laborité de la laborité de laborité

miner notre jugement de tout à l'heure,

Messieurs, pour cela, ne serait-il pas bon de se reporter d'abord à l'état d'esprit où étaient tous les Français, sant exception, lorsque l'ex-capitame Dreyfus a été frappé à l'ons nimité, par un Conseil de guerre, qui l'a déclaré coupable d'trahison et l'a condamné à la déportation à vie dans un enceinte fortifiée.

Un hasard de polémique de presse me permet justement en ce qui me concerne, du moms, de retrouver ce point de repère, et, si vous le permettez, je commencerai mes trè brèves explications par la lecture d'un article qu'on m'opposaujourd'hui, écrit au lendemain de la condamnation de Dreyfus. Il me semble qu'à ce moment, permettez-moi de

le dire, tous les Français ont dû penser comme moi et, quand je l'aurai constaté, je chercherai comment quelques Français, comment une minorité de Français... je suis prêt à donner cette satisfaction à l'opinion de nos adversaires... a senti une opinion nouvelle se former, et pourquoi.

Voici, Messieurs, ce que j'écrivais au lendemain de la condamnation de Dreyfus. L'article est intitulé Le Traître.

A l'unanimité, le Conseil de guerre a déclaré le capitaine Alfred Dreyfus coupable de trahison. Le crime est si épouvantable qu'on a voulu douter jusqu'au dernier moment. Un homme élevé dans la religion du drapeau, un soldat honoré de la garde des secrets de la défense nationale, trahir — mot effroyable! — livrer à l'étranger tout ce qui peut l'aider dans les préparatifs d'une invasion nouvelle, cela paraissait impossible.

Comment se trouve-t-il un homme pour un tel acte?

Comment un être humain peut-il se faire si deshonoré qu'il ne puisse attendre qu'un crachat de dégoût de ceux-là mêmes qu'il a servis. Il n'a donc pas de parents, pas de femme, pas d'enfant, pas d'amour de quelque chose, pas de lien d'humanité, ou d'animalité même — car la bête en troupeau, d'instinct, défend les siens — rien qu'une âme immonde, un cœur abject. On ne voulait pas croire, et on saisissait toutes les occasions de douter. Les uns disaient: « Le Ministre s'est emballé. On peut être excusable d'agir vite en pareille matière. Mais quel crime épouvantable si l'on frappait un innocent! » Alors on a ergoté, on a supputé toutes les chances d'erreur, on a bâti des romans sur les quelques parcelles d'informations qui sont arrivées au public. On aurait voulu la complète lumière, on protestait d'avance contre le huis clos.

Dans de tels procès, il faut le reconnaître, la publicité avec les commentaires qu'elle entraîne court risque, le plus souvent, d'aggraver le mal causé par la trahison. La liberté de tout dire, sans être arrêté par aucune considération d'ordre public, peut même profiter à la défense.

Vous voyez, Messieurs, que dès ce moment je reconnaissais qu'il était des circonstances où le huis clos pouvait être nécessaire : je n'ai pas changé d'avis aujourd'hui. Je disais que le huis clos lui-même pouvait être favorable à la défense, car alors la défense aurait la liberté de tout dire, mais à une condition, c'est que tous les documents lui seraient soumis. Vous savez que cette condition n'a pas été remplie. Je continue:

Aussi, ceux qui avaient le plus vivement réclamé la publicité des débats acceptèrent sans protestation cette parole du président du Conseil de guerre: « Il y a des intérêts supérieurs à tous les intérêts de personnes. •

Le procès a duré quatre jours. L'accusé était défendu par un de premiers avocats du barreau de l'aris. À l'unanimité de ses juge Alfred Dreyfus a été condamné au maximum de la peine. L'n tel arrene se prononce pas sans une poignante interrogation de conscience et, si quelque doute avait pu subsister au profit de l'accuse, nous caurions immanquablement trouve trace dans la sentence. Mais le juge a dit. la mort. Sans l'article 5 de la Constitution de 1848 ju abolit la peine de mort en matière politique. Dreyfus serait fusifi demain.

Ici, une question redoutable se pose.

Le crime de Drevfus peut il être assemilé à un crime politique? I reponds hardiment : non. Que des hommes, comprenant de faço différente les intérêts de la commune patrie, combattent de tout leu effort pour la monarchie ou la république, le despotisme ou la libert qu'ils luttent legalement les uns contre les autres, qu'ils conspirat ou qu'ils s'entretuent, ou n'a pas le droit de confondre dans leur rap l'ennemi public qui livre précisement ce que chacun d'eux preten défendre. Comment les juissonsultes sont ils arrivés à pouvoir et blir une pareille confusion entre deux actes qui sont la contradictio l'un de l'autre! Je l'ignore, et je ne les felicite pas de leur trouvaille

Sans doute, je sais aussi résolument que jamais l'ennemi de le peine de mort. Mais on ne fera jamais comprendre au public qu'o at fus.ilé, il y a quelques semaines, un malheureux enfant de vint ans compable d'avoir jeté un bouton de sa tunique à la tête du prédent du Conseil de guerre, tandis que le traître Dreyfus, bientôt, par tira pour l'île Nou, où l'attend le jar îm de Candide H.er, à Bordeau le soldat Brevert, du corps des disciplinaires du château d'Olorn comparaissait devant le Conseil de guerre de la Gironde pour tra d'objets de casernement. A l'audience, il iance son képi sur le commissaire du gouvernement. La mort. Et pour l'homne qui facilité l'ennemi l'envantssement de la patrie, qui appelle les Bavarois d'Bazeilles à de nouveaux massacres, qui ouvre le chemin aux incendiaires, aux fusilleurs, aux voleurs de territoire, aux bourreaux d'la patrie, une vie pa sible, toute aux joies de la culture du cosone Il n'y a rien de si révoltant.

Je souhaite assurément que la peine de mort disparaisse de no codes. Mais qui ne comprend que le Code maintaire en sera le trat nécessité le dernier asile? De fait, aussi longtemps qu'il subsister des armées, il sera probablement difficile de les regir autrement que par une loi de violence. Mais si, dans l'échelle des châtiments, le peine de mort est l'ultime degré, il me semble qu'elle doit etre reservée pour le plus grand crime, qui est, a n'en pas douter, la tratison Tuer un malheureux affole qui insulte ses juges, c'est déments

quand on fait une vie tranquille au traître.

J'estime, quant à moi, la réclusion perpétuelle une peine plus d'ére que la mort. Et le bagne ? qui donc protesterait si le trait allait traîner la chaîne des forçats?

Puisque le malheur veut qu'il y ait des êtres capables de trabiset il faut que ce crime apparaisse aux yeux de tous comme le plus ex crable forfait qui se puisse commettre, et le plus impitoyableme

Imppé. Malheureusement, dans l'état d'esprit où nous sommes, le inistre incident qui a si vivement ému l'opinion n'est, pour beautoup, qu'un prétexte à déclamation. Il est si commode d'emboucher la trompette et de prendre de belles attitudes de patriote échevelé, lout en ayant des trésors d'indulgence pour les malheureux qui ont les pires faiblesses, aux sombres jours de l'invasion allemande, pour les généraux qui tiennent ouvertement le langage antipatriolique qu'a rapporté le Figaro.

Nous n'avons même pas été capables de fusiller Bazaine. Un mazichal de France qui avait les plus hauts devoirs envers l'armée, dont il était le chef suprême, a gracié le traître et lui a fait remise de la peine de la dégradation. Après quoi, on l'a fait évader. Quelle excuse avait-il, ce chef d'armée qui avait livré son armée à l'ennemi? Etrange patriotisme qui a permis ce scandale! Non moins étrange la tolérance qui a récemment couvert l'abominable langage d'un

mutre ches d'armée à deux reporters.

Alfred Dreyfus est un traître et je ne fais à aucun soldat l'injure de le mettre en parallèle avec ce misérable. Mais que de faiblesse à l'égard des grands chefs, et que de sévérité pour une insolence au Conseil de guerre! Frappez le traître, mais faites la discipline égale pour tous. Tolèrer le désordre en haut aboutirait au même résultat que la trahison. Le privilège des uns fait la révolte des autres. Pour que l'armée soit une et forte, une seule loi pour tous. Ce fut autre-fois une des promesses de la République. Nous en attendons l'effet.

Messieurs, je vous ai dit tout à l'heure que je crois avoir 

≥xprimé les sentiments qui, à cette date, ont dù animer tous 
les Français, et quand je vois qu'aujourd'hui, en m'oppose 
≥et article, je prétends qu'il contient ma justification tout 
≥ntière. Comment? nous serious suspects d'avoir voulu outra 
≥er l'armée, lorsque le jour où elle s'est prononcée nous 
≥vons fait confiance à sa justice!

Oui, un Conseil de guerre, à l'unanimité, jugeant qu'un nomme est coupable de trahison, comment des Français, au our de la condamnation, avant de rien savoir, douteraient-ils que le Conseil de guerre ait justement rempli son devoir?

Mais, plus tard, après la longue série de révélations dont Me Labori nous a présenté le tableau, n'est-ce pas le moment le nous demander si, depuis le jour où j'ai écrit cet article,

les événements graves ne sont pas survenus?

Ces événements, Me Labori vous les a consciencieusement exposés, il les a discutés, et il me paraît impossible, en vérité, l'heure où je parle, qu'une lumière à peu près complète se soit pas faite dans vos esprits. Car, Messieurs, je 'avoue, mon ambition, puisque l'opinion française a été unaime au jour de la condamnation, serait que l'opinion fran-

raise fût unanime aujourd'hui à reconnaître que les juges le mieux intentionnés, les juges les plus droits, les juges pe croyaient avoir pris toutes les garanties possibles de justice ont pu se tromper, parce qu'ils sont hommes. Je voudrai que du même mouvement qui nous a, au jour de la condamnation, fait prendre parti pour le juge contre l'accusé, l'opinion française, dans l'intérêt supérieur de la justice et de le vérité, sans se manquer à elle-même, sans faire tort à l'armé car si le procès Dreyfus est revisé, Dreyfus paraîtra de nouveau devant un Conseil de guerre), se prononçat pour un revision de justice dans la ploine lumière.

Messieurs, bien des événements se sont produits de puis 1894! Est-ce que nous connaissions le bordereau, est ce que nous connaissions la pièce secrète de l'*Eclair* \* Est ce que je les connaissais lorsque j'écrivais ces lignes ? Savais je, comme l'annongait l'*Eclair*, qu'une pièce secrète avaitété communiquée aux juges en chambre du Conseil ?

Je ne sais pas, Messieurs, si Me Labori, je lui en demand pardon..., a suffisamment insisté sur ce fait, mais il es de nature à frapper tellement l'opinion de tous les homme sans exception que je me demande comment nous n'arrivon

pas à faire l'unammité là dessus.

On vous dit: une pièce a été communiquée en chambre di Conseil. Se rend-on bien compte de ce que cela veut due Cela signifie qu'on juge un homme, qu'on le condamne qu'on le flétrit, qu'on déshonore à jamais son nom, celui de sa femme, celui de ses enfants, celui de son père, de tou ceux qui se rattachent à lui, sur une pièce qui ne lui est pas montrée. Messieurs, qui d'entre vous ne se révolteral à la pensée d'être condamné dans ces conditions! Qui d'entre vous ne crierait vers nous pour demander justice si, tradit devant un tribunal, après un semblant d'interrogatore après un débat de pure forme, des juges, réunis hors sa prèsence, prononçaient sur son honneur et sur sa vie, le condamnant sans appel sur une pièce dont il n'aurait pas même eu connaissance? Qui d'entre nous accepterait de se soumet tre à un pareil jugement?

Si un tel acte a été commis, Messieurs, je dis qu'il y a un devoit superieur à tous autres, c'est qu'un tel procès soit revisé. Je a veux pas examiner en ce moment la question de savoir s'il a des présomptions d'innocence, ni ce qu'elles sont.

J'ai écouté tous les témoignages qui se sont produits ici, suivi attentivement toute la belle plaidoirie de Me Labori, - je ne vous cache pas que j'incline maintenant à penser il y a les plus grandes présomptions pour que Dreyfus t innocent. Je ne peux pas l'affirmer absolument, je n'ai qualité pour le faire. Vous-mêmes, Messieurs, quel que t votre jugement, vous n'avez pas à vous prononcer sur mocence de Dreyfus. Tout ce que vous pouvez dire, c'est li y a eu un jugement qui n'a pas été rendu dans formes légales. La forme ici, à la vérité, emporte fond. Quand le droit d'un seul est lésé, le droit tous se trouve en péril, le droit de la nation elleme. Nous aimons la patrie, ce n'est le monopole de rsonne, croyez-le bien, mais la patrie, ce n'est pas seule**dent le sol, c'est aussi un foyer de droit et de justice auquel** rattachent tous les hommes, si différents qu'ils soient opinion, amis ou ennemis. C'est un foyer commun à tous, ne garantie de sécurité, de justice égale pour tous. Cette ttrie, vous ne pouvez la concevoir sans la justice. Les ouvernants qui la représentent, les juges, les soldats, si byaux qu'ils soient, peuvent se tromper, et toute la question, l'heure présente, est de savoir si ces hommes se sont rompés.

Quand j'ai écrit l'article dont je vous ai donné connaissance, e ne connaissais pas la pièce de l'*Eclair*, je ne connaissais pas davantage le bordereau du *Matin*, à la suite duquel on supprimé la dictée de Dreyfus, qui aurait permis le contrôle

de l'écriture.

Nous ne connaissions pas la déposition de M. Salle, qui tient d'un juge du Conseil de guerre qu'une pièce secrète avait été communiquée en chambre du Conseil. Il a été empéché de faire ici cette révélation, mais le fait demeure confirmé par la déposition de Me Demange. Nous n'avions pas la clef des réticences de M. le général Mercier, nous ne connaissions pas les préventions du colonel Sandherr contre les juifs (Murmures)... Je suis surpris d'entendre ces protestations... Je ne veux rien dire qui puisse blesser personne...

Un homme est venu à cette barre qui, j'ai le regret de le dire, a quitté l'audience au milieu du silence de tous. J'aurais voulu qu'il fût salué de nos applaudissements unanimes, c'est M. Lalance, ancien député protestataire au Reichstag, qui

est allé porter dans l'assemblée allemande les protestations du patriotisme français. M. Lalance est venu nous dire ce le colonel Sandherr, que je n'ai jamais en l'honneur de chaître et contre qui je n'ai absolument rien à dire, avait à préventions contre les juifs. ce qui est commun à un tegrand nombre de très honnêtes gens; je n'ai donc pas l'intention d'outrager M. le colonel Sandherr; j'ai seulement pris acte de la déposition d'un témoin.

M. LE PRÉSIDENT. - Voulez-vous, monsieur Clemences vous tourner vers le jury?

M. G. CLEMENCIAU. Je vous prie de m'excuser, monsieur Présideut, je le ferat volontiers.

M. Lalance nous a dit qu'en Alsace des juifs patriot avaient voté pour les curés protestataires, ce qui les honore M. Lalance nous a dit qu'à une manifestation militaire, Bussang, je crois, un juif avait pleuré et que le color Sandherr, à qui on en faisant la remarque, avait réponde « Je me délie de ces larmes. » Or, c'est le colonel Sandhé

qui a instruit le procès de Dreyfus.

Je ne connaissais pas l'accusation portée contre le conmandant Esterhazy, fondée sur cette effrayante similant d'écritures, au sujet de laquelle Me Labori a fait une démonstration lumineuse. Je ne connaissais pas le document se lequel se fondaient les soupçons coutre Dreyfus: je se connaissais pas l'acte d'accusation du colonel Picqual ce petit bleu dont il a été beaucoup parlé, qui venu du même panier que le bordereau, déchiré comme le bordereau, sans timbre comme le bordereau et qui pe valait rien contre le commandant Esterhazy, tandis que l'bordereau valait tant contre Dreyfus, Et pourtant, Messieur ne l'oubliez pas, ce petit bleu porte, en toutes lettres, l'nom du commandant Esterhazy.

Je ne connaissais pas la première enquête de M. le génére de Pellieux, qui s'est terminée sans expertise d'ecriture M. le général de Pellieux alléguant que M. Mathicu Dreyfe n'apportait pas de preuves, alors que la preuve ne pouva

résulter que de l'expertise d'écritures.

Je ne connaissais pas l'instruction du commandant Revary. Je ne savais pas que le colonel Picquart avait vain ment insisté pour qu'une instruction fût ouverte contre

personne soupçonnée d'avoir porté le document secret à l'Eclair et je ne savais pas que cette instruction lui avait été refusée. Je ne savais pas que le colonel Picquart avait demandé une enquête sur les faux « Speranza » et « Blanche » et que cette enquête lui avait été refusée, si bien qu'il a été finalement obligé de saisir la justice civile. Fait grave entre tous, puisque ces documents sur lesquels l'autorité militaire refusait d'instruire portaient comme la lettre du « demidieu », l'indication des faits qui ne pouvaient être connus que d'un petit nombre de personnes à l'État-major.

Je ne pouvais pas deviner qu'une pièce du dossier secret, tenue sous bonne garde au ministère, celle-là même dont M. le général Billot refusait la communication à son vieil ami, M. Scheurer-Kestner s'envolerait de l'armoire à triple serrure pour se retrouver dans la poche de M. le comman-

dant Esterhazy.

Je ne pouvais pas deviner que M. le commandant Esterhazy se présentant au ministère de la guerre, avec un document secret dont il ne pouvait pas expliquer l'origine, ne serait pas arrêté, comme il serait infailliblement arrivé à tout autre, et qu'on lui délivrerait un reçu en forme d'une pièce dont la possession l'accuse.

Je ne savais pas, et je ne pouvais pas savoir que le procès institué contre un homme accusé de trahison par le chef du bureau des renseignements allait être dirigé tout entier contre le chef du bureau des renseignements lui-même.

Je ne pouvais pas prévoir qu'un homme aussi considérable que M. le général de Pellieux viendrait nous dire : « Le huis clos du procès Esterhazy était inutile. » J'ai dit que j'acceptais le huis clos dans des cas déterminés, mais seulement lorsqu'il y a une raison sérieuse de secret, car le principe de la justice en France est apparemment la publicité des débats. Il faut que le huis clos soit une exception. Eh bien! M. le général de Pellieux nous a dit que le huis clos du procès Esterhazy était inutile. On a fait le huis clos sur des expertises d'écritures. Comment peut-on nous faire admettre un seul instant que ce huis clos fût nécessaire?

Je ne connaissais pas les experts, je les ai vus à cette barre : j'ai vu comparaître M. Bertillon, qui a découvert la preuve de la culpabilité de Dreyfus dans deux lettres de

on frère, dont l'une parlait de fusils de chasse et l'autad'une émission financière.

J'ai vu comparaître M. Teyssonnière, qui vous a conté un étrange histoire, qui n'est peut-être pas vraie, et, pour mart, je ne puis supposer qu'elle le soit, d'après laquelle le documents principaux de son expertise, égarés par lui, nat raient pas même été soumis au Conseil de guerre qui, en cas, n'aurait pas prononcé en complète connaissance de cause

Je ne pouvais pas imagmer, et cela certainement est val cette fois, que les archives du ministère de la guerre etaent tenues de telle sorte qu'on ne s'est pas aperçu dans les les reaux de l'absence du dossier qui, au lieu de rentrer dans les casiers des archives, est restée aux mains de M. Teyssor nière.

J'ai vu comparaître M. Charavay, expert, qui nous a dit qua l'unanimité des experts en écritures se prononçant contre quaccusé, cette preuve ne serait pas suffisante s'il n'y en avait pas d'autre.

J'ai vu comparaître entin les experts du procès Esterhazya qui nous ont déclaré que le huis clos ne leur permettant par de s'expliquer, alors que des savants ont fait pour nous le pleine lumière sur la valeur de l'expertise officielle.

J'ai vu l'effort inutilement fait pour atténuer la grave pre-

somption résultant des lettres à Mone de Boulancy.

J'ai entendu répéter, toutes les fois que la vraie question se posait, ce mot tragique : « La question ne sera pas-

poser a.

El comme la question se posait tout de même, j'ai va au dehors, entrer une opinion violente, passionnée, cherchant à exercer sur vous-memes, vous en avez reçu des témoignages, une pression effrénée. J'ai su, j'ai entenda dare, je sais perfinemment que des hommes ont été frappés sur le seuil de ce Palais pour avoir crié : « Vive la Republique ! » Et devant ces menaces, et devant ces violences, voyant que nos adversaires étaient hors d'état de comprendre notre état d'esprit, moi, j'ai cherché à comprendre le leur, car je ne suis pas de ceux qui s'empressent de supposer des motifs infâmes chez leurs adversaires. Je ne procède pas ainsi-Jusqu'à démonstration du contraire, je tiens mes ennemis pour loyaux, et je veux comprendre leur état d'esprit afin de pouvoir leur répondre. Eh bien! l'état d'esprit de fanatiques

d'affolés, je me l'explique trop facilement, car la déraison et de tous les temps. Je me l'explique d'autant mieux qu'il y mèle une part de politique, puisqu'on a manifestement pulu se servir des clameurs de la rue pour agir sur vos posciences, pour influencer votre verdict. Je comprends out, jusqu'à ce mélange de violence et de froide habileté ont nous sommes témoins.

Mais ce que je n'admets pas, c'est qu'on nous dise que ous insultons l'armée, quand ceux-là même qui nous font e reproche aeclament un homme, le seul qui soit ertainement, sans discussion possible, un insulteur de France et de l'armée, M. le commandant Estherazy? le n'est pas discutable. M. Esterhazy renie une lettre ont l'authenticité sera prouvée plus tard, il m'importe eu. Je prends celles qu'il avoue; cela suffit, il n'est pas outeux que le commandant Esterhazy, qui porte encore uniforme, et j'ignore pourquoi, est un insulteur abominable le la France et de l'armée! Comment est-il possible qu'en sortant d'ici, j'entende crier: « Vive Esterhazy! » et « Vive l'armée! » Est-ce offenser les honorables officiers qui sont ici de leur dire qu'il est grand temps de distinguer 'armée du commandant Esterhazy?

Me Labori, tout à l'heure, criait : « Vive l'armée! » Comnent ne crierions-nous pas tous : « Vive l'armée! » quand ous les Français sont soldats, quand l'armée c'est la France lle-même en bataille pour la défense du foyer? Oui, vive 'armée! mais par quelle aberration, quand un homme parle le l'armée française comme le commandant Esterhazy en a parlé, ose-t-on associer ces deux cris : Vive Esterhazy! vive 'armée! » (Bruit.)

Enfin, Messieurs, nous avons vu ce spectacle, plus inatendu encore : deux des chefs éminents de l'armée française, 1. le général de Pellieux et M. le général de Boisdesfre, ont venus tenir au jury, sans s'en rendre compte peut-être, in langage comminatoire.

Dans son réquisitoire, M. l'Avocat général, reprochant à M. Zola d'avoir dit que le Conseil de guerre avait condamné par ordre, s'est écrié: « Où est l'ordre, montrez l'ordre, vous n'avez pas montré l'ordre. » En bien, je vous le montre, fonsieur l'Avocat général. Il est venu à cette barre, en uniforme, et il s'est manifesté aux yeux de tous. Oh! on n'

pas dit aux jurés : Je vous ordonne de condamner M. Emile Zola. Et je ne pense pas que M. Emile Zola ait pu avoir minstant la pensée que quelqu'un s'était présenté devant le Conseil de guerre et avait dit aux juges : Je vous ordonne de condamner Dreyfus, je vous ordonne d'acquitter Esterhaze. Non pas, il v a des manières de se faire entendre, et l'ist d'esprit de celui qui parle et l'état d'esprit de ceux a qui l'on parle sont des circonstances dont il convient de tear compte.

M. le général de Pellieux, s'adressant directement ox jurés, leur a dit : « Messieurs, le crime... — il n'a pas dit le mot, mais c'était certainement le fond de sa pensée — le crime de M. Emile Zola, c'est d'enlever la confiance qui les soldats doivent avoir en leurs chefs; » et vous faisant entre voir l'éventualité d'une guerre prochaine, il a conclu : « Sant cette confiance, nous menons vos enfants à la bouchere » Quelle menace plus directe pouvait-on faire entendre?

Et, le lendemain, M. le général de Boisdeffre était à cette barre et vous annongait que, si vous acquittiez M. Ende

Zola, il ne resterait pas a la tête de l'état-major.

Cette manifestation était antimilitaire au premier chet, cas ce n'est pas vous qui avez nommé le genéral de Boisdeffre, et vous n'avez pas qualité pour recevoir sa démission. M. E. général de Boisdeffre est un chef, mais un chef subordonée Nous ne savons pas quelles peuvent être ses capacites infitaires, nous devons les tenir pour acquises jusqu'à nomé ordre, et nous n'avons pas à prononcer sur son cas : c'est affaire entre lui et le Ministre de la guerre, ou le Parlement.

Ainsi, pour prouver qu'on n'avait pas donné l'ordre at Conseil de guerre, on a publiquement dicté ses volontés at

jury.

Eh bien! depuis les premiers sonpçons venant de la publication du bordereau, de la pièce de l'Ecluir, de l'acte d'acte sation de Dreyfus, jusqu'aux dermères manifestations de l'étalmajor, est-ce que vous ne voyez pas la formère toujours gruedissante dans cette affaire? Pour ma part, je vous l'ai dit, j'attenu Drevius d'abord pour coupable, a priori, sans rien savoir et je n'acrien à retrancher des sentiments que j'ai manifesté dans mon article. Je vous l'avouerai même, j'ai été beancouplus long a concevoir des doutes que certains hommes que certes, ne sont pas suspects de ne point aimer l'armée. O

vous a lu des articles de M. Paul de Cassagnac qui sont datés de 1896, et admettent par hypothèse la pensée d'un jugement à reviser. Il en a écrit plusieurs, je les ai lus, ils ne m'ont pas convaincu, je suis resté dans le silence, et vous ne trouverez pas, jusqu'aux derniers événements, jusqu'au jour où je suis allé voir M. Scheurer-Kestner, vous ne trouverez pas une ligne de moi se rapportant à l'affaire Dreyfus.

Je suis allé voir M. Scheurer-Kestner dans des conditions

que j'ai racontées publiquement.

J'ignorais absolument — bien que son vieil ami — j'ignorais absolument qu'il s'occupât de l'affaire Dreyfus : il ne m'en avait jamais dit un mot. Lorsque j'ai appris par les journaux qu'il avait là-dessus des renseignements particuliers, et qu'il croyait à l'innocence de Dreyfus, je suis allé le voir. Il ne m'a pas nommé le commandant Esterhazy, il m'a montré des écritures... Je ne suis pas graphologue, ces écritures n'ont point du premier coup décidé mon opinion : je l'ai dit le lendemain dans le journal, et j'ai continué de croire à la trahison de Dreyfus.

J'ai fait plus, j'ai demandé moi-même qu'on insérât dans l'Aurore des extraits d'articles de l'Intransigeant, dans lesquels se trouvaient des arguments contre Dreyfus. Je disais : Il faut que la vérité soit connue, n'hésitons pas à donner le

pour et le contre.

Ma conviction a donc été lente à se former. Si cela avait un intérêt pour vous, il suffirait de prendre la suite de mes articles pour voir combien j'ai résisté longtemps à cette idée que Dreyfus pouvait être innocent. Cependant, comment résister toujours, quand la lumière se fait chaque jour plus grande, et quand, à mesure que la vérité se découvre, on voit toutes les puissances organisées pour faire la justice se coaliser pour refuser la justice.

Messieurs, je sais bien qu'on a dit que c'était là un mouvement juif, et combien de ceux qui ne le disent pas le pensent. Eh bien! quels sont les faits qui résultent des dépositions à cette barre? Où est l'origine du mouvement en faveur de Dreyfus? Je ne parle pas de la famille, qui croit à son innocence, et qui, naturellement, soulèverait le ciel et la terre pour disculper le chef de la famille. Mais, en dehors des Dreyfus, quels sont les premiers qui ont pu donner corps à l'hypothèse de l'innocence? Messieurs, vous le savez, c'est

garchie et de fonder dans notre pays une démocratie 🎉

liberté et d'égalité.

Alors, la question s'est posée de savoir si ces deux vues ne sont pas en contradiction l'une de l'autre. Le principe de la société civile, c'est le droit, la liberté, la justice : le procipe de la société militaire, c'est la discipline, la cousgne l'obéissance. Et comme chacun, ainsi que je le disais tout l'heure, est porté par la conscience de l'utilité de sa fonctot à vouloir empiéter sur autrui, la société militaire, qui dispos de la force, tend à empiéter sur l'autorité civile et à considére la société civile d'un peu haut quelquefois. C'est un tort, le soldats n'ont de raison d'être que parce qu'ils défendent li principe que la société civile représente. Il faut que la réconsidire liation se fasse entre ces deux institutions.

L'armée professionnelle n'existe plus. Il ne s'agit plus d'résoudre la contradiction entre le droit commun des uns te privilege des autres, la liberté civile et l'esprit de corpour, si vous voulez, le huis-clos militaire. Il faut que l'armé universelle. l'armée de tous, se pénètre des idées de tou des idées universelles de droit, puisqu'elle se compose d'aniversalité des citoyens. Si, absorbée par la pensée d'éfense, qui est légitime avant tout, la société civile se ruit à la serritude militaire, en bien, nous aurions encore un s'à défendre, c'est vrai, mais on peut dire que la patrie mora serait perdue, parce que, désertant les idées de justice de liberté, nous aurions abandonné ce qui a fait jusqu'il dans le monde la gloire et le renom de la France parun le

Il faut que ces deux sociétés s'entendent, cela est néces saire. Il faut que la société militaire jouisse de tous ses droit pour accomplir tous ses devoirs. Il faut que la sociéte cube consciente de ses devoirs envers la Patrie, envers l'armé maintienne inflexibles ses droits, nou seulement, comme i le disais tout à l'heure, dans l'intérêt supérieur du provie qu'elle représente, mais aussi pour le maximum d'efficact de l'institution militaire, l'armé on la servir?

Ah! oui, il faut que l'armée soit forte, mais comme l'abb gation des uns et le commandement abolt des autres son destinés à se fondre dans un immense effort de vie et de mo pour la défense du territoire, il faut que la société civile. a supériorité de son principe, conserve son plein pouvoir de contrôle.

Messieurs, combien seriez-vous ici revêtus de l'uniforme au our de la mobilisation? Vous êtes tous de l'armée A quel moment l'armée sera-t-elle le plus admirable, si ce n'est à Theme où, courant aux fromhères, elle emportera notre cour A cotre espérance. Supposez-vous cent mille Français couthes par terre dans les premières batailles? It y aurait là dessus quatre-vingt-dix mille hommes qui, présentement, ne sont 🌬 revêtus de l'uniforme, et dix mille sculement de ceux qui te disent soldats aujourd hui. Fera-t-on deux tas? dira-t-on pur y a un honneur de dix mille militaires et un honneur le quatre-vingt-dix multe civils? Non, il n'y a qu'un honneur te tous. le même, celui qui consiste en l'accomplissement du levoir suprême, du devoir total envers la Patric. Nabusons donc pas d'un mot qui n'a plus le même sens qu'au temps les armées professionnelles. L'honneur de l'armée, aujourthat e est l'honneur de tous. Il n'y a qu'un honneur pour sarmee, c'est qu'elle soit puissante pour la defense nationale. 🛂 dans la paix, un elle se montre respectueuse des lois.

Ah! M. le genéral de Pelheux demandait la confiance l'antre our, et, tandes qu'il parlait, je songous que, pendant yingtisq ans d'Empure, nous ayons fait pleine confiance aux chefs le l'armée. On n'a rien cruique, on n'a rien controlé. Les ouvres que j'ai vus partir étaient pleins de confiance en leurs

hefs. Vous savez à quels désastres ils couraient.

On a reproché à M. Zola d'avoir écrit la Débàcle! Hélas! lessieurs, je le dis tout bas, s'il l'a écrite, c'est qu'il s'etait ouve des hommes de guerre inconscients pour l'organiser pour la faire! Des patriotes, comme ceux d'aujourd'hui, la hommes qui ont fait le mal sans être mal intentionnés, est que le patriotisme consiste non pas à admirer quand come tout ce qui peut se faire dans l'armée, mais à sou-cettre l'armée, dans l'intérêt de la patrie qu'elle doit servir ex pouvoirs de contrôle, aux disciplines de la loi.

Quand M. le général de Boisdeffre est venu à cette barre, près M. le général de Pellieux, faire entendre au jury des coles chargées de menaces, il nous a fait comprendre ce qui dù se passer devant le Conseil de guerre, et, par ce que sus avons vu du procès à ciel ouvert, nous avons pu juger ce qui s'est passé à huis clos. Le langage de M. le général

Billot à la tribune avait été assez clair, c'était l'équivalent d'un ordre. Et M. le colonel Picquart n'a-t-il pas dit, pour expliquer l'insuffisance du rapport Ravary : « M. le général de Pellieux avait conclu au non-lieu, le commandant Ravary ne pouvait pas faire autrement que de conclure comme son chef. »

Voilà qui donne bien des explications. Il n'est pas besoin d'en conclure qu'à àucun moment des généraux ont manqué sciemment à leur devoir. Il nous suffit de prendre leurs propres paroles pour découvrir comment, sans le vouloir, sans s'en rendre compte, ils se sont écartés de la voie claire du

droit et de la justice.

M. le général de Boisdeffre l'aurait prouvé surabondamment si cela avait été nécessaire. On attendait de lui la preuve. On ne la lui demandait pas, nous n'avions pas le droit de la lui demander, mais, au fond de nos cœurs, nous souhations tous, qu'il la fit connaître. S'il avait apporté une preuve décisive devant laquelle tout le monde put s'incliner, pour ma part, je vous le jure, je serais sorti d'ici soulagé.

Mais quelle sorte de preuve nous a-t-il apportée ?

Un document postérieur de deux années au jugement de Dreyfus! Messieurs, qu'est-ce que c'est que cette justice qui découvre des preuves d'une condamnation deux ans après l'arrêt rendu, et qui nous produit comme convaincantes des pièces qui n'ont pas eté soumises à l'accusé! C'est la pha losophie de ce huis clos. On en connaît tou- de ce huis clos, jusqu'aux pièces secrètes, connues de tous, sauf de celuquelles out fait condamner. Les experts ne veulent pas raconter ici leur expertise : ils la monnovent dans les journaux. On nous cache des documents dont la révélation serait, deon, nuisible aux intérêts de la défense nationale, et ces pièces, qu'on refuse à M. Scheurer Kestner, qu'on refuse à la Chambre, courent les grands chemins dans la poche de M. Esterhazy. M. Méline, à qui Jaurès dit: « Oui ou nonavez-vous communiqué secrètement aux juges des pièces soustraites à l'examen de l'accusé? » lui réplique : « On vous répondra ailleurs. » Ailleurs, c'est ici, et, ici, on ne nous » pas répondu, car je ne peux pas prendre pour une réponse Fallégation que, deux ans après la condamnation, on a colla trouvé une preuve contre le condamné.

Le colonel Picquart nous a dit que cette pièce était un faux-

toi. j'admets par hypothèse qu'elle soit vraie. Je dis que, si de est vraie, notre premier devoir à tous, c'est que Dreyfus. caître ou non, il faut que cette pièce lui soit soumise, à lui à son avocat, et si vous déclarez que, parce qu'il est juif, ne doit pas etre jugé comme tout le monde, un jour on dira même pour le protestant ou pour le libre penseur... on l'a it déjà... Où vous arrêterez-vous?

C'est la négation de l'idée française qui est sortie de la Réolution, l'idée de la même liberté pour tous, l'idée de la toléance pour tous, l'idée de l'égalité des garanties. Légalité du troit, l'égalité de justice. S'il arrive que vous condanguiez un pur un homme sans les formes de justice, un jour les formes è justice seront abrogées par d'autres à votre détriment.

Les historiens ont-ils assez récriminé, et combien justement, outre l'abominable loi du 22 prairial édictée par Robespierre our se débarrasser de ses ennemis! Tous les penseurs out oué à l'exécration des hommes cette loi abominable qui suprimait la défense : c'était odieux, infâme. Mais, au moins, aissait on connaître à l'accusé l'accusation. Pourquoi ne le faites-vous pas, vous, en des temps qui ne sont pas de violence révolutionnaire, dans la paix, dans la tranquillité, quand tous les organes des pouvoirs publics fonctionnent fibrement? Je dis, moi, qu'il faut la loi, toute la loi pour ondamner un homme, un officier français, car c'était un officier français, et non des moins distingués, on vous l'a st. appartenant à une famille qui avait donné des preuves le patriotisme. (Benit.)

Je ne connais pas la famille Dreyfus, je ne fais que repro Juire la partie du temoignage de M. Lalance, dont M° Labori

ous a donné connaissance.

Je ne vois pas, même si Dreyfus est un traitre, l'intérêt ue nous pouvons avoir à refuser d'honorer des hommes qui le sont pas responsables du crime et qui ont donné des preuves manifestes d'amour pour la patrie française. Je me fefuse à faire retomber sur tous la faute d'un seul. Si Dreyfus et coupable, qu'il soit puni aussi rigoureusement que vous condrez, mon article est là pour dire que je ne demanderai i grâce ni piné pour lui. Mais, s'il a des freres, des enfants, les parents qui se sont conduits en bons Français, je croirai n'honorer en leur rendant justice. (Mouvements durers.)

C'est le malheur des temps où toutes les passions sont

follement déchaînées qu'ou ne veut pas entendre la vox de la raison, qu'on s'injurie, qu'ou s'accuse. Vous avez vu iet même des officiers, d'anciens camarades, qui dement rivaliseraient de vaillance, de dévouement et de sacrifice, si le pays était menacé, vous les avez vus s'accuser, se deme echanger des répliques, comme des coups d'epec. Deman, le colonel Picquart croisera le fer avec un compagnon d'armes qu'au fond de son cour et aime peut-être. Et nous, qui ne petons pas l'uniforme, nous qui sommes Français tout de même, et qui entendons aussi que la France soit efficacement offendue, que faisons-nous?

Quelques-uns d'entre nous alteguent qu'une erreur judiciaire à peut-être été commise. Un grand err part alors de la faule: Traître, vendu, canaille, renegat, agent des juifs! Et ce soit des Français, Messieurs, qui croient servir la France en a signalant comme un répaire de vendus, ce sont des Frances à qui l'idée ne vient pas de supposer chez leurs compatries un mouvement de genérosite française. On s'injurie, on se

hait. Et c'est ainsi qu'on prétend servir la patrie!

Messieurs, je le disais fout à l'heure, si nos adversaires nous comprennent pas, nous avons vis-à-vis de nous-mement et vis-à-vis de notre pays le devoir de les comprendre, and de nous appliquer à dissiper l'obscurité des esprits et à fare la lumière pour tout le monde. Quant a moi, j'estime que la pire trahison, parce que c'est la plus commune, dans le est dont il s'agit, c'est la trahison de l'esprit français, de l'esprit français qui s'est fait un si beau renom dans le monde, de l'esprit de tolérance et de justice qui nous a fait aimer public de tous les peuples de la terre. Car meme si la France devait de tous les peuples de la terre. Car meme si la France devait disparaître demain, il demeurerant d'elle une chose éternelle les sentiments de liberté et de justice humaine qu'elle déchaînes dans le monde en 1789.

Messieurs, quand l'heure des mjures est passee, quand or a fim de nous outrager, il faut bien répondre, et alors qui nous objecte l'on? La chose jugée...? Regardez la. Messieurs, voyez ce Christ en croix. La voilà, la chose jugée, or l'a mise au-dessus du juge pour qu'il ne fût pas troublé de cette vue. C'est à l'autre bout de la salle qu'il faudruit placer l'image afin qu'avant de rendre sa sentence le juge eût devaut le veux. L'exemple d'erreur judiciaire, que notre civilisation tient pour la houte de l'humanité, «Mouvements divers.)

Ah! our, je ne suis pas un des adorateurs du Christ au sens i beaucoup d'entre vous l'entendent peut être, mais je lui suis ait être plus fidèle, à lui, et je le respecte certainement plus de beaucoup de ceux qui préchent le massacre an nom d'une

figion d amour. (Brut.)

Il est ven, rien n'est si répugnant que de paraître defente un traitre. Mais que faisaient donc ceux qui protestent plus bruyamment aujourd'hui quand la trahison la plus érée obtenait ouvertement l'indulgence des pouvoirs blies et du chef même de l'Etat? Le maréchal Bazaine; nit bien un traître, n'est-ce pas? Il avait livré des soldats ançais par centaines de mille, au moment critique où il deadait de lui de changer le sort de nos armes et de sauver patric. Je ne veux pas faire de déclamation, mais p'affirme, je defie ici qu'un homme se lève pour me contredire, que azaine a commis l'acte le plus déterminé de trahison connu ms l'histoire des guerres. Condamné à la dégradation ditaire, à la mort, on lui a fait grâce de la dégradation ditaire, on lui a fait grâce de la vie. Enfin, on la fait ader.

Dites moi, pensez vous que la responsabilité des chefs soit us grande que celle des soldats? Oui, sans doute. En bien! Il en est ainsi, dites-moi alors pourquoi l'on sévit impitoyament tous les jours contre de simples soldats coupables un moment de révolte que je blàme, tandis qu'on a osé acier le traître par excellence, celui qui n'a pas d'excuse, dui que la France avait comblé et dont elle attendait la ain tendue au jour du désastre suprème? A quel régime 1 la sommis? Je vondrais vous lire tout au long la brochure 3 M. Marchi, directeur de la prison des îles Sainte-Margue-le. Voiet d'un mot quelles étaient les instructions de ce solier:

Vous traiterez le prisonitier avec les plus grands egards; en un min, Sainte-Margaerit; il faut être n'imme du monde et non derecteur d'une lison de preventirit.

M. Marchi arrive à Sainte-Marguerite, et parce qu'il ecche à remphr le plus discretement possible son devoir, ce qu'il fait surveiller le condamné toutes les fois qu'il va promener sur la terrasse, M. le lieutenant-colonel Villette,

qu'on a donné pour compagnon à Bazaine, se rend à Pars.

et fait réprimander le directeur.

Il serait trop long de vous mettre au courant, par le détail, du régime du prisonnier. Il faudrait décrire les appartements, dénombrer les serviteurs, les amis qui se succèder. Qu'il vous suffise de savoir que des ministres écrivirent à Bazaine, que des ministres l'appelèrent « M. le maréchal », loi, le dégradé, et qu'il fut question de le passionner. On laissait des bateaux venir jusqu'au bord de la terrasse, d'où il s'entretenait avec les visiteurs. La veille » son évasion, il avait obtenu la permission de sortir avec un

gardien.

Eh bien! vraiment, quand je compare cette tolérance, ou trageante pour la France et pour l'armée, avec le régine imposé au prisonnier de l'île du Diable, lorsque je me rappelle qu'un officier d'artillerie. Triponé, qui n'avait pas seulement communiqué des documents à l'étranger, mais qui avait livré le détonateur de Bourges, dont nous étions les seuls posses seurs en Europe, à la maison Armstrong, qui en avait fait bénéficier l'Allemagne, lorsque je vois que Triponé a été condamné à cinq ans de prison et qu'au bout de deux ans et demi on lui a fait remise de sa peine, lui dont le crimen n'était certainement pas inférieur à celui de Dreylus, je disqu'il n'y a pas égalité de peine entre ces chrétiens et ce juife

L'adjudant Chatelain qui se promène en ce moment à la Nouvelle Calédonie — il a. sans doute, une ferme où il élève du bétail — fut convaincu, si j'ai bon souvenir, d'avoir vendu certains documents à l'Italie. Il n'était pas moins coupable

que Dreyfus. Quelle différence de traitement!

On parle d'égalité de la loi. C'est un mot. Nous attendons la réalité. C'est pour obtenir cette égalité de la loi, c'est pour obtenir un jugement légal, c'est pour obtenir la communé règle de justice que nous sommes devant vous. Vous ne pouvez nous refuser notre demande sans vous faire dommage à vous-mêmes. On nous reproche d'avoir violé la loi. Tout au contraire, nous nous présentons à cette barre dans l'intérêt de la loi, et si quelque autre moyen nous avait été laissé d'obtenir justice, nous ne serions pas ici.

Pour le redressement d'une erreur judiciaire, on s'est adressé au ministère, au pouvoir exécutif. Vous savez ce qu'a fait M. le général Billot : il a refusé d'agir. M. Trarieux s'est adressé à M. Méline, M. Scheurer-Kestner s'est adressé à M. Méline; M. Méline n'a pas même voulu avoir de conversition avec eux.

Au Sénat, discussion, néant. A la Chambre, discussion, peant. De même pour le Conseil de guerre : enquête du généra, de Pellieux, enquête du commandant Ravary, toute la procédure que le procès a montrée aboutissant à rendre de plus en plus difficile la manifestation de la vérité. Et quand tous les pouvoirs organisés pour le maintien de la loi manquent à la loi, quand les puissances de justice et de vérité se dérobent à la justice et à la vérité que faire pour ceax qui croient comme M. Zola, qu'un peuple ne peut pas rester en doute sur sa propre justice. C'est l'appel au peuple qui se présente alors à l'idée de tous, l'appel au peuple représenté par douze jurés choisis au hasard pour dire si l'heure leur paraît venue de faire la lumière, et s'ils pensent que la justice a assez longtemps attendu.

Non que les jurés, sans doute, aient des lumières supéteures : les jures sont des hommes. Mais le désintéressement de l'esprit de corps leur laisse toute liberté d'esprit pour donner à la France les satisfactions de justice qui doivent

primer tous autres intérêts.

Nous sommes devant vous. Messieurs, vous allez prononcer tout à l'heure. Nous ne vous demandons rien que d'exiger, que de faire la verité. La vérité n'est d'aucun parti, c'est le bien de tous. M. Zola, sans la vérité ne peut rien. Avec une parcelle de vérité, il est invincible. Donnez-nous, donnez une Français qui l'attendent, la vérité, toute la vérité. Le bon renom de la France dans le monde l'exige. Aussi la pacification des esprits qui ne se fera pas jusqu'à ce que la vérité soit connue.

El surtout gardez-vous de vous faire ce raisonnement qui est, à l'heure actuelle, dans un trop grand nombre d'esprits : « Il est possible que Dreyfus ait été condamné illégalement, mais il l'a été justement; c'est assez, n'en parlons plus, »

Erreur profonde. Une illégalité est une forme d'iniquité,

poisque la loi est une garantie de justice.

Messieurs, tous les généraux, tous les magistrats réunis peuvent pas faire dire que l'illégalité qui vient d'une forme descetueuse de justice, ne soit une justice imparfaite, de garanties insuffisantes, parce que la loi n'est vien qu'use garantie de la justice. Faire de la justice en dehors de la loi,

nul n'en a le droit ni le pouvoir.

Si vous voulez rendre le suprême service à la patrie los les circonstances présentes, faites que la suprématie de la bisoit incontestée et par la foi, la suprématie de la justice faites disparaître de nos âmes ce respect, absurde dans mo démocratie, de la raison d'Etaf.

La raison d'Etat se comprend avec Louis AIV, avec Napoléon, avec les hommes qui ont un peuple dans la main et le

gouvernent selon leur bon plaisir.

Dans une démocratie, la raison d'Etat n'est qu'une coutre diction un vestige du passé. La France est une haute personne morale, disait Gambetta. Je ne renie rien de la France Monarchie ou Republique Mais je dis que la tradition de la raison d'Etat a fait son temps et que l'heure est venue put nons de nous attacher à l'idee moderne de liberté et de justice égalitaire. Après le devoir primordial de la defense du sol, rien ne saurait être plus urgent pour nous que de constituer, après tant de funestes épreuves, un regime de liberté et de justice qui soit, comme ce fut l'ambition de un pères, un exemple pour toutes les nations civilisées.

A l'heure actuelle, je le reconnais, le probleme vous es posé d'une façon aiguë, douloureuse. It est périble pour not comme pour vous, de nous trouver en conflit avec de brave gens qui sont soldats, qui ont cra bien faire, qui veulen bien faire, et qui, croyant bien faire, n'ont pas bien faire Cela arrive aux civils sans uniforme, cela arrive aux civil en uniforme militaire, car les soldats ne sont que des homes

mes faithbles comme les autres.

Comment faire si nous de commençons par répudier lantement ce sophisme de la raison d'Etat, qui nous a fait tande mat, qui a curayé par la guilloture et par les violences d'étoutes sortes le magnifique mouvement de la Révolution française! Ah! nous avons détruit la Bastille, nous dans tous les 14 juillet pour célebrer la suppression de la raison d'Etat. Mais une Bastille intérieure est demeurée tout a fond de nous-mêmes, et, quand nous nous interrogeout une illégalité commuse au détrument des autres nous parallacceptable, et nous disons et nous pensons que ce petêtre un petit mal pour un grand bien.

A vous de savoir si, sans vous prononcer sur les fantes de i que ce soit, sur les erreurs inhérentes aux jugements intains, vous voulez rechercher la vérité pour la verité, ire la justice pour la justice, comme la loi vous en donne droit, comme l'intéret de la patrie vous en impose le devoir

lors écartez toutes considérations de personnes.

Vous n'avez pas à juger iet M. le général de Boisdeffre, si plus que M. le général de Pellieux qui s'expliqueront ec leurs chefs, ce n'est pas votre affaire. Ils n'out ni aprobation ni blàme à recevoir de vous. Quoi que vous dédiez, il n'en peut résulter de danger que si vous abandonez vous-mêmes la cause de la loi de justice que vous aprésentez. Cela vous ne le ferez pas. Vous mettrez la loi vile au-dessus de toutes les prérogatives. Vous garderez tact le dépôt de nos conquêtes de liberté. d'égalité, en abors de toutes considérations de races ou de croyances, vinsi vous nous rendrez l'inappréciable service de reprimer premiers mouvements de guerre religieuse qui seraient

🤛 deshonneur de ce pays... (Murmares.)

Vous protestez, tant mieux! Je veux bien croire que pas n'avez pas l'intention de renouveler les guerres bligion! Cependant, quand je vois en France, dans notre rance d'Algérie, quand je vois qu'on a pillé des magasins, a'on se vante dans les journaux d'avoir jeté les colfres-forts à mer, d'avoir déchiré des traites, quand je vois qu'on a mascré des juifs coupables d'aller chercher du pain pour leur mille, j ai le droit de dire que les guerres religieuses n'ont s présenté d'autre spectacle dans l'histoire. C'est pourquoi demande aux jurés d'aujourd'hui, en se prononçant dans sens de la liberté et de la justice pour tous, même pour juifs, de marquer teur volonté de mettre un terme à ces cès, de dire aux fauteurs de ces sauvageries; « Au nom Peuple français, vous n'irez pas plus loin! »

Messieurs, nous sommes la loi, nous sommes la tolérance, tradition de l'esprit français, nous sommes les défenseurs l'armée... (Rives et marmures) oui, de l'armée, sur les érêts de laquelle les préventions de l'esprit de corps vous usent, car nous ne séparons pas la justice du patriotisme, l'armée ne sera forte que contrôlée et respectée qu'à la adition de puiser sa force dans le respect de la loi. Oui,

st nous qui sommes les défenseurs de l'armée quand nous

vous demandons d'en chasser Esterhazy. (Bructs, cris. Ce sont les ennemis conscients ou inconscients de l'armée pu proposent d'en chasser Picquart pour y garder Esterhazy!.. Messieurs les jurés, un général est venu vous parler de vos enfants, dites-moi qui d'entre eux voudrait se trouver cans le hataillon d'Esterhazy! Dites-moi si vous donneriez vos fils à cet officier pour aller à l'ennemi? Il suffit de poser la

question. Qui ne sait d'avance la réponse?

Messieurs, j'ai dit. Nous avons traversé dans ce siècle de terribles épreuves, nous avons connu toutes les gloires et tous les desastres, nous sommes à ce moment tragique le notre histoire devant l'inconnu, entre toutes les craintes et toutes les espérances. Saisissez l'heure, comme nous l'avons saisie nous-mêmes, faites vos propres destinées. C'est une chose auguste, le peuple se jugeant lui-même, c'est une chose redoutable aussi, le peuple décidant de son avenir. A vous, Messieurs, de prononcer moins sur nous que sur vous-mêmes. Nous comparaissons devant vous. Yous comparaisson devant l'histoire. (Applaudissements et clameurs.)

### RÉPLIQUE DE M. L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. L'Avocat Général. — Monsieur le Président, je voudras dire un mot seulement.

M. LE PRESIDENT. - Vous avez la parole.

M. L'Avocat general. — Messieurs les jurés, l'heure n'est pas aux discussions. M. le Président m'a prévenu qu'il retrescrait l'audience à demain. s'il devait y avoir des réphques C'était me dicter mon devoir et je n'apporte pas une réplique Mais ce que je tiens à faire ici d'une mamère très nette et très précise, c'est à poser la question, parce que depuis deux jours, on n'en a jamais parlé. (Applaudissements.)

C'est M. Zola lui-même qui la posera, et je m'en remettra

à lui.

Lorsqu'à l'audience de lundi, il a commencé la lecture de sa déclaration, — et j'imagine qu'au début de cette déclaration, il a mis précisément ce qui était essentiel, — il vous de dit que M. le Président du Conseil, en déclarant à la Chambre qu'il ayait confiance dans les douze citoyens aux main

desquels il remettait la défense de l'armée, avait voulu vous donner l'ordre de le condamner.

El pour mieux insister sur cette idée, il a ajouté : « Je dénonce à la conscience des honnêtes gens cette pression

des pouvoirs publics sur la justice du pays! »

Il a ajouté : « M. le général Billot a fait de même vis-àvis du Conseil de guerre, en parlant à la tribune de la Chambre! »

Eli bien! messieurs les jurés, ici, vous étes les arbitres et vous savez si quelqu'un a jamais essaye de peser sur vos léterminations et, par consequent, voilà l'aveu qui a été ici sassé sur ce qu'on appelle l'ordre de juger!

Car, enfin, Messieurs, yous me permettrez bien de dire, et rous ne serez dupes d'aucune diversion, que vous n'êtes saisis que d'une question et que vous n'en trancherez aucune

autre ; M. Clemenceau l'a dit il y a un instant.

Le Conseil de guerre de 1898 a-t-il jugé « par ordre » et contre sa conscience? Est-il crimmel? A-t il rendu une sentence inique, qui à jamais pèsera sur les Conseils de guerre? A-t il, « par ordre », commis le crime juridique d'acquitter

sciemment un coupable?

On lui a lancé cette odieuse insulte avec le fracas que vous savez et la persistance furieuse qui s'est établie à nos audiences démesurées; j'ai bien le droit de prendre acte de ce qui s'est passé pendant ces quinze audiences. On n'a même pas tenté de prouver l'imputation diffamatoire, parce qu'elle ne pouvait un seul instant se soutenir. (Applandistements.)

Et nous assistons à ce spectacle inconcevable que, depuis deux jours, alors que pendant douze audiences on a jeté finsulte, on en est réduit, pour se faire tolérer, à venir dire qu'il n'y a que des soldats de bonne foi, un état-major de bonne foi, de braves soldats, de loyaux généraux, et que

ous les généraux sont de bonne foi.

J'ai le droit de prendre acte de l'aveu qui s'est ainsi produit et de vous dire : Je vous demande énergiquement de faire sustice de ces procédés contradictoires, de condamner l'acte tévolutionnaire qui n'est qu'une œuvre de destruction. Il faut que la réparation soit à la hauteur de l'offense.

Je vous l'ai déjà dit. Et voulez-vous que j'en apporte une preuve éclatante, puisqu'elle s'est produite à l'audience?

C'est que les insulteurs sont obligés de se cacher mi detrer l'armée en criant : Vive l'armée! Bravos et longs appl « dissements. Cris de : Vive l'armee!)

La France est sure de vous! messieurs les jurés; proce pour guide l'âme de la patrie! (Applandissements prolonges)

#### RÉPLIQUE DE Mª LABORI

Mo Labort se lève Violentes chameurs. Cris : Not Non! Assez! Assez! Mo Labori, dominant les prototations :

Messieurs les Jurés,

Excusez ma voix, car je suis au bout de mes forces.

Il fallant ce decnier incident pour bien montrer entre qui ici, la question se pose ; entre ceux qui, comme le disuit de menceau, représentent la justice, la tiberté et le droit, et cou qui ne veulent pas que, comme dans tous les procès, la défense ait, à cette barre, la dernière la parole.

M. l'Avocat général s'est levé, non pas pour faire une replique, mais pour me traiter personnellement d'insulteut de l'armée (*Benit*), car c'est moi qui parle ici depuis deux

jours.

Je n'étais pas habitué à recevoir, dans une enceinte de justice, des coups personnels de cette nature : je ne suis pade ceux qui se cachent derrière personne, et je ne suis pade ceux qui accepteront que, même du banc de l'accusation une parole d'insimuation on d'attaque monte vers moi... malgre la hauteur du siège dont elle part! (Applaudisse ments)

M. l'Avocat général, trompe, je suppose, et entrainé par les exemples d'autorité que quelques uns sont venus apporterici, s'est imagine qu'il avait le droit de donner des leçons; je le lui refuse! Il ne s'est leve que pour lancer quelques paroles éclatantes. Je sais ben. — puisqu'elles étaient courtes et qu'elles ne pouvaient pas avoir d'effet par ellesmèmes — pourquoi elles étaient préparées : elles étaient préparées pour une mamfestation qu'on avait le droit d'attendre d'une salle qui est composée, et composée contre nous.

Cela dit, Messieurs les Jurés, et cela suffit pour répondre, j'ai cependant encore un mot à ajouter... — je vous demande pardon du ton dont je dis tout cela, c'est le seul moyen que j'aie de vous parler encore; — je veux ajouter un mot pour préciser la question que vous avez à résoudre et montrer à M. l'Avocat général qu'il est deux façons d'entendre le droit : la sienne et la nôtre.

Il n'y a pas d'autre question qui vous soit posée que celleci : M. Zola est-il coupable... (Plusieurs voix furieusement : Oui! — D'autres voix : Silence!)

Messieurs les Jurés, que ces clameurs de ceux qui ne comprennent pas le respect qui est dû à la justice vous dictent la fermeté qui sera la vôtre, et votre devoir!

Vous n'avez qu'une chose à dire, uniquement, en arbitres souverains que vous êtes, placés aujourd'hui plus haut que tous, plus haut que l'armée, plus haut que la justice ellemème, je veux dire plus haut que la justice ordinaire, parce que vous êtes la justice du peuple qui va, dans un instant, (désignant du doigt la salle des delibérations du jury) làhaut, rendre un jugement historique! Vous êtes souverains! Dites, si vous en avez le courage, que cet homme est coupable d'avoir lutté contre toutes les passions, contre toutes les haines, contre toutes les colères, pour la justice, pour le droit et pour la liberté! (Vifs applaudissements.)

M. LE PRÉSIDENT. — Vous n'avez rien à ajouter, Messieurs Emile Zola et Perrenx?

R. — Non.

M LE PRÉSIDENT. — Je déclare que les débats sont terminés.

## LE VERDICT

M. le Président donne lecture des questions qui sont Posées au jury.

#### PREMIÈRE QUESTION

Perrenx, gérant, est-il coupable d'avoir, à Paris, depuis l'aloins de trois mois, dissamé publiquement le premier Con-Beil de guerre du gouvernement militaire de Paris, ayant

siégé les 10 et 11 janvier 1898, en publiant dans le numéro 🗑 de la deuxième année d'un journal portant la date 🎉 jeudi 13 janvier 1898, dont il est gérant, et qu'il a signé 🦥 cette qualité, ledit numéro vendu ou distribué, mis en ven ou exposé dans des lieux ou réunions publics, un action signé Emile Zola et intitulé : « Lettre à M. Félix Faur Président de la République », contenant les passages st vants:

Première colonne de la première page :

« Un Conseil de guerre vient par ordre d'oser acquitter un Esterhe

soufflet suprême à toute vérité, à toute justice. »

 Et c'est fini, la France a sur la joue cette somillure, l'histoire écris que c'est sous votre présidence qu'un tel crime social a pu 🦸

Sixiome colonne de la première page :

« Ils ont rendu une sentence inique qui à jamais pesera sur 🐞 Conseils de guerre, qui entachera désormais de suspición leurs arre Le premier Conseil de guerre a pu stre inintelligent, le second est f cement crimine.. »

Deuxième colonne de la deuxième page : « J'accuse le deuxième Conseil de guerre d'avoir couvert cette ille lité par ordre, en commettant à son tour le crime juridie d'acquitter sciemment un coupable. »

Lesdits passages contenant imputations de faits de nate à porter atteinte à l'honneur et à la considération de premier Conseil de guerre du gouvernement militaire 📜 Paris?

#### DEUXIÈME QUESTION

Zola est-il coupable d'avoir, à la même époque et 🦢 même lieu, procuré sciemment, soit au sieur Perrenx, 👀 à tout autre rédacteur ou employé du journal, pour le fai parvenir audīt gérant afin d'être publié. Fécrit contenant 📗 passages susvises, les moyens qui ont servi à commettradiffamation publique ci-dessus signifiée, sachant qua devaient y servir?

La délibération du jury a duré trente-cinq minutes. sept heures, l'audience est reprise. Le chef du jury lève :

Sur mon honneur et ma conscience, dit-il, la déclarati

du jury est : En ce qui concerne Perrenx. Oui, à la majorité. En ce qui concerne Zola, Oui, à la majorité.

Le jury est muet sur la question des circonstances atténuantes.

Au fond de l'auditoire, des acclamations se font entendre de nouveau. M. Emile Zola, faisant allusion à ces acclamations, s'écrie : « Ce sont des cannibales! »

La séance est suspendue. La Cour se retire. Puis la séance est reprise et le Président lit l'arrêt de la Cour :

# L'ARRÊT

M. Perrenx, gérant de « l'Aurore », est condamné à quatre mois de prison et 3,000 francs d'amende.

M. Emile Zola est condamné à un an de prison et 3,000 francs d'amende.

| · |  |   |  |
|---|--|---|--|
|   |  |   |  |
|   |  | - |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |

# LE PROCÈS ZOLA

# DEVANT LA COUR DE CASSATION

(31 mars — 2 avril 1898)

| 1 |   |   |  |  |   |   |  |
|---|---|---|--|--|---|---|--|
|   |   |   |  |  |   |   |  |
|   |   |   |  |  |   |   |  |
|   |   | • |  |  |   |   |  |
|   | _ |   |  |  |   |   |  |
|   | · |   |  |  |   |   |  |
|   |   |   |  |  |   |   |  |
|   |   |   |  |  | • |   |  |
|   |   |   |  |  |   |   |  |
|   |   |   |  |  |   |   |  |
|   |   |   |  |  |   | ٠ |  |
|   |   |   |  |  |   |   |  |
|   |   |   |  |  |   |   |  |
|   |   |   |  |  |   |   |  |
|   |   |   |  |  |   |   |  |
|   |   |   |  |  |   |   |  |
|   |   |   |  |  |   |   |  |
|   |   |   |  |  |   |   |  |
|   |   |   |  |  |   |   |  |
|   |   |   |  |  |   |   |  |
|   |   |   |  |  |   |   |  |
|   |   |   |  |  |   |   |  |
|   |   |   |  |  |   |   |  |
|   |   |   |  |  |   |   |  |
|   |   |   |  |  |   |   |  |
|   |   |   |  |  |   |   |  |
|   |   |   |  |  |   |   |  |
|   |   |   |  |  |   |   |  |
|   |   |   |  |  |   |   |  |
|   |   |   |  |  |   |   |  |
|   |   |   |  |  |   |   |  |
|   |   |   |  |  |   |   |  |
|   |   |   |  |  |   |   |  |
|   |   |   |  |  |   |   |  |

# COUR DE CASSATION

#### CHAMBRE CRIMINELLE

## Audience du 31 mars

# PRÉSIDENCE DE M. LOEW

SOMMAIRE. — Conclusions de M. Mornard pour MM. Zola et Perrenx. — Rapport de M. Chambarcaud, conseiller rapporteur. — Réquisitoire de M. Manau, procureur général. — Arrêt.

# CONCLUSIONS

De Me Mornard, avocat à la Cour de cassation, pour M. Emile ZOLA et M. A. PERRENX, à l'appui du pourvoi par eux formé contre un arrêt de la Cour d'assises de la Seine, rendu le 23 février 1898.

#### PLAISE A LA COUR

Attendu que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des dispositions légales ci-dessous visées, savoir:

#### PREMIER MOYEN

Violation de l'art. 317, C. inst. crim. et des droits de la défense, en ce que deux témoins régulièrement cités et notifiés, dont le témoignage a d'ailleurs été déclaré utile à la manifestation de la vérité par arrêt de la Cour d'assises du 11 février 1888, ont été entendus dans leurs réponses aux questions posées par ledit arrêt sur les conclusions de la défense, sans prestation préalable du serment exigé par l'art. 317 C. inst. crim.

I. — Attendu que tout témoin cité et notifié appartient au débat et doit à peine de nullité être entendu comme tel (Cass. 27 mars 1896, Bull. nº 123, 8 mai 1897, B. nº 159.)

Que les témoins ainsi acquis aux débats ne peuvent être

écartés sans le consentement de l'accusé et du Ministère public qu'en vertu d'un arret constatant la complète inutible « leurs temoignages pour la manifestation de la vérité tass. 30 pullet 1896, B. nº 252 Voy. conf. Cass. 19 août 1880 b. 81-1-190, — 4 février 1887, D. 88-1-46, 6 janv. 1881, b. 82-4-46.)

Que si la Cour d'assises reconnaît l'utilité de leur témognage, elle doit à peme de nullité recevoir, ou cen cas d'unpossibilité de comparution des temoins) faire recevoir leur lemoiznages avec les garanties légales de sincérité assures aux parties dans les affaires soumises au jury. Cass. 29 sept. 1842. Bull. nº 250 — Su ev. 1842 1-781 et la note — Fansim Helie I. 7. p. 605 — Dalloz repert. V. Témoins nº 238.)

II. - Attendu, en fait, que la dame de Boulancy et la demoiselle de Communges, temoins régulièrement cites et notifiés, ont fait parvenir au Président des assises des lettres où elles excipaient de leur état de santé pour ne pas comparatre : que la défense a pris aussitôt des conclusions, où declarant ne pouvoir renoncer au teanoignage de ces témoins predispensables pour la manifestation de la vérité, elle a réclaration de médical desdits témoins.

Que, faisant droit à ces conclusions par arrêt du 8 février, la Cour a commis un expert à cet effet pour être ensuite su son rapport « par les parties conclu et la Cour statué ce qu'il

appartiendra ».

Que le 11 fevrier la Cour « statuant sur les conclusions prises par les prévenus et sur lesquelles la Cour avait sursis à statuer dans son arrêt du 8 fevrier — considérant que le danie de Boulancy et la demoiselle de Comminges sont, et raison de leur était de sante, dans l'impossibilité de se présenter à l'audience; que néanmoins leurs témoignages peuvent être utiles à la manifestation de la vérité et qu'il y a heu de faire recevoir par un magistrat leurs dépositions... par ces motifs, commet M. Bertulus, juge d'instruction, lequel aura pour mission de se transporter au domicile de la dame de Boulancy et de la demoiselle de Comminges, et de recevoir leurs dépositions sur les questions posces dans les conclusions prises par Perrenx et Émite Zula, savoir, « Suit l'énumération des questions à l'exception de la neuvième, rejetée par l'arret.)

Attendu qu'en vertu de cette commission rogatoire le magistrat commis à transmis à M<sup>no</sup> de Boulancy et à M<sup>no</sup> de Commanges, les questions posées par l'arrêt dont il leur a donné lecture, et qu'il a recueilli les depositions de ces témoins sur lesdites questions, suivant procès-verbaux des 12 et 13 évrier : que ces dépositions ont eté soumises à la Cour et au rv. à l'audience du 15 février, le President ayant autorisé un des défenseurs à en faire lui même la lecture.

Mais attendu que les depositions de ces témoins cités et otiliés, sur les questions régulièrement posées, n'out pas été eques avec les garanties légales de sincérité assurées aux par-

les dans les affaires soumises au jury

Qu'en effet les procès-verbaux, dressés les 12 et 13 février 1898, spécifient les termes dans lesquels les témoins sasvisés par preté serment avant de répondre aux questions posées ar la défense et admises par l'arret du 11 février; qu'ils moncent que Mac de Boulancy et Mac de Comminges ont prêté serment de dire toute la vérité, men que la vérité »; pais que ces témoins n'ont point prêté le serment « de parlet aux que ces témoins n'ont point prêté le serment « de parlet aux haine et sans crainte » exigé par l'art. 317; qu'aux termes d'une jurisprudence constante. l'absence de ces mots aux la formule du serment prêté par les temoins cités et no miés dans les affaires soumises au jury, enlevant aux parties garantie légale de la sincerité des déclarations desdits moins, entache d'une nullité absolue les débats, le verdict d'arrêt.

Que l'arrêt attaqué tombe donc de ce chef sous le coup Ruge cassation necessaire et certaine.

#### DEEXIÈME MOYEN

Violation des art. 35 et 52 de la loi du 29 juillet 1881. 351 C. civ. 268 et 269 C instr. crun., excès de pouvoir et fiolation des droits de la défense en ce que, par une fausse polication de l'autorité de la chose jugée, la Cour d'assises, ans un arrêt réglementaire du 7 février 1898, a d'une part fusé aux exposants la faculté à eux réservée par l'art. 35 🎥 la loi du 29 juillet 1881 de prouver la vérité de faits arti-Més dans l'écrit incriminé et constituent, avec les énonciaons detachées de cel écrif par la citation, un tout indivisible d'inséparable, de telle sorte que la preuve de la vérite des putations relevées par la citation, a été rendue par là-même ocessairement impossible; et en ce qu'elle a d'antre part er le même arrêt entrepris sur le pouvoir discrétionnaire oafié par les art. 268 et 269 C inst. crin . à Phonneur et la conscience du président des assises pour la direction les débats et la position des questions aux témoins.

1. — Attendu qu'il y a indivisibilité entre les faits ou impuations qui tendent au meme bot, et constituent l'apprécia pa ou la conséquence les uns des autres (Crun, Cass, 4 juil let 1851, Dall. 51-1-230 Dalloz, répert, suppl. V. Presse Outrage n° 1586 et arrèts cités; Conf. Cass. Crim. 3 sep.

1896, Bull, nº 282):

Attendu qu'ou ne peut juridiquement séparer une impetation diffamatoire du contexte où elle se trouve que se eprise isolément elle constitue un tout complet, se suffisant à lui-même et n'offrant aucune obscurité », (Crim. 7 janv. 1897, Bull. nº 3).

II. — Attendu que la citation signifiée aux exposants avat détaché de l'article incriminé, non pas même une phrase, mais un membre de phrase ainsi conçu : « et j'accuse le second Conseil de guerre d'aroir convert rette illégalite par ordre en commettant à s'in tour le crime juridique d'acquille sciemment un coupable ».

Attendu que l'imputation « d'avoir couvert par ortre cette illégalité » ne constituait pas un tout complet se

suffisant à lui-même et n'offrant aucune obscurité;

Que pour comprendre l'imputation, il failait nécessairement se reporter au commencement de la phrase arbitrarement coupée par la citation et ainsi conque : « L'accuse enfin le premier Conseil de guerre d'avoir violé le droit de condamnant un accusé sur une pièce restée secrète, et j'accuse le second :

Que par ce commencement de la phrase seul était spécifé le fait qualifié dans le second membre de la phrase « illègilité converte par ordre par le second Conseil de guerre »;
que le second membre de la phrase contenait une conséquence et une appréciation du fait énoncé dans le premier,
qu'il y avait donc entre les deux une indivisibilité plus
étroite même que celle visée aux arrêts plus haut cités :

Qu'en effet, il était impossible de prouver qu'il avait fally au second Conseil de guerre couvrir par ordre une illégalité si on ne commençait par établir qu'il y avait une illégalité ?

couvrir.

III. — Attendu qu'à raison de cette indivisibilité les exposants avaient, conformément à l'art. 52 de la loi du 29 juil-let 1881, notifié, sous la cote B, huit faits dont ils entendaien faire la preuve, que le huitième de ces faits était la violation du droit commise par le preuver Conseil de guerre condamenant un accusé sur une pièce restée secrète, et que les sept autres constituaient l'enchaînement par lequel on était arrivé à faire couvrir cetto illégalité;

Rue ces faits et ceux visés par la citation formaient un

pasemble de déductions und visible dont on ne pouvait dis-

taire une partie sans rendre toute preuve urpossible:

Que cepéndant la Conr d'assises a dès le commencement des débats, par arrêt du 7 février 1898, interdit la preuve de les huit faits, notamment de l'illégalité commise; qu'elle a seulement autorise les exposants à prouver que le deuxième Conseil de guerre avait eu a couvrir une illegalité par ordre, le le ur enjoignant de tenir pour certain et indiscutable qu'il d'y avait pas eu d'illégalité à couvrir.

IV. — Que la Cour d'assises prétend justifier cette extraordinaire violation de l'art. 35 de la loi du 29 juillet 1881 et des droits de la défense en invoquant l'autorité de la chose

ingée:

Mais qu'aux termes de l'art. 1351. C. civ. « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du lugement »; que sans doute, le dispositif de l'arrêt du l'Conseil de guerre déclaration de culpabilité et condamnation etait placé sous l'autorité de la chose jugée puisqu'il laisait l'objet du jugement, mais qu'il n'en était pas de même de la légalité du mode de preuve par lequel les juges étaient arrivés à former lour conviction;

Que l'autorité de la chose jugée n'a mirien à faire d'ailcurs. l'affaire restant toujours définitivement jugée, quelle pe soit la preuve du mal jugé apportée par le diffamateur Noy conf. Crim. rej., 20 janvier 1832 et 7 janvier 1836, Dall. Spert. V. chose jugée n° 515 et Bull. crim. 1836 n° 51;

Qu'au surplus et d'une manière générale, on no saurait nême admettre que la chose jugée puisse faire échec au fincipe absolu posé par l'art. 35 de la loi du 29 juillet 4881, ux termes duquel le diffamateur à le droit, pour échapper à me condamnation de la Cour d'assises, de faire la preuve le la vérité des imputations diffamatoires quelles qu'elles pient;

Qu'en l'absence d'une exception apportée par le législateur ce principe pour le cas où la preuve serait contraire à des aits authentiquement affirmés, le prévenu peut se défendre les tous les moyens établis par la loi. (Crim. rej. 21 octobre 1835. Dall. répert. V. presse n° 1518; note 2. — Parant. Lois de la presse, p. 582,

Qu'ainsi la Cour d'assises a non seulement violé l'art. 35 de la loi du 29 juillet 1881, mais faussement appliqué

art. 1351 C. civ.

V. — Attendu que de ce chef la Cour d'assises a commis g double excès de pouvoir en violant d'une part les droits de la défense, et en empiétant d'autre part sur le ponyoir decrétionnaire du Président puisqu'elle interdisait ainsi aux défenseurs et au Président, certaines questions aux témons pouvant leur paraître utiles pour la manifestation de la venté.

Attendu qu'à cet égard le pouvoir discretionnaire ataible an Président des assises par les art. 268 et 269 C. inst. comment abandouné entièrement à son honneur et à sa conscience, que ce pouvoir ne peut être limité par un arrêt réglement de la Cour d'assises rendu des l'ouverture des débats et en fixant la direction:

Que l'arrêt de condamnation, conséquence nécessaire de ces excès de pouvoir, ne saurait dès fors échapper à la 🏎 sation

#### TROISIÈME MOYEN

Violation de l'art 319 C. inst. crim., des droits de la défense et de l'art. 35 de la loi du 29 juillet 1881, en ce que la Cour d'assises, par deux arrêts du 8 février 1898 et par marrêt du 9 février 1898, a refuse de poser aux témoins, dans Dreyfus et Casimir-Perier, des questions relatives à la bonne toi de M. Zola, sous le prétexte que cette question de bonne toi se référait à des faits converts par l'autorité de la cl. se jugée, alors que cette bonne foi, quels que soient les faits auxquels elle se référait, était nécessairement l'objet mêmelle debat devant le jury et que la preuve en était autorisée d'une manière absolue par l'art. 35 de la loi du 29 juillet 1831

I. — Altendu que la Cour d'assises ne peut, sans violer les droits de la défense, refuser de poser une question utile à la manifestation de la vérité sur les éléments du crime ou débi objet des poursuites; que ce principe posé par un arrêt de cassation du 18 septembre 1824 (Bull. n. 116) est hors de toute discussion (Nouguier, Cour d'assises t. 3, n° 2.288. — Conf. Dalloz repert. suppl. V. Témoins n° 169. — Fausto-Hélie, t. 7, n° 3.534, etc.):

Attendu qu'en l'espèce l'un des éléments essentiels du delit poursoivi devant la Cour d'assises était la mauvaise foir que même independamment de l'article 35 de la loi du 29 publit 1881, les principes génériux du droit réservent aux prévenusen pareil cas, le droit absolu de faire la preuve de leur honde

foi:

Que la question posée aux témonis sur la bonne foi des dits prévenus ne peut donc sous aucun prélexte être cearlés sans une violation manifeste des droits de la défense. II. — Attendu que la détense a pris des conclusions pour faire poser au témoin dame Dreyfus les questions suivantes :

« 1' Quest-re que vous pensez de la borne lor de

🐧. Zola?

« 2 Quelles sont les raisons qui vous ont amené à croire à cette bonne foi? »

Que ces questions ont éte écartées par arrêt du 8 fevrier et que la violation des droits de la défense est flagrante;

Que vannement la Cour d'assises, s'aperceyant de la violation de la loi commise par elle, a, le lendemain, rendu un

arret annulant partiellement celui du 8 février;

Attendu, d'une part, qu'une Cour d'assises, lorsqu'elle a statue, a épuisé son droit et ne saurait d'elle-même annuler un arrêt qu'il appartient à la Cour de cassation seule, de mettre à néant (Cass. 27 juin 1895, Bull, nº 185; 11 jany ieu 1861, Bull, nº 12):

Attendu. d'autre part, que l'arrêt d'annulation partielle du 9 février est entaché du même vice que le premier, puis quil refuse de poser la question de bonne foi de M. Zola en equi concerne l'affaire Dreyfus, sous le prétexte que l'arret rendu dans l'affaire Dreyfus avant acquis l'autorité de la chose

lugee.

A'tendu que l'arrêt rendu dans l'affaire Dreytus, n'avant sont statué sur la bonne foi de M. Zola, ne pent avoir sui este question l'autorité de la chose jugée, et que, des lors, cest dans tous les cas illegalement, par violation des droits de la defense et de l'art. 35 de la loi du 29 juillet 1881, que la question de bonne foi n'a pas été posée au témoin dame breytus.

III. - Attendu que la défense a de même pris des conclutous à l'effet de faue poser au témoin Casimir Perier la

question suivante :

\*\*Casima-Perier apprenait qu'une condamnation ait été obsance devant une juridiction quelconque par la production d'une pièce secrète, que penserait-il d'un tel acte et de celui un l'aurait ordonne on en aurait pris la responsabilité? »

Attendo que la Cour d'assises a réfusé de laisser poser cette

question par arrêt du 8 février 1898;

Que cel arrêt, calqué sur l'arrêt rendu au sujet des ques tions de bonne foi posées au témoin dame Dreyfus, est enta mé des mêmes vices :

Que l'irresponsabilité constitutionnelle « invoquée par M. Casimir Perier pour ne pas repondre à centaines et estrois

de la défense » ne peut évidemment être invoquée pour » pas répondre aux questions posées « dans un ordre de mora »

et de pure bonne foi »;

Que la violation des droits de la défense, à raison du refus de poser ces questions de bonne foi capitales au procès, commande la cassation de l'arrêt attaqué.

#### QUATRIÈME MOYEN

Violation des art. 319 et 335 C. mst. crim. et des droits de la défense en ce que la Cour d'assises, après avoir lassé déposer un témoin sur des faits qu'elle avait elle-meme exclus du débat par son arrêt du 7 février, et après avoir fait appeler un autre témoin pour confirmer sur ces memes faits la déposition du premier, a, par un arrêt du 18 février 1898, refusé la parole à la défense pour discuter la déposition de ces témoins contradictoirement avec eux.

I Attendu que M. le général de Pellieux, cité comme témoin, a fait, à l'audience du 17 février 1898, une déclaration de la plus haute gravité se rattachant à des faits que la Cour avait elle-même exclus du débat,

Que cette déclaration a été faite « sous la foi du sermest par lui précédemment prêté », alors que M, le général de Pellieux était « entendu en ses réponses aux diverses interpella-

tions de M. le président et de la défense :

Qu'à l'audience suivante du 18 février, M. le géneral de Boisdeffre est venu confirmer cette déclaration, entende « toujours sous la foi du serment en ses réponses aux divisses interpellations de M. le président »:

Que la défense à vainement réclamé la parole pour discuter ces dépositions et interroger les deux témoins sur cet ind-

dent particulièrement grave;

Que la parole lui a été retusée par arrêt du 48 février 1898; sous le prétexte qu'il s'agissait dans ces dépositions de fats

étrangers aux débats.

II. — Mais attendu que la defense a le droit imprescriptible à elle assuré par les art. 319 et 335 C. inst. erm. de que tionner les témoins après leur deposition et de discuter les témoignage; que si l'interpellation du président à la defense ordonnée à cet egard par l'art. 319 n'est pas prescrite a pein de nullité, il y a nullité en cas de refus de recevoir les observations que l'accusé voudrait faire (9 mai 4878, Bull. nº 108 in fine);

Que la Cour d'assises sans doute peut refuser après les dépositions des témoins de leur faire poser des questions apprétiées par elle comme injurieuses pour ces témoins ou comme mutiles à la défense; mais que là s'arrête son droit, amsique la proclamé un arrêt de principe du 18 septembre 1824 (Bull, n° 116) — Yoy, conf. Crim, rej. 34 décembre 1896, 10 392 — Nouguier, Cours d'assises t. 3, n° 2288);

Attendu qu'à fortiori la Cour d'assises ne peut refuser d'une manière absolue la parole à la défense pour interroger les ténioins sur leurs dépositions, sans connaître même la teneur

des questions que la défense se propose de formuler :

Attendu que la violation des droits de la défense est ici l'autant plus exorbitante qu'il s'agissait de discuter des faits et incidents non souleves par la défense elle-même; que ces aits et incidents ayant été portés à la connaissance du jury sur lequel ils ont, en fait, pesé d'un poids considérable), la Cour d'assises ne pouvait, sous quelque pretexte que ce soit, empécher le défenseur de les discuter (Crim. Cass. 8 juillet 1886. Bull, n° 246 :

Que de ce chef encore la cassation s'impose.

#### CINQUIÈME MOYEN

Violation des art. 268 et 269 C. instr. crim., incompétence et excès de pouvoir et violation des droits de la défense en caque, dans deux arrêts des 10 et 19 février 1898, la Cour l'assises a rejeté au fond des conclusions de la défense tentant à l'apport de pièces, alors que la Cour d'assises ne poutait statuer au fond sur ces conclusions sans empiéter sur le pouvoir discrétionnaire du président, et devait en se déclarant acompétente laisser le président des assises lui-même libre l'exercer à cet égard le pouvoir discrétionnaire à lui exclusivement conféré par les art. 268 et 269 C. inst. crim.

1. — Attendu que la défense avait, d'une part, demandé sapport des procédures Drevfus et Esterhazy, des pièces de certaines affaires en cours d'instruction et des pièces relatives pa conseil d'enquête sur les faits reprochés au colonel Picquart;

Que l'apport de ces pièces a été refusé le 10 février 1898, par arrêt de la Cour d'assises statuant au fond sur lesdites

conclusions:

Attendu que de même la défense avait d'autre part demandé la saisie et l'apport de l'original du bordereau : et que l'apport de cette pièce a ete également refusé par un autre airei « la Cour d'assises du 19 février 1898, statuant au fond sur cette demande.

II. Mais attendu que l'apport des pièces sollicité par la defense ne pouvait être accordé ou refusé que par le presdent des assises agissant en vertu des pouvoirs à lui exclasivement conférés par les art. 268 et 269 C. d'instr. criminel;

Que ces pouvoirs sont incommunicables et que la Cour d'assises saisie de conclusions à l'effet d'ordonner la mesure sollicitée devait se bouner à donner acte des conclusions, se déclarer incompétente pour statuer au fond et réserver le libre exercice du pouvoir discretionnaire du président :

Qu'ainsi, dans un arrêt du 27 juin 1854. Bulletin ir 2075, a Cour de cassation a jugé que si, par des conclusions écules le defenseur de l'accusé a demandé que des hardes et des luges tussent apportés à l'audience, la Cour l'assises, en se bornant à donner acte de la demande et en declarant sou incompetence pour statuer, ne fait que se conformer aux prescriptions de la loi ; — que de même dans un arret du 🤊 avril 1861 (Bulletin n. 72). la Cour de cassation à décide par si, sur des conclusions prises par la défense. la Courd assises ordonne qu'une pétition soit immediatement déposée et jou te aux pièces du procès, elle entreprend sur les pouvous 👊 président et viole les arf. 268 et 269 du Code d'instruction crimmelle ; --- que de meme encore, dans un arrêt du 🍱 décembre 1892 (Bulletin nº 342), elle refuse compétence a 🛝 Cour d'assises pour statuer sur des conclusions tendant à l'apport de pieces à conviction, cette demande rentrant exclusivement dans la compétence du président des assises ;

Que ces principes sont, d'ailleurs, hors de toute controverse (Voy Garraud, Droit criminel, 3ºº édition, p. 656; — Nouguier, Cours d'assises, t. 3, nº 2341 et suiv. — Faustin Hélies

L. 7, nº 3297);

Attendu que le pouvoir discrétionnaire du président a été en l'espèce, paralysé par ces arrets incompétemment rendus que les droits de la délense ont été atteints du même comp ét que, de ce chef, l'arret attaqué encourt une cassation ceretaine.

#### SIXIÈME MOVEN

Violation des art. 44, 80, 304, 355, 408 du Code d'instruction criminelle, et 7 de la loi du 20 avril 1810, fausse application de l'art. 378 du Code pénal, en ce que la Cour d'assises, par son arrêté « medent du 15 février 1898 », a sutorise des témoins régulièrement cités à ne pas déposer sur des faits articulés par la défense sous le seul prétexte que les questions à eux posées visaient des faits que les distinous avaient en apprécier en qualité d'experts commis par la justice dans une précedente affaire et rentraient à ce titre dans le secret professionnel, alors que les experts ne sont pas au nombre des personnes dépositaires par etat ou profession des secrets qu'on leur conhe et qu'au surplus la dispense de témoigner n'aurait été justifiée, même dans cette bypothèse, que si les faits par eux connus comme experts seur avaient été révélés sous le sceau du secret.

1. — Attendu que la defense avait régulièrement enté et notifie comme témoins les sieurs Couard, Belhomme et Varisard, experts commis dans l'instance sur laquelle avait statué le deuxième conseil de guerre:

Que ces témoins comparaissant ont refuse de répondre aux mestions posées en invoquant le secret professionnel établi

par l'art. 378 du Code pénal:

Que la Cour d'assises à été saisie de conclusions tendant lut faire « dire que c'est à tort que les susnonmés ont refusé de déposer, ordonner qu'ils y seront contraints par toutes les voies de droit »:

Que, par arrêt du 15 février, elle a rejete ces conclusions en déclarant que les témoins avaient été commis experts « afin L'examiner le bordereau et, à l'aude de pièces de compa-

raison, dire si l'inculpe pourait en etre l'auteur » ;

Qu'elle ajoute que éles questions posées aux experts visent les faits appréciés par eux dans leur rapport, que les debats le l'affaire ont eu lieu, sinon en totalité, du moins en partie huis clos, que dès lors les faits en raison desquels les ques tions ont été posées ne sont arrivés à la connaissance des témoins qu'en leur qualité d'experts et en raison de leurs fonctions, que dès lors les témoins penvent à bon droit involuer les dispositions de l'art, 378 du Code pénal ».

11. — Mais attendo, en premier lieu, que les experts ne rentrent pas dans la categorie de personnes visees par l'art. 378; qu'un expert n'exerce pas, comme ces personnes, « un etal ou profession », mais remplit un mandat temporaire de justice;

Que, pour l'accomplissement de ce mandat, il prête le serment determiné par l'art. 44 C. mst, crim, qui ne lui impose

ancun secret professionnel:

Que spécialement le mandat confié aux experts Couard.

Belliomme et Varinard consistait, d'après l'arrêt attaque luimême, à « examiner le bordereau à l'aide de pièces de conparaison et à dire si l'inculpé pouvait en être l'auteur; »

Que la révélation de leur opinion personnelle sur ce pout ne peut être assimilée à une révélation des confidences nécessaires à eux faites par une tierce personne, seule visét par l'art. 378 C. P.

III. — Attendu, en second lieu, que, voulût-on, en dépit de texte et de l'esprit de l'art. 378 C. Pén., classer les experts parmi les personnes recevant par état ou profession des confidences nécessaires, les constatations de l'arrêt ne suffirment.

pas à justifier le refus de déposer;

Qu'en effet « tout citoyen doit la vérité à la justice lorsqu'il est interpellé par elle; que ceux mêmes qui aux termes de l'art. 378 C. Pén, sont dépositaires par état ou par profession des secrets qu'on ieur confie ne sont pas dispensés d'une manière absolue de cette obligation générale, et que cette dispense d'un devoir social doit etre restreinte au cas seulement où les faits sur lesquels ils ont été interpellés leur ont été rérélés sois le scent de secret dans l'exercice de leur profession ou de leur ministère »; qu'ainsi l'a jugé la Cont de cassation, le 14 mars 1883. Bull. nº 86, pour l'emplové des postes astreint au serment de garder le secret des lettres, le 10 juin 1853, Bull. nº 209, et 7 avril 1870, Bull. nº 83, pour le notaire, le 26 juillet 1843, Bull. nº 243, pour le médecin;

Qu'en l'espèce l'opinion des experts sur la personnahte de l'auteur du bor lereau, étant une opinion personnelle, ne pouvait nécessairement pas être « un fait révélé sous le sceaude

secret dans l'exercice de la profession »;

Qu'aussi l'arrêt ne constate pas qu'il en soit ainsi ; mas qu'à défaut de cette constatation il est totalement dépours de base légale.

IV. — Attendu qu'il est superflu de discuter l'allégation de l'arrêt relative au huis clos partiel ordonné pour la discussion de l'affaire dans laquelle les experts avaient été commis;

Que cette allégation est en fait sans portée, puisque l'arrêlne fait pas connaître si la lecture et la discussion du rapport d'expertise en écriture ont eu lieu en totalité ou en partie

pendant l'audience à huis clos:

Que cette allégation serait d'ailleurs en droit sans conséquence, puisque la Cour d'assises restait toujours elle

mème maîtresse d'ordonner le huis clos pour l'audition de tel ou tel témoin;

Que cette question de huis clos n'a rien à voir avec le secret professionnel et ne peut justifier le refus de déposer

en justice;

Que ce refus autorisé par l'arrêt attaqué constitue donc une violation manifeste des articles susvisés, et que de ce chef encore l'arrèt attaqué ne peut échapper à la cassation;

Par ces motifs, casser et annuler l'arrêt attaqué, ensemble le verdict du jury et les débats, avec toutes les conséquences de droit.

### CONCLUSIONS ADDITIONNELLES

Pour 1º M. Emile Zola et 2º M. A. Perrenx.

A l'appui du pourvoi par eux formé contre un arrêt de la Cour d'assises de la Seine, rendu le 23 février 1898.

#### SEPTIÈME MOYEN

Violation des art. 30 et 47 de la loi du 29 juillet 1881 et du titre I<sup>or</sup> du Code de justice militaire du 9 juin 1857 modifié par la loi du 48 mai 1875 en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par une Cour d'assises illégalement saisie d'un délit le diffamation envers le Conseil de guerre du gouvernement militaire de Paris sur une plainte formée par M. le Ministre de la guerre, alors qu'aux termes des articles susvisés la poursuite, dans le cas de diffamation envers les tribunaux et corps constitués, ne peut avoir lieu que sur une délibération prise par eux en assemblée générale.

I. — Attendu qu'aux termes de l'art. 47 de la loi du 29 juillet 1881, « dans le cas d'injure ou de diffamation envers les cours et tribunaux et autres corps indiqués en l'art. 30, la poursuite n'aura lieu que sur une délibération prise par eux en assemblée générale et requérant les poursuites, ou si le corps n'a pas d'assemblée générale sur la plainte du chef de corps ou du ministre duquel ce corps

relève »:

Que cette disposition laisse les corps constitués seuls juges le l'opportunité des poursuites et des mesures à prendre pour la sauvegarde de leur dignité;

Que la loi entend interdire l'initiative des poursuites aux

15

différentes sections d'un corps constitué qui pourraeus trouver spécialement visées par la diffamation :

Qu'elle entend dans tous les cas laisser cette initialisé l'assemblée générale qui représente tout l'ensemble du em constitué dont telle ou telle section à été diffamée :

Que c'est au seul cas où les membres de ce corps constut ne se reunissent pas en assemblée et où le fonctionne et de ce corps constitué ne comporte pas d'assemblee debt rante, que l'initiative de la pour suite est réservée au de du corps ou au ministre duquel ce corps relève :

Que la loi de 1884 a consacré les principes gouverns déjà la matière sous l'empire de l'art. 4 de la loi du 26 mai 186 (Circulaire du ministre de la Justice du 9 novembre 1881, -Rapport de M. Lisbonne à la Chambre des députés);

Que, sous l'empire de cette loi, les chefs d'administration dont les membres ne se réunissaient pas en Assemblée avactinitiative des poursuites Cass. 3 janv. 1861. B. 2. p. 2 mais que, pour les diffamations visant des corps constituent les membres se retunissaient en assemblée. L'impublicappartenait aux seules assemblées générales, juges exclusides mesures à prendre pour la sauvegarde de leur honnest.

Que, notamment, les diffamations commises envers les co seils de revision de recrutement ne ponvaient être de ja por suivies que sur leur propre plainte, après délibération pri par eux en assemblée genérale (Cass, 13 août 4874, B. 28

p. 430. Conf. 6 juillet 1875. B. 45, p. 93.)

II. — Attendu que les Conseils de guerre sont, aux tern du code de justice militaire, investis d'une partie de l'autor ou de l'administration publique, qu'ils constituent un tribual militaire qu'il ont une juridiction permanente (Lode justice militaire, art. 2 ; qu'ils ont, en un mot, un caracté et une organisation semblables au caractère et à l'organistion des conseils de revision visés par les arrets susvise et qu'ils ont même plus que ces conseils de révision de retrement le caractère de tribunal permanent:

Que dès lors l'initiative de la poursuite devait être pri en l'espèce par une assemblée générale du Conseil de guer

déliberant sur la question;

Que M. le Ministre de la guerre s'est arbitrairement subtitue au Conseil de guerre; que la plainte de M. le Muist de la guerre ne peut servir de base légale à la poursuite;

Que, des lors, la Cour d'assises ne pouvait regulièreme statuer sur cette poursuite intentée en dehors des presentions de la loi;

Et attendu qu'il n'y a dans les faits et procédure dt

use aucune poursuite légale dont les juges criminels aient connaître :

Par ces motifs, plaise à la Cour casser et annuler l'arrêt taqué, ensemble les débats et la poursuite, le tout sans avoi.

### RAPPORT DE M. CHAMBAREAUD

#### Conseiller Rapporteur

Perrenx (Bernard-Autoine), quarante-quatre ans, gérant journal *l'Aurore*, demeurant à Paris, rue Montmartre, 142 :

Zola (Emile Edouard-Charles-Antoine), cinquante sept s, homme de lettres, demeurant à Paris, rue de Braxetles, 21 bis.

Fons deux non détenus (par application de l'art. 61 de la du 29 juillet 1881), se sont régulièrement pourvus, le 26 vrier dernier, contre l'arret de la Cour d'assises, en date 23, qui les a condamnés, savoir :

Perrenx à quatre mois d'emprisonnement, 3,000 francs amende:

Zola (Emile), à une année d'emprisonnement. 3,000 francs amende,

Solidairement et par corps, aux frais, avec contrainte par

rps fixée à un an, s'il y a lieu de l'exercer;

Pour diffamation publique envers le Conseil de guerre du Juvernement militaire de Paris, par application des art. 23, 30, 42, 43, 47 de la loi du 29 juillet 1881, 57 et 60 C. 4a., 368 C. inst. crim.;

Et ce. à la suite d'une déclaration du jury, laquelle est

asi conque:... (Voir vol. II, p. 431.

Cette déclaration, régulière en la forme, muette sur les cirnastances atténuantes, contient des réponses régulières aux restions posées conformément à la citation et à la plainte,

à vertu desquelles la Cour d'assises a été saisie.

Nous remarquerons d'abord que cette déclaration, malgré la ple proposition y contenue, ne présente aucune complexité chibée. Le jury n'a pas eté interrogé sur deux délits, mais e un seul delit de diffamation, et les passages relevés dans citation et soumis au jury ne sont que les éléments d'un ni délit, savoir : l'imputation faite au deuxième Conseil de par convrir le vice d'une décision antérieure.

Nous en déduirons les conséquences.

A la date du 13 janvier derniér, le journal l'Aurore, em Perrenx est le gérant, publiait, en effet, sous la signa re d'Emile Zola, une lettre adressée au Président de la Reps blique. Nous ne vous brons pas cet article, mais seulement les passages incriminés par la plainte et par la citation et qui sont reproduits dans la question soumise au jury;

Jaccuse le second Conseil de guerre d'avoir couvert cette i legal le par ordre, en commettant, à son tour, le crime juridique d'acqu. « sciemment un coupable,

l'a Conseil de guerre, vient, par ordre, d'oser acquitter un Ester

hazy, soufdet suprême a toute verilé, à toute justice ...

Ils ont rendu une sentence inique qui à jamais pésera sur et Conseils de guerre, qui entachera désormais de suspicion tous leur arrêts...

La citation porte la date du 20 janvier pour compara ire

le lundi 7 février suivant.

Le 6 février, veille des débats, les prévenus ont reg la notification régulière de la liste des jurés de la session et la 7, ainsi qu'il résulte du procès-verbal, le trrage de douze jurés titulaires et de deux jurés suppléants, dont l'adjonction à été ordonnée par un arrêt de la Cour d'assises, vu la longueur présumee des débats, a eu lieu sur un contingent trente-deux jurés titulaires, présents et idoines.

La Cour avait pareillement ordonné, en vertu de la loi du 25 brumaire au VIII, l'adjonction d'un assesseur supplemb

Les prévenus ont comparu libres et assistés de leurs

défenseurs.

Les douze jurés titulaires et les deux jurés suppleants me prêté le serment de l'art. 312 C. mst crim., et, par precuetion, après avoir constaté le serment de chaque temon, le procès-verbal se termine par cette formule générale :

Tous les témoins notifiés comparants ont été entendus sous la lor du serment dans les formes presentes par les art. 317 et 319 C inst. crim.

Le procès-verbal relate ensuite un très grand nombre du cidents, dont le premier domine tout le débat; nous vous les ferons connaître au fur et à mesure des moyens de cassatol auxquels ils ont donné lieu.

Au cours des débats, l'un des jurés, s'étant trouvé indis-

posé, a été remplacé par le premier juré suppléant.

Le procès-verbal constate l'accomplissement de toutes les

formalités prescrites, à peine de nullité, par le Code d'instruction criminelle, ou considérées comme substantielles :

La publicité de l'audience;

Le libre exercice de la défense;

La position et la lecture des questions;

Les avertissements au jury conformes aux art. 341 et 347 C. inst. crim.

La double lecture du verdict (art. 348 et 357 C. inst. crim.) encore bien que les prévenus fussent présents à la première lecture;

Sa signature;

Le prononcé de l'arrêt de condamnation.

Il constate, enfin, la composition régulière de la Cour d'assises, ainsi que l'abstention du conseiller assesseur suppléant et du deuxième juré adjoint.

A l'appui du pourvoi, M<sup>e</sup> Mornard, avocat en la Cour, a produit deux mémoires écrits sur papier timbré, dans lesquels

sept moyens de cassation sont relevés.

Nous les analyserons dans l'ordre des incidents qui ont eu lieu devant la Cour d'assises; nous commencerons par le deuxième moyen (du premier mémoire), qui a trait au premier incident.

# DEUXIÈME MOYEN

# Il est ainsi formulé:

Violation des art. 35 et 52 de la loi du 29 juillet 1881, 1351, C. civ., 268 et 269 C. inst. crim., excès de pouvoir et violation du droit de la léfense, en ce que, par une fausse application de l'autorité de la chose jugée, la Cour d'assises, dans un arrêt réglementaire du février 1898, a, d'une part, refusé aux prévenus la faculté, à eux réservée par l'art. 35 de la loi du 29 juillet 1881, de prouver la vérité le faits articulés dans l'écrit incriminé, et constituant, avec les énonciations de cet écrit détachées par la citation, un tout indivisible et nséparable, de telle sorte que la preuve de la vérité des imputations elevées par la citation a été rendue, par là-même, nécessairement mpossible; et en ce quelle a, d'autre part, par le même arrêt, entre-ris sur le pouvoir discrétionnaire confié par les art. 268 et 269 C. nst. crim. à l'honneur et à la conscience du Président des Assises our la direction des débats et la position des questions aux témoins.

Ce moyen complexe se divise en trois propositions qui orment autant de branches distinctes, mais qui sont suscepibles d'une réponse commune.

En fait, nous l'avons vu déjà par la question soumise au ury, la citation, conforme à la plainte, ne relevait contre

les prévenus qu'une seule imputation diffamatoire contre le premier Conseil de guerre du gouvernement de Paris, le lait d'avoir, par ordre, commis le crime juridique d'acquitter un coupable pour couvrir l'illégalité d'une décision antérieure

Au lieu de se horner à apporter au jury et à la Cour d'assisses la preuve de la vérité de ce prétendu ordre exprès ou tacite, imposé au Conseil de guerre pour acquitter le coupable (commandant Esterbazy), les prévenus n'ont eu qu'un but : étargir le débat ainsi restreint et d'où pouvait résulter une condamnation, sans doute inévitable. Aussi, dans leur notification faite en exécution de l'art. 52 de la loi du 29 juillet 1881, ils ont indiqué une série de huit faits (série la qu'ils ont qualifiés de faits connexes avec les passages de l'écrit spécifiés dans la citation, «Voir dans l'offre de preuve cote 8.)

### Voici ces passages :

J'accuse le lieutenant-colonel du Paty de Clam d'avoir été l'onvrier diabolique de l'erreur judiciaire, en inconscient, je veux le croire, et d'avoir ensuite défendu son ouvre nefaste, depuis trois ans, par les machinations les plus saugrenues et les plus coupables;

J'accuse le général Mercier de s'être rendu complice, tout et moins par faiblesse d'esprit, d'une des plus grandes iniquités de

siècle;

J'accuse le général Billot d'avoir eu entre les mains les preuves certaines de l'innocence de Dreyfus et de les avoir étouffées, de s'este rendu coupables de ce crime de lèse-humanite et de lèse justice deux un hut politique et pour sauver l'État-major compromis;

J'accuse le genéral de Boisdeffre et le général Gonse de sette rendus coupables ou même crime, l'un, sans doute, par passion ciéricile. l'autre, par cet esprit de corps qui fait des bureaux de la guerre

l'arche sainte inattaquable ;

J'accuse le général de Pellieux et le commandant Ravary d'avoir fais une enquête scélérate, j'entends par là une enquête de la plus mionstrueuse partialité, dont nous avons, dans le rapport du second, un impérissable monument de naive audace;

J'accuse les trois experts en écritures, les sieurs Belhomme, Vannard et Couard, d'avoir fait des rapports mensongers et frauduleux, à moins qu'un examen médical ne les déclare atteints d'une maladie

de la vue et du jugement;

l'accuse les bureaux de la guerre d'avoir mené dans la presse, particulièrement dans l'Eclair et dans l'Echo de Paris, une campagne

abominable pour égarer l'opinion et couvrir leur faute:

J'a cuse enfin le premier Conseil de guerre d'avoir violé le droit en con laminant un accusé sur une pièce restée secrète, et j'accuse le second Conseil de guerre d'avoir couvert cette illegalité, par ordre, en commettant, à son tour, le crime juridique d'acquitter sciemment un coupable.

A cette tactique, qui tendait à faire dévier le débat et faire juger par le jury un procès et une question que la cit-

tion et la plainte ne permettaient pas de lui soumettre, le Ministère public, au début de l'andieuce et immédiatement après le serment des jures, a pris des conclusions pour faire rejeter du débat les huit faits énoncés sous la lettre B. par les prevenus, dans leur exploit du 24 janvier, et déclarer la

preuve de ces faits interdite.

En réponse aux conclusions prises sur cet incident par M. l'Avocat général. Mes Labori et Clémenceau ont pris euxmêmes des conclusions tendant à ce que les faits ci dessus auticules, et cotés sous les huit premiers numéros de la série B, fussent admis en preuve comme connexes avec ceux articulés et qualifiés dans la citation et indivisibles avec

La Cour a statué en ces termes :

La Cour.

Out M. l'Avocat général en ses réquisitions, les prévenus en leurs conclusions, fins et plaidoiries, aprés en avoir délibéré conformément

Consi lérant qu'en exécution de l'art. 47 de la loi du 20 juillet 1°81, M. le Ministre de la guerre a dipose une plainte en diffamation, le 18 janvier deinier, au nom du premier Conseil de guerre, lu gouverment militaire de Paris, contre le sieur Perrenx, gérant du journal l'Aurore, et le sieur Emile Zola, anteur d'un article intitué 🧸 J'accuse of

Considérant que cette plainte vise uniquement la liffama ion diriee contre le premier Conseil de guerre du gouvernement inilitaire de Paris, qui disait : Lau lien e du 11 janvier 1898 a prononce

l'acquittement du comman lant Esterhazy :;

Considerant que la citation delivrée le 20 janvier au sieur Percenx et au sieur Zola, à la requête du Ministère public, precise les passages de l'article qui font l'objet des poursuites, lesquelles se référent uniquement à l'accusation dirigée contre le premier Conseil de

guerre qui a acquitté le comman lant Esterhazy.

Considérant que l'art. 30 de la loi du 29 juillet 1881 permet au prévenu d'établir la vérité des faits diffamatoires, dans le cas d'une imputation contre les armées de mer et de terre, mais que l'art. 53 de la même los dècide que, dans ce cas, le prévenu devra faire signifier au Ministère public les faits articulés et qualifies dans la citation,

desquels il entend prouver la vérité; Considérant qu'il résulte les termes mêmes de ces articles que la preuve des faits diffamatoires est limitée aux faits articulés et quanfiés

dans dans le citation; Que la citation et la preuve offerte ne peuvent avoir qu'un même

objet;

Considérant que, dans la citation faite au Parquet, le 24 janv.or 1838, les prévenus prétendent être admis à prouver, outre les faits articulés et qualifics dans la citation, huit autres faits qu'ils précisent sous la lettre B, et qui sont imputés à d'autres personnes, et qu'ils déclarent in livisibles avec ceux de la citation et préten lent les établir tout d'abord, afin de leur permettre de prouver ensuite la vérité des imputations rélévées contre eu x ;

Mais, considerant que les faits énoncés sous la lettre B. dans a signification du 24 janvier dernier, ne se rattachent pas du to dans la lettre pas du to dans la lettre pas du to dans la citation; qu'il n'existe entre eux aucun lien de dépendance, d'identité de personne, d'indi-

vis.bilité, ni de connexité;

Considérant que la demande de prouver en dehors des limites fixés par la citation a pour conséquence de détruire par tous les moyens l'autorité de la chose jugée ; que la loi ne permet pas la discussion des décisions de justice devenues definitives, même dans le lui de faire ressortir la vérité d'imputations diffamatoires, et que le respet de la chose jugée s'oppose à l'admissibilité de toute preuve qui pour rait porter atteinte à son autorité;

Par ces motifs.

Rejette du delat les huit faits énoncés par les prevenus sous a lettre B, dans leur exploit du 24 janvier 1898; dit que la preuve leur en sera interdite;

Rejette les conclusions prises par les sieurs Perrenx et Zola; dit

qu'il sera passé outre aux débats.

- I Pour nous debarrasser de la troisième branche de o moyen, disons tout de suite que cet arrêt n'a aucunement entrepris sur le pouvoir discrétionnaire du president qui nu à aucun titre, juridiction ni pouvoir discrétionnaire pour statuer seul sur la preuve des faits offerts en preuve en matere de délits de presse, c'est là, au premier chef, un débat contentieux qui doit être soumis à la Cour d'assises, soit cuil s'agisse de savoir si le prévenu est, ou non, déchiu du droi de faire la preuve des faits qu'il alfègue pour justifier soit imputation première, soit qu'il s'agisse d'apprécier le rapport plus ou moins éloigné qui unit ces faits nouvellement arterés avec l'imputation originaire, objet direct de la citation (Art. 52 loi du 29 juillet 1881 : arg. cr., 24 juillet 1886, B. M. Sevestre, nº 276.)
- II. Mais, dit on, l'arrêt aurait doublement violé le droit de la défense en écartant des faits « indivisibles » cutre eux et en opposant une fin de non-recevoir tirée de l'autorite de le chose jugée qui n'avait rien à faire dans la question.

L'arrêt est fondé, en effet, sur deux ordres de motifs?

Premier motif : Les faits de la série B ne se rattacheut en aucune façon aux faits nettement précisés et articulés dans la citation : il n'existe entre eux aucun lien de dépendance d'identité de personnes, d'indivisibilité ou de connexité.

Deuxième motif de l'arrêt : La loi ne permet pas la discussion des décisions de justice devenues définitives, même dans le but de faire ressortir la vérité d'imputations diffama-

toires.

Si ce dernier motif était le seul, l'arrêt pourrait être critiqué à bon droit.

Si la preuve du fait diffamatoire est rapportée, le prévenu ra renvoyé des fins de la plainte », dit l'art. 35 de la loi du juillet 1881, conforme à l'art. 20 de la loi du 26 mai 1819. L'acte administratif, ni l'œuvre du juge ne sont exceptés e la loi du domaine de la critique. Il n'y a qu'une condition se à la libre discussion et aux imputations les plus diffatoires et les plus audacieuses; cette condition, c'est la suve du fait imputé. Les actes de la vie publique du fonctonaire, de l'administrateur, comme du juge, relèvent, sans sune réserve, de la discussion publique du journaliste ou l'écrivain. La liberté de la presse — qu'on le regrette ou la memorie de la presse publique du journaliste ou l'écrivain. La liberté de la presse — qu'on le regrette ou la memorie de mos institutions et de notre uvernement qui ne fonctionne que sous la surveillance et critique du libre examen.

Mais un considérant erroné ne suffit pas à entraîner l'an-

Cation d'un arrêt, si sa décision a un autre fondement. Or, l'arrêt affirme, en fait, que les faits de la série B n'ont cun lien d'indivisibilité et de connexité, de dépendance avec l'aits relevés dans la citation. Ce motif suffit.

Yous conviendra-t-il de contrôler cette assertion?

Le demandeur : lui-même, se borne à invoquer la règle de indivisibilité des faits de la série B avec les faits de la série pour un seul fait, le huitième, dont nous rappelous la for-

fale :

Paccuse, enfin, le premier Conseil de guerre d'av ar violé le droit condamnant un accusé sur une pièce restée secrète, et j'accuse le sond (onseil de guerre d'avoir couvert cette illegalité, par ordre, commettant, à son tour, le crime juri lique d'acquitter sciemment coupable.

Or, ce huitieme fait a été intentionnellement exclu par la lainte et par la citation qui, en relevant les passages incriinés, a coupé la phrase à laquelle ce huitième fait aurait se rattacher, aiusi que le pourvoi en fait la remarque sous autre moyen.

III. — Fallût-d reconnaître l'indivisibilité de ce fait et des tres de la série B avec les faits de la série A, pourriezous critiquer la décision qui les a exclus de la discussion grant le jury?

Nous ne le croyons pas.

Une invincible sin de non-recevoir écarte désormais la cri-

que da pourvoi.

A quoi s'attaque, en effet, ce moyen du pourvoi ? Il s'attaque spécialement à l'arrêt du 7 fevrier qui a retranché du débat les faits nouvellement articulés à l'appui de

l'offre de preuve des faits diffamatoires.

Or, quel est le caractère de cet arrêt? Est-il préparatore, comme tous les autres arrêts incidents qui naîtront du débit ouvert devant la Cour d'assises?

Est-il interlocutoire?

Il yous paraitra sans doute manifestement interlocutoire, et, à ce titre, il devait être attaqué par un pourvoi speral dans le délai present par l'art, 373 Climst, einn. Or, l'arret qui exclutées huit faits de l'offre de preuve, a été pronoucé contradictoirement le 7 février. le pourvoir la ête formé que le 26 février, dix-neuf jours plus tard, et le pourvoi est une quement formé contre l'arrêt de condamnation qui est 👊

Cette fin de non recevoir dont être justifiée, puisque le sort du pourvoi depend, en grande partie, de cette lin de nonrecevoir. L'arrèt qui refuse une preuve offerte, ou qui accorbe une preuve dont l'admissibilité est contestée, est essentallement auterlocutoire, et le pourvoi dirigé contre un parell

arret est certainement suspensif. Cr., 27 mars 1856.)

Est interlocutoire et non préparatoire, un pareil arrel, avez-vous dit dans vos arrêts des 25 juin 1880. B., n. 132 (M. Gast, rapp.): 14 mai | 1880, B., uº 98 (M. Gast, rapp ; 12 février 1881, B., n = 44; 18 novembre = 1886; 4 novembre 1893, B., n. 294; 19 octobre 1893, B. nº 275 - M. Vételay, rapp.)

Et la conséquence en est que le moyen relevé uniquement contre l'arrêt de condamnation, mais qui a sa source dans l'arret interlo intoire, ne saurait etre accueilli. Mêmes arrets:

Vote Cr., 25 jum 1880. B., u° 132.)

En serait il autrement en matière de délits de presse ? Oui sous l'empire de la Tor du 29 décembre 1875, dont Fart. 9 portait :

L'appel contre les jugements on le pourvoi contre les arrêts des Cours l'appel et des Cours d'assises, qui auront stalué tant sur des questions de competence que sur tons autres incidents,ne seront formes, à peine de nullité, ju'après le jug-ment ou l'arrêt définitif et en même temps que l'appel ou le pourve, contre lesslits jugements ou arrets...

Mais cette dérogation formelle à l'art, 416 § 2, C. inst. crime n'a pasété reproduite dans la loi du 29 juillet 1881, dont Cart. 68 abroge foutes les lois antérienres, « sans que puissent revivre les dispositions abrogées par les lois antérieures » relatives à la liberté de l'imprimerie, de la librairie et

de la presse.

Aussi n'avez-vous point hésité à reconnaître que le pourcoi en cette matière était rentré dans le droit commun. — Foir Cass. er., 24 fevrier 1882, B., nº 456: 40 mars 1882. B., nº 70, 28 janvier 1887, B., nº 30; 24 juillet 1886, B., 276. Ce dernier arrêt ne fait même plus mention de la si antérieure.

D'ou il faut conclure que l'arrêt du 7 lévrier dernier, interocutoire — ou définitif dans le sens de la loi du 14 brumaire la 11 qui régit les pourvois en cassation — doit rester hors lu débat devant vous avec toutes ses conséquences juridiques

Worr Cr., 24 juillet 1886.

Après le prononcé de cet arrêt en leur présence, il apparenait aux prevenus de voir s'il leur convenait, on non, de continuer leur défense mutilée; il leur appartenait d'examiner s'il ne devaient pas se pourvoir contre une décision qui resreignant le champ de la discussion le grief est dans l'arrêt du 7 févriers.

Ils n'en ont rien fait.

Ils out accepté le débat et ils soutiennent aujourd'hui que pur droit de défense a clé violé, sur toutes leurs articulations,

sur lous ces points.

Il y a chose jugée désormais, et il ne reste plus qu'à examiner les autres moyens du pourvoi nés des incidents postécieurs, lesquels sont, au contraire, englobés dans le pourvoi formé contre l'arrêt délimité de condamnation.

#### TROUSIEME MOYEN

Violation de l'art. 319 C. inst. crim, des droits de la defense et de l'art 35 de la loi du 29 juillet 1881, en ce que la Cour d'assises, par deux arrêts du 8 février 1838 et par un arrêt du 9 février 1838, a refusé de poser aux témoins, d'ame Dreyfus et Casimur-Perier, des questions relatives à la bonne foi de M. Zola, sous prétexte que cette question de bonne foi se référant à des faits couveits par l'autorité de la chose jugee, alors que cette bonne foi, quels que soient les faits auxquels alle se référait était nécess urement l'objet meme du débat devant le jury et que la preuve en était autorisée d'une manière absolue par l'art. 35 de la loi du 29 juillet 1881.

En feit, voici les incidents auxquels se réfère ce moyen : Le 8 fevrier, à l'appel du nom de M<sup>me</sup> Dreyfas, le défen seur de Zola, M<sup>e</sup> Labori, ayant voulu poser ou faire poser des questions au témoin, le président s'y est retusé. Des conclusions ont été prises par les défenseurs. Conclusions la 8 février.

La Cour d'assises a maintenu le refus du président, par marcét qui est l'application pure et simple de celui du 7 février. On dit aux defenseurs : Yous pouvez poser des questious avant trait à l'altite actuelle en vous renferment dans les limites circonstrites pur la citation; vous ne pourrez pas poser des questions étrangères, et relatives à une affaire qui n'est pas somnise au jury, qui ne peut pas etre discute devant lui. Sous prétexte de poser une question de bonne foi, vous ne pouvez pas poser notamment les questions qui se trouvent dans vos conclusions.

Amsi, dans l'incident soulevé à propos de la déposition le M. Casimir Perier, cité comme témoin, il ne s'agit plus sectement d'une question de honne tor, mais de questions speciales et precises auxquelles le témoin déclare ne pouvoir répondre à cause des nantes fonctions qu'il a exercées.

La Cour appréciera si, dans le débat limité et restreint par la citation et par l'arrèc du 7 février, le droit de la défease (tel qu'il a été circonscrit par l'arret du 7 février : a pu è re

violé par l'arret incident relatif à ce moven.

Dans leur mémoire, les demandeurs se plaignent de ce que la Cour d'assises aurait annulé un précedent airêt relatif à l'audition de M<sup>16</sup> Drevlos. Ce griet n'est pas exact : il n'v à pas en annulation d'arret, mais sample explication de la Cour sur des conclusions nouvelles qui ont été posées par la néfense.

#### QUATRIÈME MOYEN

Violation des art 310 et 330 C, inst. crim. et des droits de la défense, en ce que la Chia d'assise, après avoir laissé déposer na témoin sur des faits dont que aveit elle meme interdit la prouve parson arret du 7 fevr et, et abrès avoir fait appeler un autre temois pour con irmer la deposition sur le meme fait, a, per arrêt du 18 février retuse la paroie à la defense pour discuter la deposition de ces temoins contradictoirement avec eux.

Ce moyen doit attirer votre attention comme tout ce qui touche au droit de la libre défense des accuses.

Voici les incidents auxquels ce moven fait allusion et qui doivent être exposes fidèlement :

Le proces verbal (page 28), contient un premier incident

au sujet du temom, le general de Pellieux

M'Labori avait demande la parole, conformement à l'art. 319 C. inst. crim., pour présenter ses observations sur la

léposition du témoin. Le Président, ayant refusé de lui accorder la parole, l'avocat avait posé des conclusions tenlant à être admis à présenter ses observations. La Cour

end un arrêt qui refuse de faire droit à sa demande.

Le Président a la direction des débats : il peut, sans vioer le droit écrit dans l'art. 319 C. inst., crim., non seulement vjourner une observation qui n'est pas à sa place (Nouguier, . 3, nº 2292), mais interdire même la parole au défenseur mi, sous prétexte d'user de la faculté que lui confère l'art. H9 C. inst. crim., veut se livrer à une véritable plaidoirie.

Aussi, de ce chef, le pourvoi ne relève aucun grief.

A l'audience du 17, le même témoin est entendu de noueau; il précise un fait; il appelle le témoignage du général

e Boisdeffre qui est lui-même entendu.

La défense réclame la parole au sujet de ces dépositions. Elle pose des conclusions dont le dispositif, rapporté dans procès-verbal, est ainsi conçu:

Donner acte aux concluants des faits énoncés aux motifs des préentes conclusions;

Ordonner que MM. les généraux de Pellieux et de Boisdeffre seront appelés à la barre pour y être interrogés sur toutes les questions ui seront formulées par la défense et que M. le Président leur osera :

Dire que les débats suivront ensuite leur cours dans les formes gulières, conformément aux principes du droit.

Mais les motifs sont, aussi, bons à lire, et notamment ux-ci:

Attendu qu'il n'y a pas lieu de rechercher ce que valent, au point vue de l'équité et du droit, des procédés judiciaires qui consistent appeler ou à laisser venir quotidiennement, à la barre, des généux qui déposent, sans contrôle ni sans empêchement d'aucune rte, sur les points qu'il leur plaît d'aborder et dans la mesure où leur plaît de les aborder, invoquant ou violant le huis clos ou le cret professionnel, suivant leur convenance;

Mais, attendu qu'en tous cas, les prévenus croient devoir faire nstater le fait suivant : M. le Président des Assises a répondu à Labori, qui demandait la parole aux termes de l'art. 319 C. inst. m., et uniquement pour poser des questions aux témoins, que la role ne lui serait pas donnée, et qu'aucune question ne serait sée ni à M. le général de Boisdeffre, ni à M. le général de

llieux:

Attendu que M. le Président a fait cette réponse avant que toute

estion eût été formulée;

Attendu que Me Labori a alors demandé à être admis à poser des nclusions, afin de faire constater ce refus et de faire valoir à la ur les raisons de fait et de droit par lesquelles il entendait obtenir médiatement la parole dans l'intérêt de la défense;

Astendu que M. le Président a refusé à Me Labori de lui laisse

prendre ses conclusions;

Attendu que M. le Président des Assises a sans doute le droi de diriger les débats et de poser des questions aux témoins, mais pour exercer ce droit conformément à la loi, à l'équite et au mos sens, il est au moins redispensable que M. le Président se fass donner connaissance des questions à poser aux témoins ;

donner connaissance des questions à poser aux témoins; Attendu que, par la déposition de M. le général de Bois leffre, le question le confiance en l'état major général est maintenant posé devant le jury et que le chef de l'état major général a indique qu'un verdict d'acquit ement entraînerait la démission de l'état-major

général ;

Attendu que la défense se trouve ainsi en face d'une venta le ntervention abusive de l'autorité militaire dans une question de justice, et que ce serait répondre par un véritable déni de justice que d'empêcher les prévenus de faire la preuve contraire des accosations graves pro luites contre eux à la barre avec l'autorisation de M. le Président.

La Cour refuse la parole.

Vous apprécierez la gravité de cet incident à l'aide des principes que vous avez souvent consacrés et qui sont my qués par le pourvoi; le pourvoi vous demande si l'on appavoir deux poids et deux mesures, accorder aux témons le droit de tout dire malgré l'arrêt antérieur du 7 fêyrer, et refuser ensuite la parole en vertu de ce même arrêt qu'un applique à l'accusé, et cela en présence du juge le plus me pressionnable, le jury!

Cette interdiction est-elle conforme aux art. 319 et 321

C. mst. crim.?

C'est ce que vous aurez à apprécier,

# CINQUIÈME MOTEN

Violation des art. 268 et 269 C. mst. crim., incompétence, excès de pouvoir et violation des droits de la desense, en ce que, dans deux arrêts des 10 et 19 sevrier 1898, la Cour d'assises à rejete au fond, des conclusions de la desense ten lant à l'apport de pieces, alors que la Cour d'assises ne pouvoit statuer au sond sur ces conclusions sans empleter sur le pouvoir discretionnaire du President et devait, en se déclarant incompétente, laisser le Président des Assises, lui-même, libre d'exercer à cet égard le pouvoir discretionnaire à lui exclusivement confére par les art. 268 et 209 C. inst. crimanaire à lui exclusivement confére par les art. 268 et 209 C. inst. crimanaire à lui exclusivement confére par les art. 268 et 209 C. inst. crimanaire à lui exclusivement confére par les art. 268 et 209 C. inst. crimanaire de la confére par les art. 268 et 209 C. inst. crimanaire de la confére par les art. 268 et 209 C. inst. crimanaire de la confére par les art. 268 et 209 C. inst. crimanaire de la confére par les art. 268 et 209 C. inst. crimanaire de la confére par les art. 268 et 209 C. inst. crimanaire de la confére par les art. 268 et 209 C. inst. crimanaire de la confére par les art. 268 et 209 C. inst. crimanaire de la confére par les art. 268 et 209 C. inst. crimanaire de la confére par les art. 268 et 209 C. inst. crimanaire de la confére par les art. 268 et 209 C. inst. crimanaire de la confére par les art. 268 et 209 C. inst. crimanaire de la confére par les art. 268 et 209 C. inst. crimanaire de la confére par les art. 268 et 209 C. inst. crimanaire de la confére par les art. 268 et 209 C. inst. crimanaire de la confére par les art. 268 et 209 C. inst. crimanaire de la confére par les art. 268 et 209 C. inst. crimanaire de la confére par les art. 268 et 209 C. inst. crimanaire de la confére par les art. 268 et 209 C. inst. crimanaire de la confére par les art. 268 et 209 C. inst. crimanaire de la confére par les art. 268 et 209 C. inst. crimanaire de la confére par la confére par la confére par la confére

Le 10 février, la Cour, statuant sur les conclusions de la défense, a refusé l'apport de procédures en cours.

Le 19 février, elle à refuse d'ordonner l'apport de l'original

du bordereau.

• Où est, dans ce refus de la Cour d'assises de faire droité la demande dont elle a été saisse à deux reprises. l'empiéte

ment sur le pouvoir discrétionnaire du Président? Vous aurez,

sans doute, quelque peine à le voir.

Le Président des assises exerce un triple pouvoir à lui consié dans l'intérèt de la manifestation de la vérité : il dirige les débats; il juge avec la Cour d'assises les incidents contentieux, et il exerce, relativement à certains actes, un pouvoir discrétionnaire.

Il y a, en effet, des actes que seul, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, incommunicable à la Cour d'assises, il peut ordonner; ces actes sont énumérés dans l'art. 269 C. inst. crim., et, s'il refuse de les ordonner, la Cour d'assises, saisie de conclusions, ne peut que maintenir intact en ses mains l'exercice de ce pouvoir; elle doit se déclarer incompétente.

C'est ce que vous dites dans votre arrêt du 29 juin 1854,

B., nº 207. — V. Nouguier, t. 3, nº 2,349, page 577.

Au lieu de se déclarer incompétente, la Cour accorde la mesure rentrant dans le pouvoir discrétionnaire du Président : elle a empiété sur ce pouvoir ; elle l'a usurpé ; vous le dites et vous cassez. (V. Cass. crim., 5 avril 1861, B., nº 72.)

Est-ce là ce qui a eu lieu? — Non. La défense a posé directement à la Cour d'assises des conclusions qui tendaient à des saisies ou apports des pièces; la Cour a repoussé ses conclusions. Le Président s'est associé à la Cour elle-même pour refuser ce que seul il aurait pu accorder.

Où est l'usurpation, l'empiétement ou l'excès de pouvoir ? L'arrêt du 22 décembre 1892 (B., nº 342), au rapport de M. Forichon, a répondu d'avance : « Sans doute, il eût été préférable que la Cour se bornât à statuer sur l'incident contentieux, à donner acte des conclusions et à se déclarer incompétente, puisque les mesures réclamées appartenaient au pouvoir discrétionnaire. »

Mais, au fond, le pouvoir discrétionnaire du Président est demeuré intact, et vous ne l'avez pas même sollicité, puisque vous vous êtes adressés directement à la Cour d'assises elle-

mème.

#### SIXIÈME MOYEN

Violation des art. 44, 80, 304, 355, 408 C. inst. crim., et 7 de la loi du 20 avril 1810, fausse application de l'art. 378 C. pénal., en ce que la Cour d'assises par son arrêt incident du 15 février 1898, a autorisé des témoins, régulièrement cités, à ne pas déposer sur des faits articulés par la défense, sous le seul prétexte que les questions à eux posées visaient des faits que les dits témoins avaient eu à apprécier en qualité d'experts commis par la justice dans une précédente affaire, et rentraient à ce titre, dans le secret professionnel, alors que les experts ne sont pas au nombre des personnes dépositaires, par état

ou profession, des secrets qu'on leur confie, et qu'au surplus, la dispense de témoigner n'aurait été justifiée, même dans cette impothèse, que si les faits par eux connus comme experts leur avait été révélés sons le sceau du secret.

D'une part, vous dit-on sous ce moyen, les experts commis par justice ne rentrent pas dans la catégorie des personnes soumises au secret professionnel (art. 378 C. pén). Yfus-sent-ils compris, ils auraient dù affirmer « que les faits sur lesquels ils refusaient de déposer leur avait été révélés sous le sceau du secret dans l'exercice de leur profession on de leur ministère »; mais le huis clos de l'affaire où ils auraient déposé serait sans portée, alors que l'arrêt ne fait même pas connaître si leur déposition aurait en lieu, en totalité ou en partie, pendant l'audience à huis clos.

L'arrêt aurait pu être motivé avec plus de précision, mas, tel qu'il est, il nous paraît devoir encore échapper à voire

censure.

Sans doute, les experts ne sont pas nommément compris dans l'énumération de l'art. 378 C. pén., mais cet article ajoute : « Et toutes autres personnes dépositaires, par état ou profession, des secrets qu'on leur confie... »; et vous ne faites nulle difficulté d'admettre qu'un secrétaire de mairie peut-è re tenu au secret sur les faits arrivés à sa connaissance dans l'exercice de son état (Cass. crim., 13 mars 1897, B., nº 95,

p. 146.)

La question peut se généraliser: lorsqu'une procèdure crimiaelle est secrète, celui qui, par son état, sa profession ou son ministère a comu les résultats de cette instruction, est-il tenu au secret professionnel? Celui qui, par état ou par suite de l'exercice d'une fonction temporaire, a assisté à une poursuite disciplinaire secrète, pourra-t-il la révéler impunément? Le serment du magistrat est presque en entier dans cela. Le juré sera-t-il forcé de révéler ce qu'il a pu apprendre dans la salle des délibérations? La communication n'est-elle pas confidentielle par sa nature? Vous dites que la prohibition de l'art. 378 C. pén, a une portée générale el qu'elle s'applique à celui qui a participé à une instruct ion secrète. (Cass. crim., 9 juillet 1886; arrêt relatif à un secrétaire du juge d'instruction.)

Peut-îl en être autrement de l'expert, médecin, ou aut qu' a déposé devant la Cour d'assises dans une affaire d' tentat à la pudeur jugée à huis clos ou devant tel autre T bunal jugeant secrètement conformément à l'art. 80 de

Constitution du 4 novembre 1848?

C'est ce que vous aurez à apprécier. Mais, dit-on, la Co

n'a pas dit expressément dans quelle partie du débat les

experts avaient déposé?

Les experts ont invoqué le secret professionnel. Vous n'avez pas articulé et vous n'articulez pas devant la Cour que les experts ont déposé publiquement devant le Conseil de guerre. D'où il suit que le moyen manque en droit et en fait.

#### PREMIER MOYEN

Nous arrivons à un moyen d'une plus grande gravité; c'est le premier de la requête.

Voici sa formule dans le mémoire:

Violation de l'art. 317 C. inst. crim., en ce que deux témoins régulièrement cités et notifiés, dont le témoignage a d'ailleurs été déclaré utile à la manifestation de la vérité par arrêt de la Cour d'assises du 11 février 1898, ont été entendus dans leurs réponses aux questions posées par ledit arrêt sur les conclusions de la défense, sans prestation du serment exigé par l'art. 317 C. inst. crim.

En fait, deux témoins cités et notifiés, la dame de Boulancy et la demoiselle de Comminges, n'ayant pas répondu à l'appel de leurs noms, les défenseurs des prévenus, loin de renoncer à leur audition, ont posé des conclusions tendant à l'audition de ces témoins, à l'examen de leur santé.

Le 8 février, la Cour a fait droit à ces conclusions, elle a commis un expert pour dire si, en raison de leur état de santé, ces personnes pouvaient, ou non, se présenter devant

la Cour d'assises.

L'expert ayant accompli sa mission après avoir prèté le serment de l'art. 44 C. inst. crim., la Cour d'assises a désigné un magistrat pour aller recevoir la déposition des témoins empèchés de se rendre devant la Cour d'assises. Le juge d'instruction a reçu la déposition de ces deux témoins : les deux procès-verbaux sont joints à la procédure ; seulement, les deux procès-verbaux mentionnent que le serment prêté est, non celui de l'art. 317 : « ... sans haine et sans crainte », mais le serment de l'art. 455 ou de l'art. 75 C. inst. crim.

De là, le moyen invoqué par le pourvoi.

Tout témoin cité et notifié, dit le pourvoi, est acquis aux débats et doit déposer sous la garantie du serment exigé par l'art. 317 C. inst. crim. — Nougier (t. 3, nº 1876) cite en ce sens une longue série d'arrèts qui n'a fait que s'accroître depuis trente ans. (Cr., 6 février 1855, B., nº 32, jusqu'au 30 juillet 1896.)

La règle est tellement ferme que vous l'avez applique dans une espèce d'une grande analogie avec la nôtic, « propos des personnes qui ont une excuse légale pour ne pas

comparaître devant la Cour d'assises.

Un prefet, témoin cité à la requête des parties civils, n'ayant pas comparu, le President a ordonné qu'il serat entendu en vertu de son pouvoir discrétionnaire; le pige d'instruction ne lui fit prêter que le serment de l'art. 133 C. mst. crim. Vous avez cassé. (Cr., 29 septembre 1842, B., n. 250.)

# Observations sur ce mayen

La Cour d'assises, alors que deux témoins cités et noules ne comparaissaient pas, avait trois partis légaux à prendre:

1º On bien, si la nécessité d'entendre ces deux temoms ne fui paraissait pas demontree, elle pouvait passer outre aux débats, malgré l'opposition des accuses;

2º Elle pouvait. dans le cas d'utilité de leur témoignage, user de la contrainte que l'irt. 355 C. inst. crim. accorde

pour vaincre la résistance du témoin cité :

3º Enfin, au cas d'impossibilité de faire comparaitre ces témoins à cause de leur état dûment constate, la Cour d'assises, si l'audition de ces temoins lui paraissait indispossable, pouvait renvoyer l'affaire à une autre session eart, 354 et art, 406 Comst. crim.)

Elle pouvait ordonner ce renvoi, soit sur les réquisitions du Ministère public, soit sur la demande de l'accuse Cracass., 12 janvier 1832) ; elle le pouvait — et elle le devait — même d'office.

Voilà tout ce qu'elle pouvait faire.

Elle n'a pris aucun de ces partis. Elle en a choisi ut quatrième : après avoir apprecié l'utilité de ces deux témoignages, elle a nommé une commission rogatoire pour recevoir la deposition de ces témoins,

Elle s'est placée en dehors du droit commun et des facultés

accordées par la loi aux Cour d'assises.

Apres avoir constaté l'impossibilité pour ces témons de satisfaire à la citation, elle a suivi la procédure tracée pai le Code d'instruction criminelle pour les témoins que leux dignites ou leurs hautes fonctions dispensent ou empêchet de comparaître devant la Cour d'assises.

Ce sont les art. 510 et suiv. C. inst. crim. et le décret de

mai 1812, qui a suivi de très près l'exécution du Code d'instruction criminelle, et dont l'article 4 est ainsi conçu :

Dans les affaires autres que celles spécifiées au précédent article, ai nos prefets ont été cités comme témoins et qu'ils alléguent, pour s'en excuser, la nécessité de leur service, il ne sera pas donne de suite à la citation — Dans ce cas, les officiers chargés de l'instruction, après qu'ils se seront entendus avec eux sur le jour et l'heure, viendront dans leur demeure pour resevoir leurs di positions, et il sera procédé à leur égard ainsi qu'il est preserit à l'art. 516 de notre dit Code.

Remarquons, tout d'abord, qu'une question s'impose à votre examen :

La Cour d'assises a-t-elle pu, en dehors des facultés que la bi lui donnait, prendre ce quatrième parti, recourir à ce

mode de procéder spécial à certains fonctionnaires?

En cas de négative, la Cour d'assises aurait commis une incompetence et un excès de pouvoir qui tombe sous le coup de l'art. 408 C. inst. crim.. — excès de pouvoir ou incompétence qui ne pourrait s'excuser ni par la réquisition des prévenus, in par le pouvoir discrétionnaire du Président qui

ne peut rien faire contre la loi.

Si vous estimez, au contraire, que la Cour d'assises a pu se référer aux formes tracées par les art. 510 et suiv. C. inst. rim, par analogie, elle devait suivre ces formes avec la tricte observation des regles que vous avez consacrées dans votre arrêt du 29 septembre 1842 — en assimilant, autant m'il est possible, la déclaration ainsi reçue à la déposition cale — avec les mêmes garanties. (Art. 512 et 317 C. inst.

Telle est la grave question que vous aurez à résoudre.

Nous reconnaissons qu'elle est neuve; qu'elle n'est pas littéralement tranchée par votre arrêt du 29 septembre 1842, puisqu'il a été rendu topiquement dans le cas où il s'agassau, pon d'un témoin ordinaire, mais où il fallait recueillir la dépoition d'un prefet qui avait le droit, en raison de ses fonctions,

le ne pas obtempérer à la citation.

Cet arrêt est rendu, d'ailleurs, en matière de grand crimi sel (V. cep. Cass. cr., 27 mars 1896, B., nº 423, M. Accarias. rendu en matière de délit de presse. — et non en mabère de délit de presse — où le juge d'instruction a pu se croire autorisé à recevoir la déclaration des deux temoins cités et notifiés avec le serment qu'il fait prêter dans les instractions pour crimes et délits art. 75 C. inst. crim. s a aucune distinction.

Vous examinerez ce moven sous toutes ses faces avec sereine impartialité qui préside à toutes vos décisions.

#### SEPTIÈME MOYEN

Le dernier moyen relevé dans un mémoire additionnel est ainsi formulé :

Violation des art. 30 et 47 de la loi du 29 juillet 1881 et du titre la du Co le de justice militaire du 9 jain 1857, modifie par la loi du 18 ma. 1875, en ce que l'urêt a été rendu par une Cour d'assises ille galement saisie d'un delit de diffamation envers le Conseil de guerre du gouvernement mintaire de Paris, sur une plainte formée par le Ministre de la guerre, alors qu'aux termes des articles susvises, la poursuite, dans le cas de diffamation envers les corps constitués, ne peut avoir lieu que sur une déliberation prise par eux en assemblée générale.

Ce moyen nous paraît non moins digne que le précédent d'arrêter votre attention. Il est d'ordre public: il peut être relevé en fout état de cause (1

Voici la lettre du général Billot, Ministre de la guerre,

qui a servi de plainto :

J'ai pris connaissance de l'article signé par M. Zola et publié dans l'Amore. Cet article renferme une série d'injures et de diffamations contre les membres des Conscils de guerre de 1894 et 1898, et contre diverses personnalités militaires. Chefs et subordonnes sont audessus de pareils outrages, et l'opinion du Parlement, du pays et de l'armée en a déjà fait justice. D'autre part, le ne puis admettre davantage qu'on paisse aisser remettre en discussion, en dehors des moyens légaux, la fécision du Conscil de guerre de 1834 et l'autorité de la chose jugée. Mais il y a une accusation qu'il convient de faire juger et punir : c'est celle qui represente les membres du Conseil de guerre qui a juge le commandant Esterhazy comme compables d'avoir acquitté par ordre...

Le ministre ne porte pas plainte au nom de l'armée, qu'ine delibère pas, mais à raison de la diffamation commisé contre le premier Conseil de guerre du gouvernement de Paris.

A-t-il ce pouvoir?

<sup>(1)</sup> Votre jurisprudence est constante à cet égard (Cr., 20 avril 1867). B, n° 95; 5 décembre 1872; 4 avril 1874, B, n° 104).

En matière de délit de diffamation, la plainte doit être écrite, spéciale, préalable à toute action du Ministère public, et surtout personnelle, c'est-à-dire émaner de la personne physique ou morale qui, d'après la loi, a seule le droit de la porter et de mettre en mouvement l'action publique.

L'art. 4 de la loi du 26 mai 1819 portait : « Dans les cas de diffamation ou d'injure contre les Cours, Tribunaux ou autres corps constitués, la poursuite n'aura lieu qu'après une délibération de ces corps, prise en assemblée générale et

requérant des poursuites. »

Ce système ne dura pas longtemps. La loi du 25 mars 1822

(art. 17) rétablit la poursuite d'office.

Le droit de porter plainte, écrit dans la loi de 1819, reparaît avec la loi du 8 octobre 1830 (art. 5); il est maintenu par le décret-loi du 17 février 1852 (art. 27).

Il disparaît de nouveau sous l'empire de la loi du 29 décembre

1875, dont l'article 6 dispose :

« Dans les cas de diffamation ou d'injure contre les Cours, Tribunaux ou autres corps constitués, la poursuite aura lieu d'office. »

Mais la loi du 29 juillet 1881 est revenue au système de la loi du 26 mai 1819.

L'art. 47-1° de cette loi est ainsi conçu:

« Dans les cas d'injure ou de diffamation envers les Cours, Tribunaux et autres corps indiqués dans l'art. 30, la poursuite n'aura lieu que sur une délibération prise en assemblée générale et requérant poursuites, ou, si le corps n'a pas d'assemblée générale, sur la plainte du chef de corps ou du ministre duquel il relève. »

Ét l'art. 30 spécifie que « la diffamation commise par l'un des moyens énoncés dans l'art. 23 et en l'art. 28, envers les Cours et Tribunaux, les armées de terre et de mer, les corps constitués et les administrations publiques, sera punie, etc...»

De la combinaison de ces deux articles il résulte que la loi de 1881 a expressément consacré les principes admis sous la loi du 26 mai 1819 (art. 4).

C'est ce que porte la circulaire du Ministre de la justice

du 9 juillet 1881.

La loi nouvelle, dit cette circulaire, revient au système de la loi du 26 mai 1819, qui exigeait une délibération de l'assemblée générale de ces corps. Dans le cas où le corps n'a pas d'assemblée générale, la poursuite aura lieu sur la plainte de son chef ou du Ministre duquel ce corps relève.

Il suit de là que vos décisions rendues sous l'empire de la loi de 1819 ont conservé toute leur autorité sous la loi nonvelle.

Mais, que faut-il entendre par ces mots « en assemblée

générale 🕽 ?

Un auteur, qui a joui d'une juste célebrité avant les lois nouvelles de 1875 et de 1881, nous donne sur ce point d'ubles

explications. (V. Chassan, t. 2, n° 1168 et suiv.,

Voici le sens de ces mots bien fixé : l'assemblée générale est exigee pour tout corps constitué qui délibère, et, comme il peut délibérer, une plainte collective, signée par les membres qui le composent, ne suffirait pas. (Cass. cr., 3 août 4850, B., nº 246); s'il ne délibère pas, il est alors represente par un chef d'administration. (Cass. cr., 3 janvier 1861, B., nº 2, p. 2.) Ainsi, un Tribunal, qui n'est composé que de trois juges et du procureur de la République, doit requera des poursuites en assemblée générale, tout aussi bien qu'une Cour d'appel composée de plusieurs chambres. Une pante pourrait être collective sans être prise en assemblée générale. Le Conseil de guerre est un corps constitué. Il est d'adleux compris dans les mots « Cours et Tribunaux » de l'art. 47-19.

Dira t on que cette délibération ne saurait être exigee d'ut Conseil de guerre dont la mission prend fin avec la décision

qu'il a rendue?

Ce serait une fausse conception de la durée de ce corps

constitué.

D'après la loi du 9 juin 1857 et la loi du 18 mai 1878 (art. 2 et suivants), comme, d'après la loi du 13 brumant an V et d'après la loi du 18 cendémiaire an VI, le Conseil de guerre n'est pas une commission militaire choisie pour une affaire spéciale, mais un corps essentiellement permanent.

En effet, les art. 2 et 3 de la loi du 9 juin 1857 sont aus

libellés actuellement :

Art. 2. — Il y a un Conseil de guerre permanent au chef-lieu de chacune des circonscriptions territoriales militaires...
Art. 3. - Le Conseil de guerre permanent est composé...

Comment un pareit corps constitué, qui délibère et qui juge d'une manière permanente, n'existerant-il plus pour porter plainte, s'il est diffamé à raison du jugement qu'il vient de rendre?

Vous avez eu à statuer dans une espèce bien voisine de la

nôtre, à propos d'un corps constitué analogue.

Un Conseil de revision de recrutement avait été diffamé?

ous avez dit que l'action en diffamation n'avait pu etre porce que sur sa plainte. (Cass. cr., 13 août 1874., B., nº 233.)

Attendu, dites-vous, que tes tonseils de revision pour le recrute sent de l'armée sont investis d'une partie de l'autorite publique et at une juridiction permanente; qu'en conséquence, ils doivent être

onsidéres comme des corps constitués;

Que, par suite, aux termes de l'art 4 de la loi du 26 mai 1819, action publique a raison de la diffamation dont ils sont l'objet ne trats exercer qu'après deliberation de leur part, prise en assemblee aérale et requérant des poursuites.

Cette décision a été prise sous l'empire de la loi du 26 mai 819 (art. 4), mais nons savons aussi que la loi du 29 juillet 881 est revenue au système de la loi du 26 mai 1819.

Et remarquons l'énergie de ces expressions de votre arrêt : s'agit d'un corps « permanent » : donc l'action publique « ne

eut's exercer que sur sa plainte ».

Peut-il en être autrement de cet autre corps constitué per-

manent, le Conseil de guerre?

On n'en voit pas la raison. S'il en était autrement, si le sonseil de guerre, après qu'il a jugé, ne pout plus delibérer, d'il n'existe plus, il ne pourra donc pas réprimer le delit de sompte rendu infidèle des débats judiciaires qui ont eu heu levant lui?

Ici encore, votre jurisprudence répond.

Pour ce delit de compte rendu intidele, maintenu par la loi du 29 juillet 1884 (art. 41), yous avez décidé que le Conseil de guerre était seul competent pour réprimer ce delit. (Cass.

M., 1 - mai 1872, B., nº 123.)

Gest sans doute au vu de ces arrêts que la circulaire du janvier 1876, sous l'empire de la loi du 29 décembre 1875, récommande au Ministère public, d'office, avant d'agir, de s'assarer de l'assentiment des corps diffamés, même sous l'empire de la loi du 29 décembre 1875, qui a autorisé le Ministère aublic à agir d'office; ce n'était là qu'un conseil; mais, lepuis la loi nouvelle du 29 juillet 1881, c'est une obligation absolue.

Serroas de plus près l'objection. Admettons, pour un instant, que le Conseil de guerre qui a jugé n'existe plus en fait. Il faut bien convenir qu'il y a toujours, d'après la loi, m Conseil de guerre permanent que l'on peut réunir pour

télibérer sur les poursuites, s'il y a lieu?

C'est ce Conseil permanent qui devra délibérer, encore bien que le Conseil de guerre spécialement constitué pour elle affaire n'existerait plus (Crim., 18 mai 1872, B., p. 203.) Yous l'avez jugé ainsi pour une Chambre des députes dissoute. C'est la Chambre nouvelle qui est le corps constud apte à délibérer sur la poursuite.

Il faut lire, à ce sujet, un auteur qui vous a apparteur t qui a joui auprès de vous d'une juste autorité. (Mangu,

t. 1er. no 149. F

Mais est-il possible de dire que le Conseil de guerre de gauvernement de Paris, Conseil de guerre permanent, cops constitué permanent, qui vient de juger, n'existe plus? L'expression « Cours et Tribunaux » renferme les Tribunaux de l'armée de terre ou de nier.

Par ces mots « Cours et Tribunaux », la loi a compris « voulu comprendre tous les Tribunaux jugeant au contricux, sans distinguer les Tribunaux militaires, administra se ou civils. Sic : Cass. civ., 18 mai 1872, B., p. 202.)

Un Conseil de préfecture jugeant en vertu de la loi de 24 pluviôse au VIII. est un Tribunal comme le Conseil de guerre, jugeant en vertu de la loi du 9 juin 1857, et ces Tribunaux seuls ont le droit de plainte, sans que le préfet of

le ministre se substitue à leur délibération.

La loi l'a voulu ainsi en exigeant leur assentiment aux poursuites, souvent fort graves, dans lesquelles ils peavent ètre engagés, à la plainte d'office de la loi antérieure. C'est ici le cas de rappeler ces paroles qui semblent décrites pour l'affaire actuelle (Ch. des députes, 1819) ; «...Nul. sans 🔊 🗈 consentement, ne doit être engagé dans les débats où la justice même et son triomphe ne sont pas toujours sans inconve nients » (Rapport fait à la séance du 17 avril 1819), « et si le maintien de la paix publique semble demander qu'ancon délit ne resle impuni, cette paix gagne aussi à ce quon laisse guérir d'elles-mêmes des blessures qui s'enveniment dès qu'on les touche, » Le Ministre de la guerre n'a pas pase substituer au Conseil de guerre au nom de qui il a porte plainte, pas plus que vous n'admettrez que le Mmistre de 🛭 justice pourrait porter plainte en votre nom, ou le Ministre de l'intérieur au nom d'un Conseil de Préfecture. S'il en élait autrement, si le Conseil de guerre ne pouvait ni se réumrem déliberer , comment pourrait - il reprimer les delits 🐠 comptes rendus infidèles des débats judiciaires qui on cu lieu devant lui ?

les encore, pour ce délit emaintenu par la loi du 29 juitet 1881 : yous avez décidé que le Conseil de guerre était compétent pour réprimer ce delit Cass, cr., 18 mai 1872, B. 9 123.

Si la plainte n'a pas eu lieu, ou si elle n'émane pas 🐠

orps qui seul, d'après la loi, a le droit de requérir des poursites, quelle en sera la conséquence au regard de l'action

mblique ?

Le Ministère public a été sans caractère et sans qualité, ens pouvoir, pour requérir les poursuites et la condamnation. Dans une affaire où la plainte n'existant pas, sur les contusions de M. Laplagne-Barris, vous dites : « ... Attendu... a'il n'y a pas d'action legale qui ait saisi la justice répresse, puisque le Ministère public était sans pouvoir et sans nalité pour intenter la poursuite...: casse..., et faisant aplication de l'art. 429, n° 6, C. inst. crim., déclare qu'il n'y lieu à renvoi. »

Si dans d'autres arrêts vous avez cassé avec renvoi, malgré absence de plainte ou son irrégularite (Cr., 31 mai 1856, 4, nº 199. Rogead; Cr., 3 décembre 1872, 4 avril 1874, 9 avril 1867), c'est toujours parce que la cassation prononcée a matière correctionnelle laissant subsister un jugement dont

Bait appel et l'appel qui restait à vider.

C'est ce que décide explicitement votre arrêt du 16 juillet

841 (B., nº 213.

Ce ne serait pas le cas d'appliquer ici cette théorie, qui araît, d'ailleurs, abandonnée, puisque nous ne sommes pas présence d'un jugement confirmé par une Cour d'appel, ais en présence d'un arrêt de la Cour d'assises, qui a statué

k premier et en dernier ressort.

Aujourd hui, d'adteurs, par une jurisprudence journalière, ous considérez que dans tous les cas, aux termes de l'art. C. inst. crim., applicable aux matières de police et de dice correctionnelle 413 et 414 C. inst. crim.), la cassation oit remonter jusqu'au plus ancien acte nul, et vous cassez us renvoi si le plus ancien acte nul précède le jugement et appel, à la condition toutefois qu'il n'y ait pas de partie vile en cause. (V. Cass. crim., 14 mars 1886,)

Il en est ainsi pour la prescription, pour la chose jugee, ou ur toute exception péremptoire qui détruit non seulement condamnation, mais l'action elle-même, et rend toute

oursuite impossible.

C'est ainsi que dans une affaire non moins grave que la stre, vous avez pu anéantir la condamnation à la pourute (Cr., 15 juin 1893, aff. du Panama, en accueillant un toyen de prescription qui soulevait une question bien autreant délicate.

Ici, le plus aucien acte nul, c'est la citation elle même, divrée à la requête du procureur général pour saisir la our d'assises, et non précédée de la plainte du corps constitué, le Conseil de guerre permanent du gouvernement de Paris, qui aurait dù délibérer en assemblée genérale de 10.18 les membres qui le composent, et requérant des poursuites.

Co moyen, s'il était accueilli par vous, aurait, selon nois, l'inappreciable avantage de vous permettre de ne pas renvoir

l'affaire devant no nouveau jury.

Mais alors la condamnation sera abolie?

La peine ne sera pas exécutée, mais la condamnation acra-

été obtenue du jury.

Ce résultat sérait-il, d'aitleurs, si regrettable, si, en usut légalement de la plus haute de vos attributions, vous pouvez ainsi mettre un terme à cette agitation qui a si profondement agité l'opinion et troublé la paix publique.

## RÉQUISITOIRE DE M. MANAU

## Procureur yénéral

Il y a quatre aus, presque à parcille époque, au moment où nous avions l'honneur de prendre la parole devant la Chamore des requêtes, dans une grave affaire qui préoccupait vivement l'attention publique, nous disions ceci : « Sil est malheuret sement trop vrai que cette affaire réveille les passions politiques ou religieuses qui s'agitent de nos jours autour de certaines tuttes judiciaires, il faut qu'elles se resignent à ne pas franchir le seuil de cette encente. Elles se sont trop donné carrière au dehors, lei, dans le temple de la justice et de la loi, nous ne saurions ni les partager ni nous en émouvoir. Nous ne pouvons que les regretter profondément.

Nous pouvions cramdre que ce fût le cas, aujourd'hui plusque jamais, de répéter ces parotes. Henreusement, nous us vons pas revou tet les scènes scandaleuses auxquelles nous avons en la douleur d'assister à la Cour d'assises. D'abord elle n'y enssent pas été tolerces, Et puis, la nature et le caractère des questions qui vont se traiter devant la Chambre qui nous écoute, doivent dominer

toutes les passions.

Pourquoi cela ? Parce qu'il n y à à cette henre, dans ce début, ni affaire Dreyfus, ni affaire Esterhazy, ni même affaire Zola.

Il n'y a pas d'affaire Dreyfus Car Dreyfus est condamné par un jugement définitif qui a et qui doit conserver l'autorilé de la chose jugée, tant que sur une demande en annulation, ou en revision, formée dans les conditions rigoureusement Eglées par la loi, et que nous allons tout à l'heure préciser, Cour de cassation n'a pas cassé l'arrêt du Conseil de guerre 1894, contirme d'ailleurs par le Conseil de revision, qui est Cour de cassation pour les militaires. Jusque-là, il n'apparcat a personne de mettre en doute et de contester la valeur

asolue de cet arrêt.

Il n v a pas d'affaire Esterhazy. Car Esterhazy a été acquitté ar le Conseil de guerre de 1898. Et qu'on entende bien 👀. Alors même qu'il serait établi que cet acquittement a été comme fa aftirmé M. Zola, sans l'avoir rouvé, sans même avoir offert de le prouver, l'acquittement Ten serait pas moins acquis à Esterhazy. La forfaiture de ses ages ne ferait point échec à leur sentence. Elle n'engagemit que leur responsabilité. Il y a mieux. L'aveu même de la depabilite par Esterhazy serait impuissant à réagir sur son equittement. Ce serait nu misérable forcément impuni. Seukment, son aveu pourrait constituer un fait nouveau pouvant servir de base à une demande en revision, comme cela est privé dans l'affaire des malheureux Pierre Vaux et Jean letit, dont nous avons en le bonheur de faire réhabiliter la pémoire. C'est là un principe certain, dans notre législation miminelle. Rien ne peut mieux faire ressortir l'importance Machée par nos lois à l'autorité de la chose jugée.

Enfin il n'y a pas même d'affaire Zola, car Zola et Perrenx at été condamnés, par le jury et par la Cour, comme cou ables du deht de diffamation qu'ils ont commis euvers les sembres du Conseil de guerre de 1898, et personne n'a le

roit de mettre en question ici cette culpabilité.

Quelle que soit sa gloire littéraire, nous ne connaissons pas, nous n'avons pas à connaître M. Zola dans cette engainte. Nous ne connaissons pas et nous n'avons pas à con-

taître davantage M. Perrenx , le gérant de l'Aurore.

En passant du gref de la Cour d'appel au gref de la Cour le cassation, leur pourvoi, chose étrange, mais vraie, les a fait disparaître personnellement du débat. Nous avons levant nous M. X... et M. Y..., deux inconnus, deux conlamnés.

Mais ce n'est pas leur culpabilité qui va nous occuper. Cest la légalité de leur condamnation. C'est, en un mot, l'aflaire de la loi, et de la loi seule, que nous avons à examiner et que la Cour a à juger. Notre justice est impersonnelle, et, par suite, égale pour tous, quels qu'ils soient. Elle est ainsi forcément impartiale, et mérite par suite le respect de tout le monde, quelles que soient les décisions rendues.

Si la lor a été violée en quoi que ce soit, si les droits de la

défense ont été compromis, l'arrêt sera cassé, et alors h po cès Zola renaîtra.

Plaise à Dieu, s'il en est ainsi, qu'il ne renaisse pas avec se scandales, ses scènes abominables, indignes de la France du xix° siècle et qui sont un outrage à la mémoire et à l'œuvre des illustres précurseurs de la grande Révolution de 1789, et surtout de l'émancipateur de la pensée humaine, de l'apôtre de la tolérance. Nous avons nommé Voltaire.

Si, au contraire, la loi n'a pas été violée, si les droits dels défense n'ont pas été compromis, le pourvoi sera rejeté Le restera plus alors à MM. Zola et Percenx qu'à subir l'unet l'autre, sans se plaindre, la peine infligée à leur délit, et à laquelle ils s'étaient d'avance volontairement résignés.

Ces premières observations nous paraissent avoir leur ublité, non pour vous qui en connaissez la justesse, mais pout tous ceux qui assistent à ces débats on qui les liront. Elles sont de nature à faire cesser tous les malentendus. Elles preparent les esprits à la vraie lumière, à la lumière qui, seux peut dissiper les ténèbres, à la clarté de la vérité juridique.

Nous voudrious maintenant aborder les moyens souleves par le pourvoi. Mais, auparavant, nous estimons qu'il est essentiel de traiter, en quelques mots, une question que nous considérons comme préalable : nous voulons parler de celle qui touche au droit de revision.

Vous allez voir. Messieurs, quelle est l'importance de cel examen, et comme il va simplifier, nous le croyons, aux yeux de tous les hommes de bonne foi, et sans passion, le débat dont vous êtes saisi.

Comment la revision du procès Drevfus pouvait elle é « pur diquement entreprise?

Deux voies étaient ouvertes :

On pouvait d'abord, en obtenant une condamnation contre le commandant Esterhazy, provoquer la contradiction de décisions, prévue par le paragraphe 2 de l'article 433 C. instcrim, qui, une fois établie, entraîne de droit la revision.

On pouvait aussi, en apportant un fait nouveau ou une pièce inconnuc lors des débats, et de nature à établir l'innoceure de Dreyfus, solliciter du Ministre de la jutice qu'il saisil d'un pourvoi en revision la Cour de cassation. Mais le Ministre de la justice, à qui seul appartient, dans ce cas, le droit de demander la revision, ne peut lui-même statuer qu'après avoir pris l'avis d'une commission composée des directeurs de son ministère et de trois magistrats de la Cour de cassation, annuellement désignés par elle, et pris hors de la chambie directeurs de criminelle.

Telles out to tested one or time, and a second Table take

Le premier meses à cie en la la la laire Esterhazy

La windrated a state of the contraction

Et, dans in. . . . . . . . . . . . . . . . . . Cont de exection ut-ellectre same? Par . , or run in grant rail seul

Et comment le pro-ure : rouve pent-detre uns a meme

Par un ordre spres in Mans to de la justice Ordre exlès 'Un a beaute up parle des le donne in Conseil de guerre 1898, et c'est la l'action dessentiel du l'hi reproduc à ritcle poursusse. Un a meme parle d'ordre donne aux rés.

Il n'v a qu'un homme en France qui au le droit de donner à ordre dans le domente puls paire, et notamment dans celuila revision. C'est M. le Gurde des sceaux.

Il n v a qu'un homme, en France, qui soit obigé, sous peine i dém de justice, d'obeir à cet ordre et de l'executer, en saisant la Cour par un réquisitoire écrit, concluant à la reviun au principal, et subsidiairement à une information. C'est

procureur genéral pres la Cour de cassation.

Mais, lorsque la Cour de cassation est ainsi saisie, le proreur général reprend toute sa liberté et il a le droit indélable de venir lui-même à l'audience et de conclure ou, à m délaut, de donner mandat à un de ses avocats géneraux s'conclure coutre ses propres réquisitions. Il y a mieux. S'il a vient pas lui-même. l'avocat général qui le remplace a le soit absolu d'émettre un avis contraire à celui du procureur méral, si telle est son opinion.

Quel respect, Messieurs, pour la conscience du magistral, comme une organisation pareille de la justice suprême fait

onneur à notre législation criminelle!

C'est ce que le vieil adage formule ainsi : « Le Ministère public

la plume serve, mais la parole sauve. »

Or, s'il en est ainsi, et cela n'est pas douteux, comment mettre, de prime abord, qu'une revision quelconque puisse our hen, en dehors des formalités rigoureuses de la loi de 393? Comment admettre qu'on puisse venir, devant une ridiction quelconque, autre que celle de la Cour de cussant enter indirectement une revision que l'on ne pour sattementer directement.

Notons, au surplus, que la demande réguliere est encornunse à des conditions particulières de recevabilité. Elle lat être, sous peine de forclusion, inscrite au minostère de la justice ou introduite par le Ministre, sur la demande des pacties, dans le délai d'un an à dater du jour où celles-o auront connu le fait donnant ouverture à revision.

Voilà pour la revison directe.

Ce n'est pas tout. Il y a un cas de revision indirecte. Cest celle qui dérive d'un cas de nullité.

On a prétendu que Dreyfus avait été condamné sur la production de pièces secrètes que la défense n'aurait pas comute.

Si cela était vrai, il n'est pas douteux que la décision serait frappée d'une nullité radicale.

Mais comment cette nullité peut-elle être constatée?

Elle ne peut l'être encore que par la Cour de cassation, saisie par son procureur général, en vertu de l'ordre reçupat ce dermer de M. le Ministre de la justice. C'est la disposition de l'art. 441 C. inst. crim. ainsi e mça :

Lorsque, sur l'exhibition d'un ordre formel à lui donné par le Ministre de la justice, le procureur général près la Cour de cassation dénoncera à la section criminelle, des actes judiciaires, arrêts ou jugements contraires à la loi, ces actes, arrêts ou jugements pourront être annulés.

Et s'il y a annulation, le jugement de l'affaire est renvoyé, quand il v a lieu, devant une juridiction de même nature que celle qu'a

statué. 🕠

Or, dans l'affaire actuelle, aucun ordre semblable n'a été donné au procureur général. Aucune autre juridiction que la Cour de cassation n'a donc pu être légalement saisse d'une pareille question.

Les principes que nous venons d'exposer sont indiscutables. Nous pouvons invoquer ici l'opinion de tous les jurisconsultes.

Nous ne craignons aucune contradiction.

Nous les plaçons au seuil de ces debats.

Nous pensons que l'aspect exclusivement juridique qu'ils présentent est de nature à contribuer à l'apaisement des esprits. Nous serions heureux s'il pouvait dissiper les maleutendus irritants qui ont donné à ce procès, fort simple en lumème, nous allons le prouver dans un instant, des proportions qu'il n'aurait pas dù prendre, créé de déplorables divisions, formé deux camps dans le pays, même dans les familles, et

déchamé un torrent d'injures et de violences qui déshonorent notre époque.

Ce torrent, nous avons l'ambition de l'arrêter.

C'est là notre but.

L'atteindrons-nous? Nous voulons l'espérer. En tous cas, nous le désirons bien ardemment, non seulement comme

magistrat, mais encore comme citoyen. Il le faut, si nons voulons que les nations étrangères nous respectent. Il y va du bou renom de la France.

Ces derniers mots ne sont pas de nous. Ils sont extraits du discours de M, le Président du conseil, prononcé le 20 janvier 1898. Et, à ce sujet, nous ne pouvons retenir le cri de colère patriotique qui s'échappe de notre cœur de Français, au souvenir d'un article que nous avons eu la douleur de lire hier dans la presse, et qui émane d'un étranger!

Nous nous gardérons ben de vous le lire en entier, nous en souffririons trop, et nous ne serions pas sur de pouvoir le faire, sans que notre émotion paralysat notre parole. En

voici la conclusion :

Prends garde, France, reveille-toi de la torpeur! Reprends-toi Tant que lu compteras parun les fils des Zola, des Scheuzer-Kestner et des Picquart, des hommes comme Labori, les Glémenceau, Francex, Grimaux, Andrade, Séailles, Thévenet et lant d'autres qui ont voilu ton bien malgré toi-même, se sont sacrifies si noblement à ton honneur, on le pardonnera les quelques Delegorgue, du Paty de Glam, Mercier, Bill et même l'Esterhazy. (Nous laissons ce nom qui appartient au proces, parce pa'il est maiqué q l'il ne doit pas legurer dans la rédexion qui va sinvre cette penible chation.... Repren la toi, France le en est temps encore 'Casse de les mains loyales cet infamant verdict de Cour d'assises, chasse sans pitié les importuns en uniforme et en robe, et sois grande et juste comme autrefois!

Messieurs, nous protestons, au nom de la France, contre le pareilles injures adressees à la magistrature, à des chefs de noure brave armée et aux honnètes jurés qui ont statué sur leur honneur et leur conscience, devant Dieu et devant les hommes! Nous protestons surtout contre des paroles qui sembleraient avoir la prétention de nous dicter. à nous nos conclusions, à vous, votre sentence, en nous menaçant tous ici, si elle n'était pas conforme au vœu de l'auteur de l'article, de la perte de son estime. Nous n'avons qu'un mot à répondre : ce leger malheur ne serait pas fait pour troubler aucun de nous. Nous terons tous notre devoir suivant aotre conscience. Cela nous suffit.

Ceci dit, passons.

Sous les réserves que nous venons de faire, au point de vue du droit de revision, dont le domaine est sagement limité et réglé par la loi, n'est il donc pas permis à chacun d'avoir et démettre son opinion, tant sur la culpabilité de Dreyfus que sur l'innocence d'Esterhazy et, à l'inverse, tant sur la culpabilité d'Esterhazy que sur l'innocence de Dreyfus, sans être

exposé aux injures, aux calomnies et même aux menaces les plus atroces? Comment? Dans ce pays de France, si noble si généreux, on ne pourra pas avoir un avis différent de celul de son voisin, dans des affaires qui émeuvent au plus hait degré la conscience publique, sans être exposé à se voir tratter de vendu ou de traître?

Une vie tout entière d'honneur et de probité ne protégeront donc donc pas les plus dignes contre des appréciations aussi flétrissantes, et, entre autres, les Trarieux, les Scheurer Kestner, les Ranc, etc, ceux aussi qu'on a appelés, par une ironie qu'on a cru spirituelle, les intellectuels et que nous appelons, nous, les hommes intelligents qui sont l'honneur du pays?

Nous protestons, quant à nous, contre de pareilles mœurs. Et, quoique leur conscience leur suffise, nous considérons comme un devoir de notre tâche, d'adresser un témoignage de notre profonde estime aux hommes honorables qui, pour s'être mêlés à la regrettable campagne à laquelle nous avons assisté, n'ont pas cessé de mériter le respect de leurs amis et de leurs adversaires. Rappelons-nous à ce sujet cette leçon de la sagesse antique : Nec nostrum inter nos tantas componere lites!

Et nous n'exceptons pas de nos protestations MM. Zola et Perrenx. Nous ne voulons voir en eux que des hommes qui se sont laissés entraîner trop loin dans l'expression de leur pensée et de leurs désirs, des hommes qui n'ont pas compris qu'il pouvait leur être permis de défendre librement par la presse, par des pétitions ou même par le livre, les motifs de leur croyance à une erreur judiciaire, ou même à une illégalité inconsciente, à l'exemple de la plupart de ceux qui ont la même croyance, mais qu'il leur était interdit d'accuser les magistrats d'avoir rendu une sentence par ordre, des hommes enfin que le jury a déclarés coupables du délit de diffamation et que la Cour a punis.

Mais nous nous refusons à voir des vendus et des traitres dans des hommes dont la vie tout entière s'honore d'un infatigable labeur.

Il faut être juste envers tout le monde.

Ceci dit, nous n'avons plus qu'à nons demander, non s leur condamnation est méritée (cela ne nous regarde pas) mais si elle a été légalement prononcée, c'est-à-dire, si toutes les conditions exigées par la loi, à peine de nullité, on été remplies. Voilà tout le procès devant vous. Il n'y en a pas, il ne peut y en avoir d'autre.

Et maintenant examinons les moyens du pourvoi.

Nous reservous le premier moyen qui est un moyen de pure forme. Nous l'examinerous après tous les autres.

Voici le second :

Violation des art. 35 et 52 de la loi da 29 juillet 1881, 1351 C. civ., 268 et 269 C. instr. crim., excès de pouvoir et volation des droits de la défense, en ce que, par une fausse application de l'autorité de la chose jugée, la Cour d'assises, dans un arrêt réglementaire du 7 février 1898, a, d'une part, r fusé aux exposants la faculté à eux réservée par l'art, 35 de la loi du 29 juillet 1881, de prouver la verité des faits articulés dans l'écrit incriminé et constituant, avec les monciations détachées de cet écrit par la citation, un ont indivisible et inséparable, de telle sorte que la preuve de la vérité des imputations relevées par la citation a éte rendie par-là même nécessairement impossible, et en ce qu'elle d'antre part, par le même arrêt, entrepris sur le pouvoir dscrétionnaire conflé par les art. 268, 269 C. instr. crim., L'honneur et à la conscience du President des assises, pour li direction des débats et la position des questions aux ombins.

Ce moyen comprend trois questions:

La première question qu'il pose domme le pourvoi, elle

Bous paraît capitale. La voici :

Est-il possible de pretendre que l'on ne pouvait se justiir du délit relevé dans le passage relatif au Conseil de sièrre de 1898, si l'on n'était pas autorisé à faire la preuve le la prétendue illégalité commise lors du jugement Drevfus en 1894, par la communication à ce Conseil d'une pièce perète, en dehors de la défense?

Pour résoudre cette question, il faut rappeler les termes de

la diffamation commise contre le Conseil de guerre.

Il est accusé « d'avoir couvert l'illégalité, commise en 1894, par la communication d'une pièce secrète, en acquit

lant sciemment Esterhazy, coupable, par ordre. »

Voilà le délit Les prévenus sont tenus de prouver le fait de diffamation resultant de l'ordre donné. Ont-ils le droit de diffe qu'ils ne peuvent faire cette preuve, qu'en établissant ce qui se serait passé en 1894, et par consequent qu'il y a indivisibilité entre le fait relevé contre eux et la pièce qui aurait été communiquée à cette époque?

Nous répondous que non seulement il n'y a pas indivisi-

bilité, mais qu'elle ne peut exister.

Et nous le prouvous.

Supposous qu'au lieu d'être alléguée, la communicator au Conseil seul d'une pièce secrète soit prouvee. Supposont par exemple, que les membres du Conseil de guerre entende le reconnaissent formellement aujourd'hui. Supposons qu'ils l'aient meme reconnue à l'audience, presses de questions par la defeuse. Vo, là l'illégalite prouvee.

Eli bien! nous le demandons. Est-ce que cette illégalité

pouvait être couverte par l'acquittement d'Esterhazy?

Pas le moins du monde. Elle restait tout entière, avec sa valeur juridique de milité radicale de la sentence de 18%. Par conséquent, la preuve que vous vouliez taire à l'audieixe de l'existence de cette pièce était absolument inutile à la jus-

tification de votre diffamation.

L'oftre que yous en faisiez n'était pas pertinente, ne pouvait pas l'etre. Tont débat engagé sur ce point était inopérant. Le prétendu ordre donné ne pouvait pas couvert, s'était obéi. l'irrégularité commise. En affirmant qu'il avait dé donne, dans ce but, vous affirmez d'abord un fait de nat re à porter atteinte à l'honneur et à la consideration des magistrats du Conseil de guerre, qui aucatent sacrifié leur conscience à un sentiment d'obéissance coupable. Et de plus vous affirmiez un but impossible à attembre.

Donc, il n'y a pas indivisibilité entre les deux faits. El comme la condamnation de Dreyfus ne pouvait pas ette mise en discussion devant le jury, vous n'aviez pas le droit de faire ouverr le débat sur ce point. Et les droits légitimes de votre défense n'ont pu etre compromis par le refut qui a été fait, dès le premier arrêt, et plusieurs fois, at

cours des débats, de poser des questions à ce sujet.

Nons estimons. Messieurs, que cette réponse est péremptoire. Nous la livrons avec confiance à vos méditations, et s vons l'admettez, plusieurs moyens du pourvoi vont disparattre sans difficultés.

Autre réflexion. On a insisté tout le temps du procès pour obtenir la preuve de la prétendue illégalité. Pourquoi? Pour arriver à faire tomber l'arrêt Dreyfus, par la voie de l'unité

lation et obtenir ainsi un nouveau jugement.

Mais, puisque nous avons suppose, par le raisonnement que nous venons de faire, et que nous croyons péremptone, que l'illegalité est prouvee, il nous sera bien permis de faire us autre hypothèse. La piece secrete, que porterait-elle? Nou u'en savons men. Mais on a pretendu que, seule, elle a ser de base à la condamnation. Cette pièce étant devenue publique, pourrait sans doute être discutée par la défense dans per la défense de la la condamnation de la la la condamnation de la la condamnation de la la la la condamnation de la la la condamnati

onveau procès. Mas pursqu'elle a paru decisive une presière fois, te le seran elle pas pour le nouveau Conseil de terre? Quel espoir serieux de rehabilitation pour Dreyfus, inder alors sur le resultat d'une nouvelle comparution devant justice militaire? Cet espoir aurait pu paraître bien leger, on peut se demander alors si une pareille eventualité qu'il arait fallu attendre, n'aurait pas du nous eviter le trouble mond qui, depuis plusieurs mois, agite notre pays,

facci, du reste, n'est qu'une consideration dont nous ne arrons songer a faire une fin de non-recevoir contre les

sultats d'une illégalite qui serait prouvee.

La lor avant tout, quand même.

Nous ajoutous que la preuve sollicitée était d'autant moins crimente que, alors même qu'elle aurait constaté, si elle avait d'admise. l'illégalite pretendue, elle n'autait nullement ouvé l'ordre que l'article incriminé reprochaît au Ministre à la guerre et l'obéissance qui l'aurait suivi de la part du

buseil de guerre.

Notons, enfin, que tout le délit relevé contre les prévenus posait exclusivement sur ce prétendu ordre, de telle sorte i si on supprimait ce mot de l'articulation, on n'aurait pu procher aux prévenus d'avoir insulté le Conseil de guerre, à effet, tout le reste de l'articulation, avoir scienment quitte un coupable, et avoir ainsi été crimmel, n'est que la vite et la conséquence de l'ordre crimmellement exécuté, ar ce serait un crime.

El c'est ce qui caractérise, comme délit, l'accusation forelle dirigce contre le Conseil de guerre! C'est ce qui nous rmettait de dire tout à l'heure que ce procès était luen aple en lui-même, car, yous le voyez, il se réduit à un mot-

tron

Nous aurions pent-être à nous excuser d'avoir traité ce syen au fond, si nous n'avions pas jugé qu'il dominait une ande partie du débat, et que le rejet qu'il mérite, selon nous, parrasserait l'esprit d'une grave préoccupation dans cette aire.

Mais nous avons mieux à dire. Nous ne le croyons même

s recevable. Pourquoi? Le voici.

Larret attaqué a affirmé, en tart, que les faits articulés vaient aucun hen d'indivisibilité, de connexité et de dépen-

ace, avec les faits releves dans la citation.

Bien entendu, nons ne sontiendrons pas que c'est la une préciation souveraine. Mais nous remarquons d'abord que pourvoi ne prend meme pas la penie, dans son mémoire, démontrer que l'arrêt aurait mal jugé sur ce point. En un mot, il n'essaie même pas de justifier l'indivisabilite qual

allègue.

De plus, et c'est là l'essentiel, ce moyen s'attache speculement à l'arret du 7 février 1898, qui a retranché du del les faits nouvellement articulés à l'appui de l'offre de preve des faits diffamatoires. Or, cet arrêt contradictoire est moifestement interlocutoire, et, à ce titre, il est définible ux termes de l'art. 407 C, inst. crim. Il devait donc être attaqué dans le delai imparti par l'art. 373, c'est-à-dire, dans les trois jours. Or, le pourvoi u a cté formé que le 26 levrer. Il est donc irrecevable, puisque en matière de presse la loi du 29 juillet 1881 n'a pas reproduit l'art. 9 de la loi du 29 décembre 1875, qui ne permettait le pourvoi, à peine le nullite, qu'après le jugement ou l'arrêt définitif, et en meme temps que l'appel et le pourvoi contre le jugement ou arit. Toute votre jurisprudence depuis 1881 repousse ce moves comme tardif.

Vous le rejetterez donc au besoin, comme icrecevable. E si vous ne le crovez pas tardif, vous le rejetterez comme mal fon à

Le moyen que nous venons d'examiner, au point de viete la prétendue indivisibilité entre l'illégalité qui aural eté commise en 1894, et l'acquittement coupable de 1898, destiné à couvrir cette illégalité, soulève une seconde difficule III pretend qu'en refusant la preuve de l'illégalite de 1894, l'arrêt a fait une fausse application de l'autorité de la chostiugée.

Navions nous pas raison de dire qu'en résolvant, comme nous croyons l'avoir juridiquement fait, la question d'indatsibilite, nous résolvions par avance d'autres questions ? Celle-

ci est la première.

Elle est résolue par voie de conséquence.

Quelques mots d'ailleurs vont suffire pour faire justice de cette nouvelle pretention. Nous ne l'examinerons d'ailleure que par acquit de conscience et uniquement parce que nous ne voulons negliger aucun des griefs du pourvos. Car, s'il stat fonds, il ne pourrait faire échec à l'arrêt, celui-ci se souteaut suffisamment par le motif de la divisibilité intrinsèque oclaprenve et au besoin par l'irrécevabilité du grief. Examinons donc : Res judicata pro veritate habetur.

Voilà la formule de la chose jugce. Elle est présumée vrate sans qu'on puisse être admis a prouver le contraire. Autrement les procès n'auraient point de fin. Il n'y a qu'une condition, c'est qu'elle soit jugce irrévocablement et qu'aucune des voies que les parties peuvent employer pour faire refer

mer les jugements, ne puisse plus être suivie.

C'est là une vérité élémentaire que l'on apprend sur les bancs de l'école de droit. Tout développement est superflu pour démontrer que le repos des familles et le maintien de l'ordre public, exigent essentiellement que ce qui a été définitivement jugé acquière, entre les parties, l'autorité d'une vérité légale irréfragable. Comme la prescription, elle est un abri salutaire que la loi offre aux citoyens contre les prétentions qui viendraient incessamment troubler leur repos et remettre en question les fortunes. Elle est la protectrice et la sauvegarde des droits de tous. Devant elle, les considérations, mème d'ordre public, s'effacent.

L'autorité de la chose jugée repose sur la présomption légale et absolue que la chose déclarée par le jugement est

vraie.

Il n'est pas permis de présumer que le juge s'est trompé. Cela est vrai, en matière civile, pour les parties en cause. Cela est vrai pour tout le monde, en matière criminelle, soit qu'il y ait condamnation, soit qu'il y ait acquittement.

Autre chose, s'il s'agit de fonctionnaires diffamés, par exemple de magistrats ayant participé à une décision, la preuve des faits diffamatoires contre eux ne peut être puisée

dans la discussion des jugements rendus.

Un arrêt de la Cour de cassation, du 5 mai 1847 (D. 47.1.

124) a, en effet posé le principe en ces termes.

« Attendu que le respect dû à l'autorité judiciaire, à la chose souverainement jugée, aux droits qui en résultent pour les parties et à l'ordre des juridictions, ne permet pas de soumettre à la responsabilité personnelle d'une censure publique, les magistrats qui ont concouru à ces jugements, que, hors le cas de prise à partie, le juge ne peut être tenu de discuter et de justifier les jugements auxquels il a pris part, et que, par conséquent, l'interdiction d'une telle discussion est légitime et ne peut porter atteinte aux droits de la défense... »

De même, le 3 juin 1847, un arrêt a décidé que les seules imputations diffamatoires dont la preuve serait admissible, lorsqu'elles sont dirigées contre un fonctionnaire public, sont celles qui sont expressément articulées dans les passages incriminés. Toute autre preuve est irrecevable et est par suite interdite (D.1847.4.387).

Ensin, le 23 juin 1882 (D. 82.1.392), vous avez décidé que la preuve des faits dissantaires, autorisée contre les fonctionnaires publics, ne peut être que celle des faits qui ont motivé la poursuite, sauf le cas d'indivisibilité entre les faits

poursuivis et d'autres faits imputés.

Ceci dit, que voulait-on prouver? Que le Conseil de guere de 1894 avait commis une illégalité en statuant sur une pièce secrète non communiquée à la défense.

Or : 4º Nous avous démontré qu'il n'y ayait aucune iddivisibilité entre cette accusation et celle relative un Consel

de guerre de 1898 :

2º Cette preuve aurait en pour hut de discuter la valeur légale de l'arrêt de 1894, alors qu'il était devenu délimitif, par le rejet du pourvoi formé devant le Conseil de revision.

3º Cette preuve portait sur un fait autre que celui qui état

relevé par la poursuite.

Sans insister davantage, aucune attemte n'a pu être portee à la défense par le rejet d'une pareille offre de preuves, et 🥨 rejet ne saurant constituer une fausse application du principe de la chose jugée.

Nous concluons donc au rejet de cette branche du secont

moven.

Le pourvoi prétend, enfin, dans ce même moyen; que la Com aurait empiété, par son arrêt, sur le pouvoir discretion naire du Président, qui ne relève que de l'honneur et de 🛝 conscience du magistrat.

Nous ne comprenons guère une pareille critique.

Quel est le fait?

Le Président refuse de poser des questions relatives à l'alfaire Dreyfus, La détense pose des conclusions tendant à laire décider par la Cour, que les questions seront posées.

La Cour approuve le refus du Président et refuse à son

tour.

Comment peut-elle porter atteinte au pouvoir du Président, torsque la Cour est forcée, sous peine de nullité, de statuer sur des conclusions avant pour but de critiquer l'usage qu'il

en aurait fait, et qu'elle répond : « Il a eu raison, »

Mais d'ailleurs, de quoi s'agissait-il? Il s'agissait de statuer sur l'oftre de preuve de faits relatifs à un délit de presse. 🎩 y avait des conclusions formelles à cet égard. C'ét if la essettrellement un débat contentieux qui relevant, non du pouvoir discretionnaire du Président, mais de la Cour d'assises,

Par conséquent, il n'était pas possible d'empieter sur un pouvoir discrétionnaire qui n'avait pas à s'exercer.

Le refus fait par le President a créé la nécessité du déba

confentieux. Il ne pouvait etre vidé que par la Cour.

Done, cette critique n'est pas sérieuse. Elle va se présentes de nouveau tout à l'heure sur un autre moyen. Nous auron l'occasion de la combattre, au besom, avec un arrêt forme tout récent.

Passons à un autre moyen. C'est le troisième.

Tronsième moyen. — Violation de l'art. 319 C. inst. crun., des droits de la defense et de l'art. 35 de la loi de 1881. En ce que la Cour, par deux arrêts des 8 février 1898 et par un arret du 9, a refusé de poser aux témoins, dame Dreyfuset M. Calimir-Perier, des questions relatives à la bonne foi de M. Zola. cous le prétexte que cette question de bonne foi se référait à les faits couverts par l'autorité de la chose jugee, alors que cette bonne foi, quels que soient les faits auxquels elle se cefere, était necessairement l'objet meme du debat, et que la reuve était autorisée d'une manière absolue par l'art, 35.

La solution de cette question se rattache encore à la question

L'indivisibilite.

Il faut, en effet, remarquer qu'on avait la prétention de aire reconnaître la bonne foi à propos de l'arrêt de 1898, en rouvant l'illégalite prétendue de cetui de 1894. Le raisonne-

ment était celui-ci :

Nous voulons prouver l'illégalité de 1894. Si nous la proutous, nous serons autorises à dire que nous avons eté de conne foi, en accusant le Conseil de guerre de 1898, d'avoir voulu couvrir cette illégalité, et le ne l'avoir voulu que par prdre. Mais cela n'etait possible qu'à condition que le fait de 1894 fût indivisible avec celui de 1898. Or. l'arrêt du 7 évrier avait deci lé que cette indivisibilité n'existait pas. La cour n'a eu qu'à l'appliquer au nouvel incident qui, en somme, tait toujours le même, et tendait à faire dévier le débat pers un domaine legalement et judiciairement interdit.

Quant à prouver votre bonne foi, au sujet du fait de 1894, était mutile, puisque le fait n'était pas poursuive et qu'il est pas contesté que le plaignaut avait eu le droit de le lais-

er de côté.

Ce serait vainement qu'on essaierait de se prévaloir de farret qui, par suite d'une redaction obscure des conclusions, avait semble exclure le droit de prouver la bonne toi, tant sur l'affaire de 1898 que sur celle de 1894. Les explications ournies le lendemain par la défense, et le nouvel arrêt, ont ervi à l'interpretation du premier arret et donné satisfaction à la défense, qui aurait pu interroger librement les temoins air la bonne foi dans l'affaire de 1898, et qui, finalement et sans restriction, a renoncé à l'audition des témoins à ce telatifs. Donc pas de griefs de ce chef.

De plus, quant à M. Casimir-Perier, il y a heu de remarquer que, d'après les conclusions, il ne s'agissait pas seule pent de bonne foi, mais de questions spéciales et précises auxquelles le temoin a déclaré, avec raison, qu'il ne pouvait de 1894, qui n'était pas en question, ce n'était pas une rai-

son pour rouvrir un débat fermé.

La Cour aurait ainsi violé sa propre décision et ajouteure irregularité flagrante à celle résultant d'une declaration etragère au procès de diffamation, le seul qu'il y cut à juger, et qui, nous l'avons démontré précédenment, ne pouvait à aucun point de vue, influencer ce procès.

Il n'y avait donc pas lieu de discuter cette déclaration, du

moins a ce moment.

Notez que l'arrêt constate que toutes les questions à ce relatives seraient faites sans utilité. Comment pourriez vons

reviser une pareille appréciation?

Comment pourriez-vous dire qu'elles n'étaient pas de nature a prolonger les débats, qu'elles pouvaient donner lies d'esperer plus de certitude dans le résultat, et que le Presdent et la Cour ont excédé les pouvoirs résultant de l'art. 276? Ce serait une contradiction flagrante avec le rejet du move touchant à l'indivisibilite vainement invoquée par la défense et contrôler une appréciation de pur fait.

Faudrait-il yous arrêter à l'arrêt du 18 septembre 1824 (S. chr. à sa date)? Il ne saurait prêter aucun appui 40

pourvoi qui l'invoque.

Il n'a aucune analogie avec la cause actuelle, parce que dans l'espèce de cet arrèt, il est constaté que, si les que tions on les interpellations que l'accusé demandait qu'on adressat au témoin à décharge, étaient de nature à compremettre le témoin à charge, ils se rapportaient aux faits de l'accusation et tendaient à établir que l'accusé n'était par l'auteur du crime d'incendie qui lui était reproche; que dès lors, l'arrêt attaqué n'avait pu lui refuser de les adresser au témoin, sans restreindre la faculté accordée aux accusés par l'art. 319. Et il a cassé avec raison.

Or, nous le demandons, est-ce que la culpabilité de Dreyfus, affirmée, après l'arret de 1894, par les généraux, pouvat autoriser des questions à ce sujet, et en quoi ces questions auraient-elles pu être de nature à établir l'innocence de Zolsau point de vue de la diffamation qui lui était reprochée?

Avant de terminer sur ce point, permettez-nous de faire remarquer que, si la defense considère comme abusive la déclaration faite par le géneral de Boisdeffre « qu'un verdict d'acquittement entraînerait le démission de l'État-major géneral», elle trouve une large compensation dans la deposition de Mª Demange, déclarant, avant que la question lui fût posée par le Président, qui n'avant pas entendu celle de la défense, qu'il y avait eu une pièce secrète produite au

déliberé du procès Dreyfus. Ni l'une ni fautre de ces déclarations ne pouvait donner le droit à la défense de poser des questions touchant l'affaire Dreyfus et d'essayer de faire la preuve contraire des accusations portées contre ce dermer.

Encore une fois, le procès Dreyfus n'était pas et ne pouvait

pas ètre mis en discussion.

Mais, dit-on, les questions n'étaient pas formulées lorsque M. le Président et la Cour out decide qu'elles ne seraient pas posées; c'est la une nouvelle violation de l'ait, 319. A cela nous n'avons qu'une réponse à faire, et nous vous en deman dons pardon, ce n'est vraiment pas notre faute si c'est tou jours la même. La voici: Toutes les questions posées par la défense, depuis le premier jour jusqu'au dermer, tournaient, passez-nous l'expression, exclusivement autour de l'affaire Drevfus, L'arrèt du 7 fevrier les avait éliminées d'avance, C'est toujours l'a qu'il faut en venir; laut-il maintenir cet arrèt on le casser? La solution sur ce point tègle tout le reste.

Nous ajoulous, pour ecarter directement ce grief, qu'en refusant de poser des questions non encore formulées, le Président et la Cour pouvaient facilement prévoir la nature de celles que l'on voulait adresser à MM, de Pellieux et de Boisdelfre, et la discussion prématurée qu'on voulait engager à ce moment contre e (x, ll n'y ayant pas d'erreur possible à cet égard. La peusce dommante et le but de tontes ces questions et de toute cette discussion étaient comms d'avance. C'était comme une sorte de refram continuel qui n'a en qu'un resultat, c'est d'aiguiser l'esprit parisien. Et celui-et n'a pas manqué l'occasion d'en railler imement l'auteur qui certamement, aous le connaissons assez pour cela, a été le premier à prendre part à la gaîté générale. Nous concluons donc encore au rejet de ce moyen.

Cinquième moven. — Violation des art. 268 et 269 C. instr. crim, incompétence et excès de pouvoirs, et violation des droits de la defense, en ce que, dans deux arrêts des 10 et 19 fevrier 1898, la Cour a rejeté, au fond, des conclusions tendant à l'apport des pièces, alors que la Cour ne pouvait statuer au fond, sans empicter sur le pouvoir discy homaire du Président, et devait, en se déclarant incompétente, laisser le Président lui même, fibre d'exercer à cet egard le pouvoir discrétionnaire à lui exclusivement conferé par les art. 268

et 269 C. instr. crim.

Il s'agit ici, Messieurs, du refus fait par la Cour, dans un arrêt du 10 février, d'apport des procédures Dreyfus et Esterhazy et d'autres en cours, et, dans un arrêt du 19 février, d'apport de l'original du bordereau.

Dans l'arret du 10 février, elle refuse l'apport des procedures Dreyfus et Esterhazy, par le motif que les débats de ces deux affaires ont en hen à hues clos en totalité on en partie.

Quant aux procedures en cours, elle en refuse l'apport, précisement parce qu'elles ne sont pas terminées et que les faits auquels elles se référent n'ont aucun rapport et aucunt connexité avec ceux articulés dans la citation.

Dans l'arrêt du 17 fevrier, elle refuse l'apport de l'original du bordereau, par les motifs de l'arrêt du 10 fevrier, et. et outre, parce que cette pièce fait partie du dossier Drevius.

Où est donc, dans ces acrets. l'empièlement sur les pouvoirs-

du President?

Certainement, en principe, la Cour d'assises, saisie de conclusions, ne peut que maintenir infact le pouvoir discretionnaire, et plutôt que de contredire la mesure qu'il a ordonnee, elle doit se déclarer incompétente.

S'il en est autrement, vous cassez avec raison (Cass, 5 avril 1864). Mais ici, au lieu de solliciter du President la mesure que vous désiriez, vous vous êtes adressés à la Cour,

directement par les conclusions!

La Cour, y comprisson Président, a repoussé votre demande. Où est l'usurpation? Vous invoquez un arrêt du 22 decembre 1892. Il serait contre vous, car il décide que, « sans doute, dans l'espèce, il ent été préférable que la Cour se bornat, sur l'incident contentieux, à donner acte des conclusions et à se déclarer incompétente, puisque la mesure réclamée appartenant ou pouvoir discrétionnaire. » Muis au fond, dans le proces actuel, le pouvoir discrétionnaire est reste intact, par la meilleure des raisons, c'est que vous n'avez pas même fait appet et vous avez saisi directement la Cour d'assises.

De plus, l'arrêt de 1892 a rejeté le moyen pris de l'empiètement, en constatant « que la Cour avait statue comme l'avait tait le Président, que son arrêt s'était rétéré à l'ordonnance rendue, qu'il ne l'avait ni modifiée, in rapportée, qu'il se confondait avec elle et ne constituant pas une usurpation de pouvoir; qu'ainsi, la défense n'en avait pas été plus atteinte que l'accusation et que les demandeurs en cassation n'avaient subi aucun préjudice, que, dès lors, le moyen devait etre repoussé à défaut d'intérêt, » M. Loew prés ;

For whom rapp.; Sarrut av. gen.,

Si done le Président avait refusé l'appoit et que la Cour l'ent autorisé, il y aurait en empiètement. Mais ce n'est pas même le cas, puisque la Cour a été saisie d'abord

Le moyen manque donc à la fois en fait, et ne manquerait-

il pas en fait, il manquerait en droit.

Il doit donc être rejeté. Voici le sixième moven:

Violation des art. 45, 80, 304, 355, 408 C. inst. crim, et de la loi du 20 avril 1810, fausse application de l'art. 378 C. én. En ce que la Cour, par son acrét incident du 15 fevrier, autorisé des témoins regulièrement cités à ne pas deposer dur des faits articulés par la défense, sons le seul prétexte que les questions à eux posées visaient des faits, que les dits émoins avaient eu à apprecier en qualite d'expert commis par la justice dans une prétendue affaire, et rentraient à ce itre dans le secret professionnel, alors que les experts ne tout pas au nombre des personnes dépositaires par etal ou profession des secrets qu'on leur confie, et qu'au surplas, la dispense de témoignage n'aurait été justifiée, même dans cette hypothèse, que si les faits par eux connus comme experts leur avaient été révélés sous le secau du secret.

Le moyen n'exige pas une longue discussion, à notre

kvis.

Nous n'examinerous pas si les experts sont compris dans l'art. 378, quoiqu'ils puissent pent-être se trouver engagés dans la formule générale qui termine cet article « Toutes autres personnes depositaires par état ou profession des secrets qu'on leur confie... » amsi que vous l'avez jugé pour un secretaire de mairie que vous avez déclaré tenu au secret sur les faits arrivés à sa connaissance dans l'exercice de son état. (13 mars 4897, B. 9.)

Il nons suffira de remarquer que, lorsqu'une procédure riminelle est secrète, celui qui, par sa profession, a connu le résultat de cette instruction doit nécessairement être tenu au

secret. C'est le cas des experts dans cette affaire.

El il importe peu que la Cour, dans son arrêt, man pus dit expressement dans quelle partie du debat les expercs avaient éposé. La defense n'a pas articulé, soit à la Cour d'assises, soit devant vous, que les experts aient déposé publiquement. Il est certain, en fait, qu'ils ont deposé pendrat le huis eles

Il suit de là que le moven manque à la fois en fut et en

Vons devez donc, à notre avis. le rejeter, comme tous ceux que nous venons d'examiner.

Mais notre tache est lom d'etre finie.

Nous arrivous entin au premier moyen que nous avons réservé. C'est un moyen de pure forme, avons-nous det. Mais ce moyen souleve une question de droit crimmel de la plus haute importance. Elle est nouvelle. Elle nous a vivement

préoccupé. Nous vous apportons le resultat de nos conscencieuses recherches. Nous la recommandons à toute voce attention.

Le moyen proposé est ainsi formulé :

Violation de l'art. 317 C inst. crim. et des droits de la défense, et ce que deux témoins régulicrement cités et notités, dont le témoignage d'ailleurs à été declaré utile à la manifestation de la vente par arrêt de la Cour d'assises du 11 février 1808, ont eté entendus dus leurs reponses aux questions posses par le tit arrêt, sur les couclesions de la céfense, sans prestation préalable du serment exigé par l'art. 317 C. mest crim.

Le moyen de nullité proposé de ce chef est basé su ce que Mose de Boulancy et Mho de Comminges, régulièrement citées et notifiées. n'avant pu se présenter à l'audience, par suite de maladie régulièrement constatée, ont été entendues leur donneile, par M. le juge d'instruction Bertulus, aprèsavoir prete le serment de dire toute la vérité et rien que la vérité, saus que le procès-verbal de leur audition constate que ce serment aut en lieu avec la formule de parler saus hame et saus crainte exige par l'art. 317, à peine de nullité.

Il faut convenur, Messieurs, que si cet article est applicable, dans l'espèce, il faudra casser l'arret. Il importera pen que la Cour d'assises, au nulieu des incidents multiples souleves par la détense, usant de son droit d'ailleurs, ait pris le son de répondre par des arrêts consciencieusement delibérés l tontes les conclusions qui ont été préses devant elle et al fait tous ses efforts pour rester dans la légalité, comme elle l'a fait, crovous-nous, d'après ce que nous venons de veus démontrer. Il importera pea que, grâce à ces incidents, m€ affaire qui ne dévait durer, d'après des prévisions rasconables, que trois jours, ait pris guinze audiences! Il impertera pen que ces longs débals aient retenu sur leur siège 😁 honnetes jures qui, pour remplir leur pémb,e devoir, 👊 abandonne leurs affaires durant un temps trop prolonge. Il importera peu, enfin, qu'une affaire qui a provoqué fant 🕸 passions et fant de scènes scandaleuses, soit dans la rue, sella chose plus grave, dans l'enceinte même de la Cour d'assisce doive etre recommencée. Toutes ces considerations ne pervent ni nons arreter, ni vous arrêter vous-mêmes, si dat depositions ont été reçues, même en dehors de l'audience, et n'ont pas été précédées des formalités légales du serment Encore une fois, la loravant fout.

Mais qu'exigeait-elle, dans l'espèce? Voità la question que

ons avous le devoir d'examiner, la seule que vous ayez à soudre.

Pour la résoudre, il faut consulter, non seulement l'art. 317 3, inst. crim., mais encore d'autres dispositions du même ode et, en outre, la loi de 1881 et ses précédents.

Il faut en étudier les mobils, et se demander à quoi ces

ispositions de lois dorvent etre appliquées. Il faut aussi conulter la jurisprudence et en controler la portée.

Nous avons plus que jamais le devoir d'être clair et précis. ous allons essayer.

Voyons d'abord les textes.

Aux termes de l'art. 155 C. inst. crim., en matière de imple police, les témoins doivent faire à l'audience, sous aine de nullité, le serment de dire toute la vérité, rien que vérité.

Aux termes de l'art. 189, il en est de même en matière de

olice carrectionnelle.

Il est bien entendu que la plus légère variation dans le sode de prestation de serment peut entraîner la nullité. La arisprodence est formelle à cet égard.

Ainsi, si on jurait « de dire la vérité, toute la vérité », le serment serait nul.

Il en serait de même si on jurant de « dire la vérite » sans

outer « toute la vérité ».

Pourquoi ces formules rigoureuses? Le voici. Dans le preier cas, on pourrant dire toute la vérité et y ajouter, saus parjurer, si on ne prête pas serment de ne dire « rien que verité ».

Dans le second cas, on peut jurer de « dire la vérité, rien ne la verite », et dissimuler certames choses, sans se parjurer,

on n'a pas promis de dire toute la vérité.

Voilà pour l'audience.

Quant aux depositions reques par le juge d'instruction, aux cruies de l'art. 75, le même serment est exigé des témoins, aus cette fois ce n'est plus a peine de nullité. La loi ne la cononce pas. Seulement, aux termes de l'art. 77, si cette rinalité n'est pas remplie, ou, ce qui revient au même, si le n'est pas mentionnée au procès verbal, le greftier est un de 50 francs d'amende, et, s'il y a lieu, le juge d'insuction lui-même peut etre pris à partie.

Ajontons, en passant, que les fausses déclarations faites, ans ce cas, par les témoins, ne peuvent donner lieu à une

pursuite pour faux témoignage. Pourquoi?

C'est parce que, à l'audience, le témoin peut se rétracter. Remarquons tout de suite, cela nous paraît important, que

les dépositions ainsi-reçues par le juge d'instruction, mêm en matière criminelle, avec ce que nous appellerons le ser*ment-réduit*, par rapport à celui dont nous allons vous parlet tout à l'heure, et qui est prêté par les témoins, à l'audience de la Cour d'assises, peuvent devenir pièce du procès devunt cette même Cour, dans deux cas : 1º Si un témoin entendul par le juge d'instruction est, par une cause quelcongue; absent de l'audience, parce que, dans ce cas, lecture peut être valablement donnée de sa déposition, que cette lecture nent lieu de déposition orale, que sa déclaration est livrée l la discussion et peut servir de base légale à la décision; 2º S'il s'agit d'un accusé contumace, car, aux termes de l'art. 477 C. inst. crim., si, pour quelque cause que ce soit des témoins ne peuvent être produits aux débats, leurs dépositions écrites et les réponses écrites des coaccusés seront lues à l'audience; et ce, à peine de nullité. C'est ce que vous avez jugé au mois d'août 1896, dans une affaire qui a aussi passionné l'opinion publique. Nous voulons parler de l'affair Arton. Vous avez cassé.

Tirons une première conséquence de ces prémisses irrélatables. C'est que, d'après le Code d'instruction criminelle lumème, les dépositions retenues par un juge d'instruction peuvent, même en matière de crime, remplacer valablement, dans certains cas, les dépositions orales, quoiqu'elles n'aient été produites que sous la foi du serment réduit, « de dre toute la vérité rien que la vérité ». Veuillez retenir ce point-

Arrivous maintenant à une autre formule de serment, celle qui est exigée à l'audience par l'art. 318, invoqué par le pour-

voi.

Cet article est ainsi conçu:

Avant de déposer, les témoins préteront, à peine de nullité, le serment de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité et rien que la vérité.

Il est bien entendu que cette formule est sacramentelle, et que l'omission d'une partie de cette formule, et spécialement de ces mots « sans haine et sans crainte », qui seuls nous occupent en ce moment, opère une nullité radicale.

Mais c'est là, remarquez-le bien, une exigence que la lor n'a édictée que pour les dépositions faites à l'audience et plus exactement en matière de crimes soumis à la Cour d'assisesà moms de connexité ou d'indivisibilité avec un délit soumis à la meme Cour.

Elle n'existe, nous venons de le voir, ni pour les déposi-

-----

يون ق سر

-----

I was a second of the contract eg i grand en greek grand in de skriver en grand en de skriver en

والمعروب

المتعوية ويتناه الأحي

and the state of t 

des assises procède à un supplément d'information, le magetrat délegué procède d'après la règle de l'art. 75 et que, sa v a lieu de lire les dépositions ainsi reçues, on ne comprendrait pas qu'elles pussent être critiquées! Comment pourrail en être autrement pour celles reçues au cours des debats, soit sur l'ordre du Président, soit sur arrêt de la Cour requis par la défense?

Mais. Messieurs, pour le cas où les observations que nous venons de vous soumettre ne vous paraîtraient pas décisives,

nous avons bien autre chose à dire.

Nous venons de nous occuper de ce qui peut se product en matière de crimes soumis à la Cour d'assises. S'il y avait doute à cet égard, nous estimons qu'il ne saurait plus yen avoir, lorsqu'il s'agit d'un délit, soumis en vertu d'une bi exceptionnelle, au jury, dans l'intérêt de la liberté de la presse, comme dans l'espèce.

Ici nous ne trouvons aucun arrêt contraire. La question

est tout à fait neuve.

Voyons.

Une première réflexion.

Pourquoi le serment de parler sans haine et sans crante est-il exigé en matière de crime, à l'audience? Il importe de le rechercher. Le motif est pris de la gravité de la peine que pout encourir l'accusé, et de l'influence que la haine que lu porterait le témoin, ou la crainte d'une vengeance que l'accusé inspirerait à ce dernier, s'il recouvrait sa liberté, pour rait exercer sur la sincérité de la déposition. Il n'y en a pas d'autre.

Or. le législateur n'a pas pensé qu'un pareil sentiment put exister lorsqu'il s'agit d'un simple délit on d'une simple con-

travention. Aussi le serment réduit a paru suffisant.

Comment la formule du serment serait-elle plus rigoureuse lorsque, au lieu d'être soumis au juge correctionnel, le délit, en vertu d'une compétence spéciale, est deferé au jury? Cela ne se comprendrait pas à moins d'une disposition expresse de la loi appliquant à la procédure d'audience, pour ces délits, toutes les règles rigoureuses edictées pour les crimes. Or, estte disposition n'existe pas, il faut bien le remarquer.

Qu'est d'arrivé en matière de délit de presse, notamment en matière de diffamation contre les tribunaux, les corps

constitués et les fonctionnaires?

Autrefois, avant les lois des 17 et 26 novembre 1819, tous les delits de presse étaient de la compétence du juge correctionnel. Déférés par cette loi et les lois suivantes, aujour l'hui

par la loi du 29 juillet 1881, ont-ils changé de nature? Non, évidemment.

Or, sous l'empire de la compétence correctionnelle, ces délits étaient poursuivis sur la déclaration de témoins ne prêtant que le serment réduit. Pourquoi en serait-il autrement aujourd'hui devant le jury? La peine est la même. Pourquoi donc exiger cette garantie rigoureuse de la formule « sans haine et sans crainte »?

Cela ne se comprendrait guère.

Donc, même en se produisant à l'audience de la part d'un témoin présent, nous inclinons à penser que le serment réduit serait suffisant, sans que, bien entendu, le serment plus complet pût créer une nullité. Quod abundat nen vitiat.

Si vous le pensez ainsi, le serment prêté devant un juge d'instruction, suivant la formule de l'art. 75, vous paraîtra valable, à plus forte raison.

Et nous ajoutons, par les raisons déjà données, qu'il le serait même, s'il pouvait être nul pour avoir été prêté ainsi à l'audience.

En tout cas, dans l'espèce, si vous ne voulez pas poser une solution de principe, il ne saurait, ce nous semble, y avoir de difficulté sérieuse à cet égard.

Pourquoi? Le voici, et nous vous recommandons cette dernière considération.

Rappelez-vous l'arrêt de 1843, que nous vous citions tout à l'heure, à propos d'une déclaration écrite, lue à l'audience, dans une importante affaire de crime. Il constate que tout avait eu lieu du consentement du conseil de l'accusé.

Or, dans l'affaire actuelle, outre qu'il s'agit d'un simple délit, il faut remarquer que c'est la défense elle-même qui a posé des conclusions pour obtenir les dépositions écrites dont s'agit, qu'elle en a demandé et obtenu aussi la lecture à l'audience, et qu'elle n'a fait aucune observation, à propos du serment réduit que contenait le procès-verbal.

Il faut remarquer enfin que c'est dans ces conditions qu'elle a fait état des dépositions dans sa discussion, et qu'elle en a tiré tout le profit qu'elles lui paraissaient pouvoir offrir.

a tiré tout le profit qu'elles lui paraissaient pouvoir offrir. Il faut convenir, Messieurs, qu'elle est bien peu favorable à solliciter, dans de pareilles circonstances, la nullité du serment, et à essayer de faire échec, par suite de l'absence de quelques mots que nous croyons inutiles, à l'arrêt qui a mis fin, par une condamnation, à une campagne scandaleuse. Nous doutons même qu'elle soit recevable à proposer un tel moyen.

Ministère public incompétent pour exercer l'action, ne donn

lieu à aucun renvoi. (Sirey a sa date.)

De meme, en matière précisement de diffamation, els p décidé le 19 juin 1828 (Bul, nº 178), qu'à défaut de plante régulière de la personne diffamée, il n'y avait pas d'actour légale qui ent saisi la justice répressive, puisque le Ministère public étant saus pouvoir et sans qualifé pour intenter la poursuite. Elle a cassé saus renvoi.

De plus, votre jurisprudence récente et 19 février et 15 juit 1893, Bul. 1517, decide que, dans tous les cas, en matière de police correctionnelle, et en matière criminelle, la cassabou remonte au plus ancien acte nul, et vous cassez sans remoisi en remontant à cet acte nul, il ne reste plus rien à juger.

C'est ce qui arrive, en matière de prescription, comme dans l'affaire du Panama que nous venons de rappeler.

C'est ce qui arrive aussi quand il y a chose jugée ou lout autre exception péremptoue qui fait tomber à la fois la condamnation et la poursuite.

tieci dit, que s'est-il passé dans cette affaire?

C'est le Ministre de la guerre qui a porté plainte, non par au nom de l'armée, muis en raison de la diffamation partée contre le premier Conseil de guerre, et c'est sur sa plainte que M. le procureur général de la Cour d'appel à déféré MM. Zola et Perreux à la Cour d'assises.

Etait-ce au Ministre de la guerre à porter plainte ?

Voità la question.

Pour la résoudre, consultons d'abord le texte applicable à la matière.

L'art. 4 de la loi du 26 mai 1819 était ainsi conçu:

Dans le cas le diffamation ou d'injure contre les cours et tolt-naux et aut. et chos in liqués dans l'art 30, la poursuite n'aura les que sur une léalération prise en assemblée genérale et requerant poursuites, ou su le corps n'a pas d'assemblée générale, sur applainte le thef de corps au du Manistre le la guerre

Et l'art, 30 spécifie la poinc applicable aux diffamations commises envers les cours et tribunaux, les armées de terre et de mer, les corps constitués et les administrations per

bliques.

Notons d'abord que la plainte doit être écrite, qu'elle doit préciser les faits diffamatoires, et qu'elle doit précèder toute poursintes du Ministère public. Notons qu'elle doit surtout pour pouvoir engendrer l'action publique, être personnelle c'est-à-dire, émaner de la personne physique et morale à qu'seule la loi donne le droit de la porter.

El maintenant, qui a été diffamé, dans l'espèce? Ce n'est as l'armée, pour laquelle M. Zola lui-même a proclamé le profond et légitume respect que lui doit tout bon citoyen, est le premier Conseil de guerre. Or, dit-on, le Conseil de guerre est un tribunal, c'est en même temps un corps constitue. Il a une personnalité morale propre et distincte de l'armée de terre. Il peut délibérer, alors que l'armée ne délibère jamais. Il délibère si bien, que c'est à propos de sa éliberation comme juge, qu'il a été diffamé.

Comment ne scrait-il pas apte à délibérer sur une question

Phonneur qui le touche, au plus haut degré?

On l'accuse d'avoir commis l'abominable crime de juger

at d'acquitter par ordre, et sciemment, un coupable,

Un simple particulier à le droit de se plaindre d'une diffamation. Et le Conseil de guerre ne le pourrait pas? Et si le Ministre de la guerre ne portait pas plainte, et qu'il plût au Conseil de le faire, il ne le pourrait pas?

Le Conseil d'Etat, la Cour des comptes, un tribunal ordinaire, une cour d'appel, la Cour de cassation, tout corps constitué quelconque, le pourrait et le Conseil de guerre ne

le pourrait pas?

Est-ce que le Ministre de la justice pourrait se substituer au corps judiciaire, si celui-ci méprisait une diffamation dont il scrait l'objet?

Est ce que le Ministre de l'instruction publique pourrait se substituer au Conseil supérieur de l'instruction publique?

La réponse à toutes ces questions n'est pas douteuse.

C'est au corps constitué seul, qu'appartient le droit de

wenger son honneur.

Que faut il pour cela? Une seule chose : qu'il puisse délibérer sur la conduite à tenir.

On comprend que le Ministre de la guerre porte plainte pour l'armée, car l'armée n'a pas d'assemblée pour délibérer.

Mais le Conseil de guerre peut d'autant mieux délibérer qu'aux termes de la loi du 9 juin 1857, c'est un conseil permanent. Il y en a un au chef-lieu de chaque division territoriale. Il peut même y en avoir deux, si les besoins du service l'exigent, Art. 2.)

L'art. 3 en règle la composition. L'art. 10 le maintient ou

le modifie suivant le grade de l'accusé.

Tout ceci semble indiscutable au premier abord.

Il n'y aurait aucune difficulté, croyons-nous, si le conseil de guerre dont s'agit avait duré plusieurs jours, et qu'il eût été insulté, pendant qu'il était encore en exercice de fait, par exemple, à propos du buis clos partiel ordonné par bil.
Vous avez eu à résoudre une question semblable pour us

corps constitué.

Vous avez décidé que l'action en dissamation portée contre les conseils de revision, de recrutement, ne peut avoir leu que sur sa plainte « parce qu'd est investi d'une partie de l'action publique et a une juridiction permanente : qu'en conséquence, il doit être considéré comme un corps constitue et que, par suite, l'action publique, à raison des dissamations dont il a été l'objet, ne peut s'exercer qu'après déliberation de sa part, prise en assemblée générale et requérant poursuite ». (3 août 1874. Gaz. Pal. 75.1.74.)

Vous avez aussi jugé, que, pour le compte rendu infidèle commis par la voie de la presse, la compétence appartenuit au conseil de guerre, autre que celui qui avait tenu l'audience où les faits s'étaient accomplis. (Crint. 48 mai 1872.) Tout cela est très bien. Pourquoi? Parce qu'il s'agit là d'un conseil de guerre ou de revision de recrutement en fonc-

tions.

Mais qu'est-ce qui probablement a déterminé le Muistre de la guerre à se croire en droit de porter plainte, lui seal-C'est d'abord que les membres du Conseil n'avaient été insultés que collectivement et n'étaient pas recevables à porter individuellement plainte. (Arrêt de 1894 déjà cité.)

En second lieu, c'est que le Conseil de guerre de 1898 n'existe plus, en fait, depuis son arrêt. Il a épuisé sa juri-diction en jugeant Esterhazy. Quoique les membres qui l'ont composé soient vivants, ils sont morts judiciairement, ils sont sans qualité pour se plaindre comme individus. Ils n'ont plus qualité pour délibérer sur une diffamation commise, sans doute, au sujet de l'acte judiciaire accompli par eux, mais après cet acte, mieux encore, après leur dissolution comme tribunal, comme corps constitué. Or, il n'y a d'assemblée générale possible que pour les corps constitués en exercice.

Donc, aux termes de la loi, c'était bien au Ministre de la guerre à se plaindre, à sa place. Et la poursuite a été léga-

lement engagée.

Cette réponse a sa gravité. Elle est de nature à arrêter sérieusement votre esprit. Vous l'apprécierez dans votre sagesse. Si elle ne vous arrête pas, nous n'avons pas besoin de dire que vous n'avez pas à hésiter et que vous n'hésiterez pas à déclarer que la poursuite a été irrégulière, sans vous préoccuper, parce que vous n'auriez pas à le faire, de la nullité de cette poursuite et de celle de la condamnation.

is the time all and the contractions of the contraction of the contrac SSETTION SHE HE CHIEFE TO THE COMME. POCE INTERIOR AND AND THE PARTY OF THE PARTY HOLT THE PURE METERS OF THE PURE STORY PODO (D:

Mars nurs effet in the - the erait quant neme, this is the interest the second second evoir or nightsite. ement and the second of the se ustice our "indresses "- because "- " iet 2. ar 1 😁 ingolffill 😁 🗥 ——

To be entire the entire to the entire to OFSQUE IN INTIMITATE SETT OF SET TO SET SET SET SET SET Doint Dias Blives & Ala Item to the later when a **Iro**it.

d'un processorat de rette de la companya del la companya de la com d'hui devent vices, les tous d'assisses, some l'est de le les des les nous inclinous Tever to the contract to

de croire qu'il ne defenient nes ievant cun sa libre so résigne à subir dignement sa penne. Elle lan donnera des loisirs qui pourrois lui rermettre l'augmenter le nombre les quarante volumes de langue française qu'il a soles, comme il l'a dit, par millions d'exemplaires dans le monde entier, et qui ont fait de lui un Français utile à la gloire de a France.

Si, au contraire, vous admettiez son pourvoi sur le moven **l'ordre public, nous** lui demandons le calme qui convient à in succès légal, peut-être peu espere, et l'affranchesant. grace à une poursuite jugée irrégulière, de la peute prononcee contre lui pour un délit dont il avait éte déclare coupable.

Ce serait, de sa part, un hommage reconnaissant qu'il devrait

à la loi qui l'aurait sauvé.

Si vous rejetiez ce moyen, et si vous ne cassiez que sur ui des six premiers moyens d'abord presentés, nous vous sur phons de limiter le débat futur, en rejetant, par des motifi speciaux et par une disposition précise, ceux des autres movens qui lausseraient, s'ils n'étaient formellement rejelés la porte ouverte de nouveau au procès Dreyfus. Si, enfin vous vous hormez à casser sur un moven quelconque, et 🐌 employer ensuate cette formule, « sans qu'il y ait fieu de slatuer sur les autres movens », nous souhaitons que, dans ce cas, et devant ses nouveaux juges. M. Zola limite lui-meme le débat, qu'il s'occupe exclusivement de son procès personnel; qu'il entre dans la voie légale qui lui resterait seule ou verte : qu'il apporte, enfin, sul le peut, la preuve de l'ordre qui a servi de base à ses violentes attaques contre le Conseil de guerre de 1898, ou tont au moins qu'il cherche à demoitrer sa honne foi à cet égard ; qu'il rénonce à se prévaloir d'une prétendue illéganté ou d'une prétendue erreur pubci are commise en 1894, et à commettre ainsi lui-mente la pluigrave de toutes les illegalités, consistant à faire de la Cowd'assises une cour de revision et à usurper des pouvoirs qui sont exclusivement réservés à d'autres par la loi. Qu'il reus porte ainsi, sur lui même, une victoire qui serait de nature 🕻 lui farre peut-être plus d'honneur encore que ses victores littéraires, en faisant le sacrifice d'aspirations qui troubleraent de nouveau et inutilement le pays et qu'il est légalement impuissant à satisfaire.

À ce sujet, qu'il nous sont permis de vous livrer une de ces pensées que Pascal a appelées des pensées de derrière la

tete.

Nous avons assisté à toutes les audiences de la Cour d'assises, depuis le premier jour jusqu'au dermer. Nous nous réctions fait un devoir pour nous penétrer par avance de tous les cléments de cette grave affaire, dans le cas où une constannation intervien frait et où, chose facile à prévoir, et qui

s'est réalisée, un pourvoi serait formé.

Nous avons ainsi vu naître tous les incidents soulevés nous avons entendu tous les arrêts rendus. Nous y avon moralement beaucoup souffert, nous l'avouons, mais nou sommes heureux de rendre hommage à l'honorable magistra qui a presidé ces longs et pénibles débats. Nous avon admiré sa sage patience, son impeccable soin de respecte tous les droits légitimes de la défeuse, et en même temps, d'marquer la borne que celle-ci ne pouvait être autorisée s'

Anchir, dans l'état d'une poursuite limitée, dont elle ne puvait contester et dont elle ne contestera pas l'absolue galite. Ce respect de la defense a du moins permis à l'hobrable avocat de M. Zola et à l'eminent défenseur de le Percux, admis, comme ami, à prendre la parole, de plai et sans restriction et non sans éloquence, tout ce qu'il leur plu de soumettre au jury, même ce qui ne touchait pas irectement à la cause. Aucune des entraves qui s'étaient roduites et qui devaient forcement se produire, selon nous, vant ces plaidoiries et dont la légalité vous est déférée ajourd lui, ne leur a barre la route. Ils ont pu discuter resque exclusivement l'affaire Dreyfus, sans dire à petie un tot de l'affaire Zola sommise au jury, et qu'il avait seule à juger.

En assistant à tout cela, nous ayions rependant conçu et miserve une espérance fonte particulière, que maintenaient a nous nos chers et inoubliables souvenirs de vieil avocal, animes par cette robe de dessous dont un de nos plus illustres redecesseurs, M. Dupm, a giordié la douce et viviliante Laleur, Nous nous étions cru autorise à peuser que Zola, qui aurait le droit de parler après son defenseur, courrant peut-être prendre devant le jury une attitude nourelle. Nous pensions qu'il allait dire à ses juges. « Out, je avoue, j'ai commis un délit. J'ai diffamé le Conseil de guerre de 1898. J'ai public contre lui une accusation qui tait de nature à porter atteinte à son honneur et à sa consiferation, puisqu'un juge qui obéit à un ordre, commet un peritable crime. Mais si j ai lait cela, mon accusation ii clait m un moyen. Je voulais ainsi arriver à me faire poursuivre, pour profiter de cette poursume et exercer ce que je croyais tre mon droit, en faisant remettre en question l'affaire previus. L'ai voulu attembre ce but, au cours des débats, par lous les movens.

· Je suis responsable, car c'est mor qui les ai voulus, de tous les incidents qui devaient avoir pour résultat, selon

les esperances, de me le faire atteindre.

Je me suis trompé, paraît n. Mais au moment où vous lez me juger, je déclare que si mon accusation était de sture à atteindre l'honorabilité du Conseil de guerre, ma postence infime protestant contre une telle accusation, et un jétais convaincu que les honorabies membres de ce ouseil, compose de chefs de l'armee, de cette armée que je specte, et que j'aime, parce qu'elle est la force et l'espoir la France, n'auraient pas à souffrir d'une tene accusant, personne en France ne pouvant admettre qu'ils fussent pables d'une pareille forfaiture.

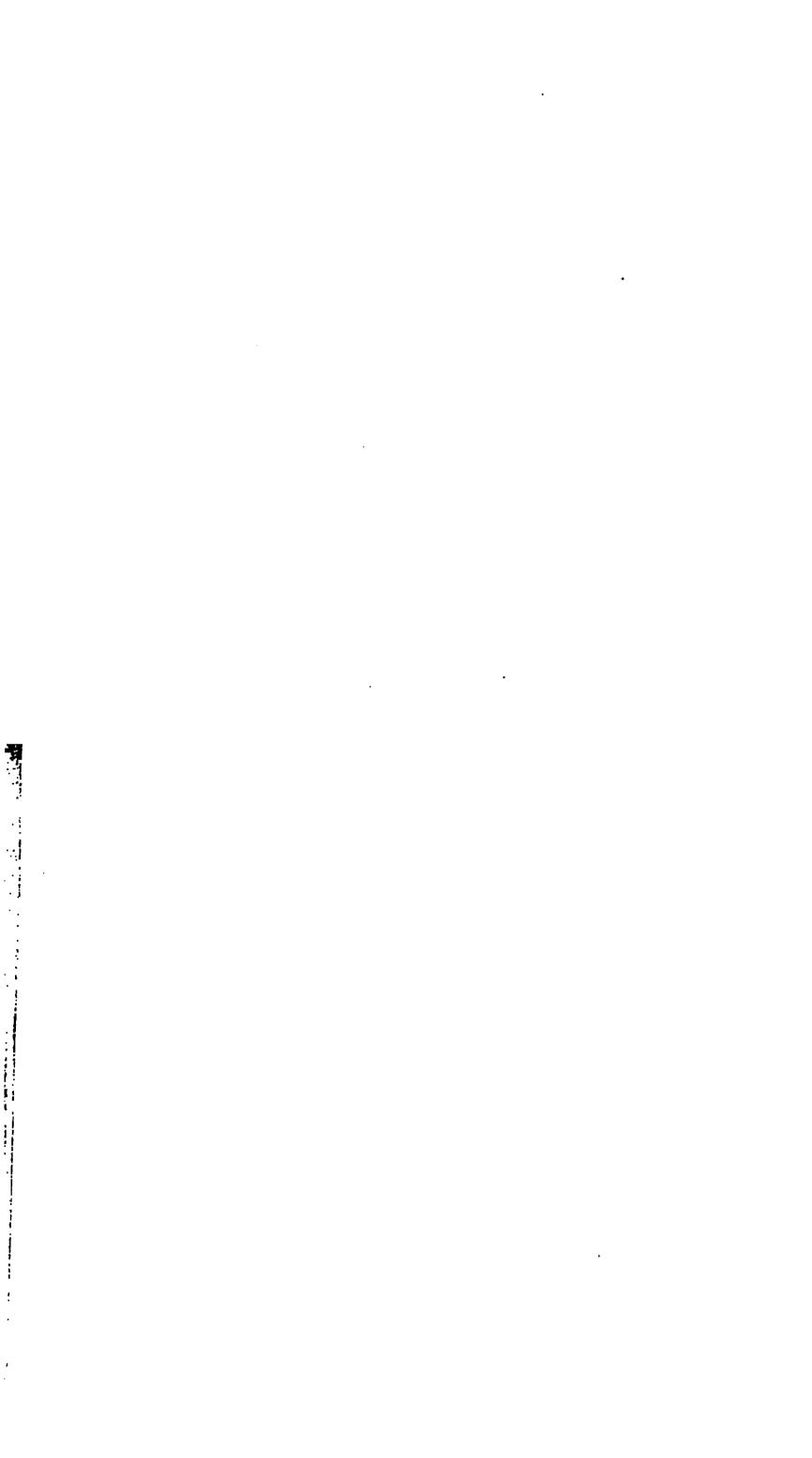

## DOCUMENTS ANNEXES

- Déclaration de M. le comte Casella.
- -- Rapport de M. le commandant Besson d'Ormescheville dans l'affaire de M. Alfred Dreyfus. (Acte d'accusation.)
- Rapport de M. le commandant Ravary dans l'affaire de M. le commandant Walsin-Esterhazy. (Acte d'accusation.)
- Fac-similés du bordereau et de lettres de M. Alfred Dreyfus et de M. le commandant Walsin-Esterhazy. — Fac-similé du diagramme de M Bertillon.

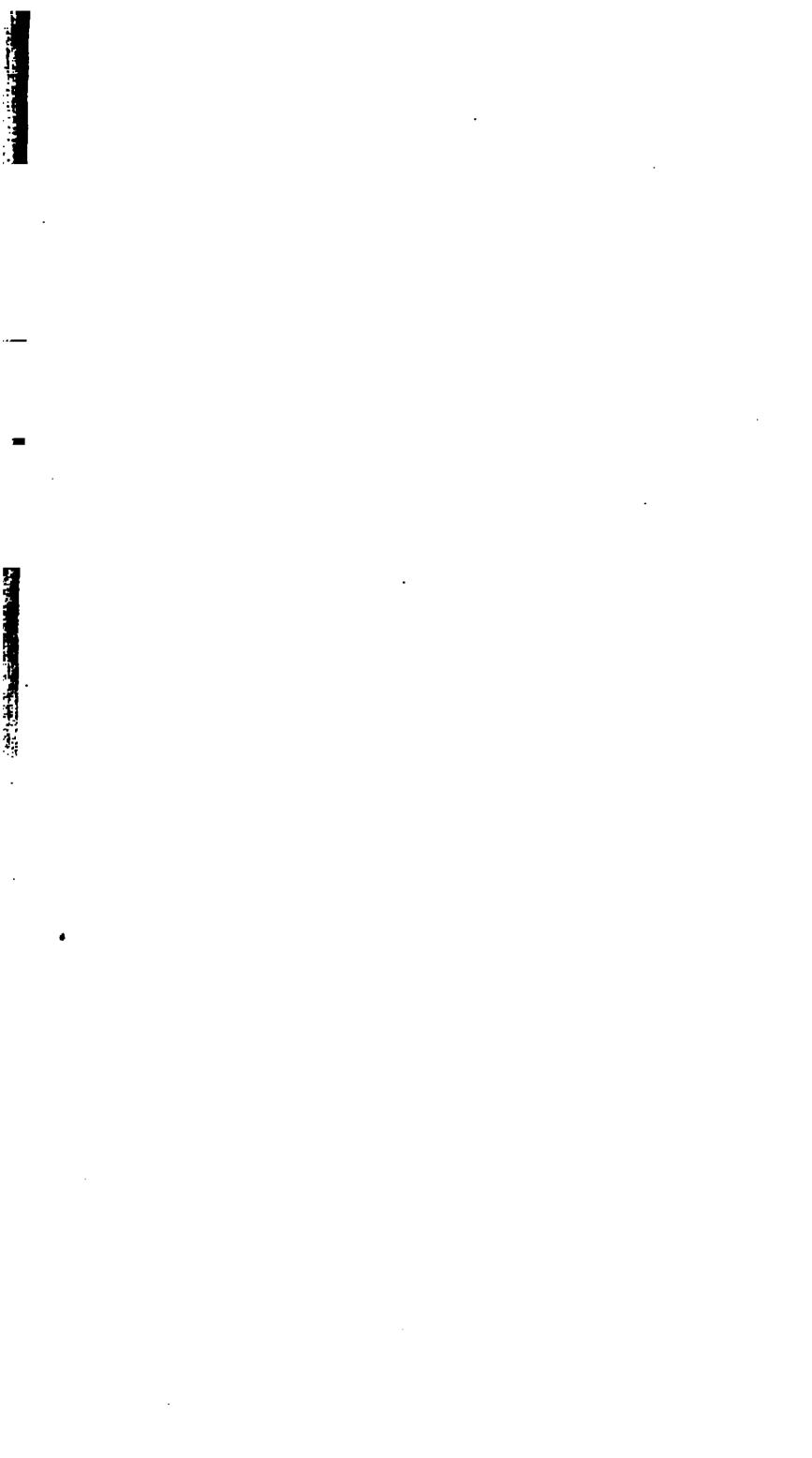

## ANNEXE I

## LARATION DE M. LE COMTE CASELLA

le comte Casella, qui avait été assigné comme témoin à uète de MM. Zola et Perrenx, et à la déposition duquel abori et Clemenceau avaient dù renoncer par suite de t de la Cour interdisant toutes questions relatives à re Dreyfus, a envoyé au journal Le Siècle le texte de sosition qu'il avait l'intention de faire, sous la foi du ent, à la Cour d'assises. Le Siècle a publie cet importocument dans son numéro du 7 avril. En voici le

## Monsieur le Président,

nettez-moi, avant de commencer mon récit, de faire une déclacourte et nette. Je me trouve ici : 1º parce que j'ai tenu à done marque publique de respect, d'obéissance à la loi, à la justice ince; 2º parce que j'ai la profonde conviction que les investis auxquelles je me suis livré indiqueront la véritable piste que vra suivre à l'avenir si l'on veut connaître, à la fin, la vérité

sieurs, la malheureuse affaire qui préoccupe aujourd'hui le entier ne s'est pas engagée entre Français ou sans cela on n'aus pu prononcer l'horrible mot de trahison. Ce n'est donc pas en que l'on pourra trancher ce nouveau « nœud gordien ». Ce ne onc pas, non plus, des officiers français que l'on devait amener la Cour d'assises, mais quelques diplomates, tout simplement! événements se précipitent. Aujourd'hui, des confidences pri-lemain, des aveux publics. Les barrières du protocole seront es haut la main! Elles ne pourront pas résister à la formidable e de la vérité et de la justice.

ri mon récit :

s le milieu du mois de décembre 1897, je sus que le colone

Panizzardi, attaché inditaire a l'ambassade d'Italie, devait être propartie. Le but de cette campagne n'était pas personnel : on veule tâcher de décider M. Panizzardi à declarer qu'il était en possessont quelques documents susceptibles d'établie l'unocence du capant Drevfus et la culpabilite du commandant Esterbazy. Etant he avert colonel Panizzardi, je crus qu'il était de mon devoir de le prevent l' me rendes chez lui, 52, rue du Colisee, et lui exposai franchement à que j'avais appris : M. Panizzardi me repondit :

e de vous rémercie, mais ces messieurs font fausse route, je d'à personnellement januais connu, même de vue, Dreyfus ni Esternus de n'ai jamais ete mêle à tout cela, je ue puis donc avoir de lori ments, de sais qu'on le croit, on m'a pas mal harcelé à ce suet.

je suis toujours surpris de voir qu'on s'adresse à moi. 🕡

de repliquai :

Cetté croyance a en pour point de départ la lettre qui content cette phrase : « Cette canaille de D. . devient par trop exigeant phrase qui admettait implicitement votre intimité avec Dreyfus et l'rolonel comte Schwarzkoppen, attaché nubtaire à l'ambassade d'Allemagne.

J'ai dementi cette lettre, dit le colonel Panizzardi ; elle n'est pas de moi, elle ne m'est jamais parvenue. Je vous autorise à repeter cela Je vous en donne ma parole d'honneur, soit comme attache imbiant.

soit comme gentilhomme.

de repris :

 Mon colonel, vous n'avez pas de documents : je vous crois, Mai vous devez tout de même être fort au convant... Si vous vouliez par lor?

— Parler, parler, secria-t-il, c'est facile a dire! Vous voyez que l'actic yeut tren autendre, rien errare. On sortirait n'importe que to actiut para s'empressariat de dire qu'il est faux. L'ambassale exit magnet e declar — aregor quement qu'elle n'avait jamais et di cit a Dievlus, peure perdue! On ne peut pourtant pas pretendre que l'acouverement allemand denonce hu-même le vrai coupable. Quarca erra, que veutez-vous que je dise! Je ne puis compromettre mano — on me Schwarzkopper. Non ce n'est pas possible.

I in comp M. Panazzandos estras.

Le coston de meme que je pourrais faire une confidence, une celle a or perpetariaté de ben au rement importante et concluante que se de mients que un se distinció croire que je garde dans monte efficator. Ou concisa qui parter?

Paramez-vous, dis-julciaon tour, avec le sénateur Scheurerlies ca. Alta no le connais pas personnellement, mais peut-etre ne

refused a sel pas d'avoir un entrelien avec vous.

Schenier-Kestner? En effet, je pourrais parler avec lui.

Quan 🦿 m'empressai-je d'i demandre

14 bien' revenez demain, notes en reparlerons, car je ne veux on time sons consulter d'abord mon superieur, le comte Tornielle. Je reves le surfendemante Je trouvai le colonel Panizzardi assez-

n evec v. oct à fair change et irresolu. Il avait réfléche, il n'avait pas de declaration à faire. Pourquoi devait-il en faire, en effet? Pour uoi s'occupait-on de lui qui n'était pour rien dans tout cela? Cette

ampagne était injuste, ces journalistes sont bien ennuyeux.

— Vous devriez me les nommer, répétait-il en arpentant son salon. faut que je me défende. Cette affaire Drevfus m'a donné pas mal de nucis. Tenez, regardez, j'avais tous les cheveux noirs, j'ai grisonné

ı quelques mois.

M. Panizzardi avait dit cela tout d'un trait, sans me donner le mps de placer un mot. Quand il eut fini, je lui dis: — Très bien, mon lonel, calmez-vous. Personne ne vous force, personne ne vous forcera mais à parler. La déclaration est à l'eau, c'est entendu, n'en parlons us. Quant à moi, je crois vous avoir rendu un petit service, car, issitôt que j'ai eu affirmé à ces messieurs, sur ma parole, ce que us m'aviez autorisé à répéter, ils ont dit: « Nous estimons beau-up le colonel Panizzardi, et on ne soufflera plus mot de cela. »

M. Panizzardi reprit alors son assiette et sa bonne humeur; il me rra les deux mains en ajoutant : — « Non, ce n'est pas un petit serce, mais un très grand que vous venez de me rendre. Je vous en

rai toujours fort reconnaissant ».

Nous continuâmes à causer gentiment et à bâtons rompus des difféntes phases de cet imbroglio. A un moment donné je fis cette rearque: « Mon colonel, j'en sais tout autant que n'importe quel lectre de journal, mais il m'a toujours semblé qu'il y avait eu un défaut tactique dans toute la campagne pour ou contre Dreyfus. Je crois ur ma part que l'on divague, que l'on va de droite à gauche, à ons, à l'aveuglette. Ceux mêmes qui sont de bonne foi ne peuvent n savoir. Un seul homme possède la vérité, c'est le colonel de Schwarz-ppen. Il aurait donc fallu concentrer tous les efforts vers l'ambas-le d'Allemagne. C'est là que l'affaire a pris naissance, et je suis fort nné que les parties intéressées n'aient pas usé de tous les moyens ir avoir une explication un peu plus nette de l'attaché militaire emand.

— Tiens! répondit M. Panizzardi, vous venez de parler de la même

on que mon ami Schwarzkoppen.

- Bon, fis-je, ce que je viens de dire n'est donc pas si bête!

— M. de Schwarzkoppen, reprit M. Panizzardi, m'a souvent bété qu'il était fort surpris, fort intrigué que la famille Dreyfus sût jamais fait une démarche quelconque pour causer avec lui. Je empresse de vous dire que mon ami Schwarzkoppen est un très ntil garçon; il a bon cœur, et je crois qu'il lui eût été bien difficile, en pénible de se dérober aux instances toutes naturelles d'un frère, me femme, d'une famille éplorée. Je ne sais ce qu'il aurait pu faire, us peut-être les choses eussent-elles tourné autrement. »

Après cette conversation, la pensée me vint qu'une interview avec le onel Schwarzkoppen pourrait fournir un article sensationnel dans

grand journal de Paris ou de l'étranger.

Le surlendemain, je retournai chez M. Panizzardi et lui dis:

— Je voudrais faire une promenade à Berlin et je désirerais causer se l'ex-attaché militaire allemand.

Le colonel Panizzardi me répondit :

- Je crois qu'il est maintenant trop tard. Mon ami ne pourra plus

men faire. Des son arrivée, le dossier a été consigné à l'Étai Mapa-Le gouvernement allemand, comme du reste n'importe quel autre gouvernement, ne denoucera jamais le vrai coupable. S'il et cat autrement, il n'y aurait plus moyen d'avoir un service de rense que ments. Je ne sais même pas s'il vous sera possible d'engager ve Schwarzkoppen une conversation sur ce sujet.

— Eh bien i répondis-je, s'il ne veut pas causer, j'en serai quité

pour avoir visite Berlin.

Le 22 decembre, à neuf heures vingt-cinq du soir, je partis la leudemain soir, à six heures, j'étais à l'hôtel Kaiserhof, à Berlat l'envoyai un commissionnaire porter a M. de Schwarzkoppen, qui habite, 79, Kæniggraetzer Strasse, ma carte accompagnée d'un lettre d'introduction.

Le lendemain, je reçus une carte de visite ainsi libellée :

« Le colonel de Schwarzkoppen, aide de camp de Sa Majest l'empereur et roi, commandant le deuxième régiment des grenader de la garde « empereur François-Joseph », a beaucoup regrette de vous avoir manque en partant d'ier ce matin même pour passer le fêtes a la campagne. Je serai enchante de vous voir après mo

retour, c'est-à-dire le 30 décembre. 🔻

Au jour designé, je passai chez le colonel et, ne l'ayant pas tro, ve je lui laissai ma carte. Le 31 décembre au soir, je reçus une autre de lui ainsi conçue : « Je regrette d'avoir manque encore me fois Monsieur le comte Je ne saurais pas donner un rendez-vou pour ce soir parce que je dois passer la soirce avec mes officiers. Demain je serai chez moi, probablement entre quatre et six heurs je passerai demain matin à neuf heures, si je ne vous derange passer.

Le 1<sup>et</sup> janvier 1898, le colonel vint en effet à l'hôtel sur le coup de neuf heures. Il ne voulut pas monter et m'envoya dire de ne pamanquer vers midi d'aller voir *l'inter den Linden* le délile de voitures allant ou venant de la reception du Palais. Il ajoutait qu'

deux beures il reviendrait à mon hôtel.

A l'heure indiquée, le colonel, en grande tenue, vint au Kaiserhof. Beaucoup de gens à Paris connaissent l'élégante silhouette de les attaché inditaire allemand. Il a grand air, des manières affables

charmantes ; il s'exprime en un fort bon français

La conversation s'engagea sur des géneralités. On tâta le fer, si puis ainsi dire. Le colonel me demanda si j'avais vu les demet numeros des journaux français et si j'avais lu le texte du verdict de jures dans l'affaire Arton. Le temps lui avait fait defaut dans derniers jours, mais il aimait à être au courant.

Je pris le Figuro et lui lus à haute voix ce qu'il désirait connaîté Bon, s'ecria-t-il, c'est très bien. Ni corrupteurs ni corrompte cela me paraît la meilleure des solutions. Maintenant, nous alle voir quel sera le resultat d'une autre affaire également retentissant je veux parler de l'affaire Dreyfus, affaire, elle aussi, très complique et dans laquelle on vent me mèler à tout prix.

La glace ainsi rompue, j'en profitai pour lui dire:

 Oai, mon colonel, tout le monde est persuadé que vous s' pourriez dire la vérité vraie sur cette ténébreuse affaire. — Mon Dieu, répondit-il, je ne peux que m'en référer à la déclaration bien explicite de l'ambassade d'Allemagne, c'est-à-dire que nous n'avons rien eu à faire avec l'ex-capitaine Dreyfus.

Je repris:

- On a remarqué, mon colonel, que, tant que l'on n'a parlé que du capitaine Dreyfus, vous êtes resté à Paris, mais qu'aussitôt le nom du commandant Esterhazy prononcé vous avez été relevé de vos fonctions.
- Simple coïncidence, répondit-il. On a dit bien autre chose encore. On a affirmé, par exemple, que ce fameux bordereau avait été trouvé dans mon panier à papiers. Eh bien! je puis, moi, donner ma parole de gentilhomme que ce bordereau n'a jamais été dans mes mains ni dans celles d'aucun autre membre de notre ambassade. Ce bordereau... non, je ne peux pas parler... a été intercepté avant qu'il n'arrivât à sa destination. Trouvé dans mon panier, c'est rigolo... Croyez-moi : si j'avais eu l'habitude de jeter au panier les documents que l'on m'expédiait, je vous garantis que l'on aurait trouvé quelque chose de bien plus important.

— Alors, mon colonel, je crois comprendre que vous êtes persuadé que l'ex-capitaine Dreyfus n'est pas l'auteur du bordereau incri-

miné?

— NON, répondit carrément mon interlocuteur, le bordereau n'est pas de lui.

— Personnellement, vous êtes donc persuadé que Dreyfus n'est pas

coupable.

— OUI, dit-il, je sais qu'il n'est pas coupable.

— Cependant, repris-je, on a produit devant le Conseil de guerre des pièces qui ont éclairé les juges et les ont décidés à condamner

Dreyfus. Quelle est votre opinion là-dessus?

— Mon opinion est que les juges ont été de bonne foi; mais si leur conviction a été formée par des documents établissant des relations entre Dreyfus et le gouvernement allemand, eh bien! leur bonne foi a été surprise : ces pièces, ces documents ne peuvent être que des faux.

Une demande inévitable s'imposait:

— Quel est donc le coupable? dis-je. Avez-vous connu le commandant Esterhazy? Lui-même a avoué ses relations avec vous. Serait-il indiscret de vous demander votre opinion personnelle sur lui?

Je le crois capable de tout, répondit le colonel.

La conversation dévia sur d'autres sujets, puis le colonel se leva et

prit congé de moi en me disant :

— Après demain lundi, je viendrai vous chercher à sept heures du soir à votre hôtel, vous me ferez le plaisir de venir dîner avec moi, nous causerons de nos amis communs de France. J'ai connu beaucoup de monde pendant mes six années de séjour à Paris. Je garde le meilleur souvenir de toutes ces relations, et je vous assure que j'ai quitté ce grand pays avec beaucoup, mais beaucoup de regrets.

Le lundi, en effet, je dînai avec le colonel de Schwarzkoppen, et ce

fut encore lui qui, avec beaucoup de franchise, revint sur la question Dreyfus. Je profitai de ses bonnes dispositions pour lui demander s'il était exact qu'il cût témoigné son étonnement de ne voir aucun menter de la famille du appitaine Dreyfug venin à lui

bre de la famille du capitaine Dreyfus venir à lui.

— Oui, dit-il, c'est vrai, je l'ai dit et je le répète une fois encore. J'ai toujours été très étonné de ne voir personne. Je ne sais pas ce que j'aurais pu faire à cette époque; peut-être même n'aurais-je rien pu faire; peut-être aussi l'affaire aurait-elle pris une autre tournure. Tout cela est bien triste, j'ai pas mal de soucis, croyez-moi.

J'avoue que je ne pus me retenir de faire la remarque suivante :

— L'impression que je reçois de vos paroles est que vous êtes non seulement persuadé de l'innocence de Dreyfus, mais que forcément vous connaissez le véritable auteur de toute cette machination. Permettez-moi de vous dire que les secrets de la diplomatie ressemblent aujourd'hui aux secrets de Polichinelle. Tout le monde ne sait-il pas que chaque puissance tâche d'être renseignée autant qu'elle le peut sur les puissances rivales? S'il s'agissait de venir de but en blanc dénoncer un coupable, je comprendrais toutes sortes de réserves. Mais aujourd'hui, si je ne me trompe, il ne s'agirait dans l'espèce que d'un changement de personne. Or, en quoi verriez-vous une diminutio capitis pour le gouvernement allemand s'il disait : « Dreyfus est innocent, le coupable est un tel ; voici les preuves? »

— En principe, répondit le colonel, ce que vous dites est juste, mais en pratique, il en est autrement. Tout un protocole s'y oppose. Nous ne pouvons pas accuser et le gouvernement français ne peut pas, par voie diplomatique, nous demander si Esterhazy est coupable ou non. Nons ne pouvons faire que ce que nous avons déjà fait, du reste, spontanément : déclarer, ce qui est la vérité, que nous n'avons jamais eu de relations avec l'ex-capitaine Dreyfus. Mais, si les Français veulent à toute force que Dreyfus soit le traître, nous n'avons rien à y

voir, cela ne nous regarde plus.

Je répondis :

- Je m'incline devant les raisons du protocole, tout en ne les com-

prenant pas.

Nous fîmes une assez longne promenade après le dîner, et le colonel voulut aimablement me reconduire jusqu'à mon hôtel. Au moment de nous séparer, je lui dis :

— Je compte partir après-demain soir. Voulez-vous me faire l'honneur de venir avant mon départ déjeuner ou dîner avec moi?

— Il m'est impossible de venir demain, répondit-il. Je suis pris toute la journée, mais après-demain, je viendrai avec grand plaisir.

Le surlendemain, mercredi 5 janvier 1898, M. Schwarzkoppen m'envoya dire qu'il ne pouvait venir qu'à deux heures. J'attendis, et nous déjeunames ensemble dans la grande salle du Kaiserhof.

Le colonel, qui est très Parisien, parla art et littérature avec beau-

coup de goût et de discernement.

Tout à coup, il s'exclama : — Pourquoi donc continuer à s'entêter à ne pas vouloir faire la revision du procès Dreyfus? Le respect de la chose jugée, c'est très bien, quand ce respect fait partie n ordre tout entier d'autres respects, mais aujourd'hui, où l'on nie l'infaillibilité du pape, on ne peut, en vérité, admettre qu'un Conseil de guerre soit infaillible.

— Colonel, lui dis-je alors, j'ai une curiosité tout à fait personnelle. Je ne connais pas, même de vue, M<sup>me</sup> Dreyfus, mais pensez-vous qu'elle pourrait tenter une démarche auprès de M. de Munster?

— Non, et je ne saurais le conseiller. Cela n'aboutirait à rien maintenant. Mais l'affaire reviendra sur l'eau plus menaçante encore, soyez-en sûr. Ce deuxième Conseil de guerre ne résoudra rien. C'est une malheureuse affaire... une triste affaire... Qui sait si plus tard on ne pourra pas faire quelque chose?

Changeant brusquement de sujet, le colonel ajouta: — Vous partez ce soir, n'est-ce pas? Je ferai tout mon possible pour venir à la gare vous serrer la main et vous apporter une lettre que vous aurez l'obligeance de remettre vous-même au colonel Panizzardi, si cela ne

vous dérange pas trop.

Le soir, à dix heures, à la gare de la Friederichsstrasse, le colonel, suivant son aimable promesse, arriva. J'étais en train de causer avec M. Sestini, directeur du cercle d'escrime de Berlin, qui avait tenu à venir me saluer au départ. Je fis la présentation, et le colonel me donna la lettre qu'il m'avait annoncée. Un coup de sifflet, une der-

nière poignée de main, et le train partit.

Le jeudi, à six heures du soir, j'étais rentré à Paris. Le vendredi, dans l'après-midi, j'allai chez le colonel Panizzardi, et lui remettai la lettre dont j'étais chargé. Il la décacheta devant moi. La première enveloppe était scellée d'un petit cachet rouge portant une couronne comtale. Elle contenait deux lettres dans une autre enveloppe. M. Panizzardi en lut une à haute voix. Elle commençait par des gentilesses à mon égard qu'il est inutile de transcrire. La deuxième ou troisième plusse disait : Comment cette canaille d'Esterhazy pourra-t-il se tirer d'affaire? Comment pourra-t-il continuer à vivre en France, même s'il est acquitté? M. de Schwarzkoppen ajoutait : « Dites à Casella qu'il ne parle pas trop. Priez-le, au cas où il me reverrait, de ne pas me parler de l'affaire Dreyfus, car même une dénégation de ma part pourrait constituer une réponse. »

J'interrompis M. Panizzardi et lui dis en souriant: « Veuillez à votre tour, lorsque vous répondrez à votre ami, lui dire de ma part qu'il ne me parle plus lui-même de l'affaire Dreyfus. C'est un honnête homme, il a bonne mémoire; il pourra donc vous affirmer que jamais je n'ai, le premier, abordé ce sujet. Je n'ai fait que lui répondre ou lui poser des questions tout à fait naturelles, puisqu'il

avait engagé lui-même l'entretien sur l'affaire.

Le 13 janvier, je revis M. Panizzardi à propos d'une lettre de présentation que j'avais fait demander au comte Tornielli et que cclui-ci avait bien voulu remettre à l'attaché militaire pour m'être transmise.

Je trouvai M. Panizzardi assis à son bureau et cachetant une lettre:

— Vous m'excuserez, dit-il, mais je suis obligé de sortir. L'ambassadeur d'Allemagne part ce soir pour Berlin, et je veux lui remettre
cette lettre pour M. de Schwarzkoppen. Je suis un peu excité, mais il
y a de quoi. Avez-vous lu l'article d'Emile Zola, ce matin?

- Oui, répondis-je, je l'ai lu.

- Mon Dieu, mon Dieu! contitua M. Panizzardi, que de victimes! Que faire? Dans cette lettre, je donne des conseils à mon ami. Je lui dis qu'il faudra bien qu'il se décide à parler un de ces quatre matins, ou à la fin je parlerai, moi. Oui, mais quand? D'ici un ou deux ans, peut-être... et en attendant que de victimes!... Hier Dreyfus, aujourd'hui Picquart, demain Zola. Quelle horreur, mon Dieu!
- Mais enfin, dis-je à mon tour, d'après vous, Zola dit-il la vérité oui ou non?

— OUI, ZOLA DIT LA VÉRITÉ.

— Eh bien! repris-je, pourquoi donc se taire? Qu'attendre encore? J'ai dû, moi aussi, garder le silence, et j'ai vu après que, devant ce deuxième Conseil de guerre, ma déclaration eût été certainement la moins ennuyeuse.

— Mais, devant le Conseil de guerre, vous auriez pu parfaitement déposer, s'écria M. Panizzardi. Ce sont les polémiques des journaux

qui m'agacent.

— Bien, ce sera pour une autre fois, fis-je. Mais, maintenant, comme vous le disiez tant ît, que faire? Et cependant, si je m'en rapporte à vos réticences et à celles de M. de Schwarzkoppen, il doit y avoir

des dessous bien étranges dans toute cette affaire.

— Des dessous, des dessous, dit le colonel, je crois bien qu'il y en a, et des dessous insensés, incroyables! Figurez-vous que lorsque Esterhazy flaira qu'il allait être brûlé, avant même la dénonciatien de M. Mathieu Drevfus, it osa se présenter chez M. de Schwarzkoppen et lui dit: « Mon colonel, vous devriez voir la famille Dreyfus et lui affirmer que tout ce qu'elle projette est inutile, que tout son travail est du temps perdu, car vous possédez les preuves de la culpabilité de l'excapitaine. C'est le seul moyen de nous sauver tous les deux ». M. de Schwarzkoppen répondit: « Je crois que vous êtes fou, Monsieur le commandant. »

A ces mots Esterhazy, sortit un revolver de sa poche et il le braqua sur le colonel... Non, non, ne me faites plus parler, car il y en aurait vraiment trop à dire.

C'est après cette scène que l'attaché militaire allemand fut rap-

pelé à Berlin.

Mais il se fait tard, excusez-moi et sortons, car je risquerais de

manquer le comte de Munster.

Nous descendîmes, M. Panizzardi héla une voiture et m'engagea aimablement à l'accompagner à l'ambassade d'Allemagne. Je le remerciai. Je préférai me promener au grand air. J'avais besoin de remettre un peu d'ordre dans mes idées bouleversées en vérité par ces révélations...

Et en admettant que le président ou l'un des défenseurs m'ait demandé : « Votre déposition a-t-elle pris fin? » j'aurais répondu : « Pour aujourd'hui, oui, — je dirai le reste si on ose me donner un démenti. »

HENRI CASELLA.

## ANNEXE II

# L'ACTE D'ACCUSATION CONTRE DREYFUS

(Publié dans le Siècle du 7 janvier 1898).

RAPPORT sur l'affaire de M. Dreyfus (Alfred), capitaine breveté au 14° régiment d'artillerie, stagiaire à l'état-major de l'armée, inculpé d'avoir, en 1894, pratiqué des machinations ou entretenu des intelligences avec un ou plusieurs agents des puissances étrangères dans le but de leur procurer les moyens de commettre des hostilités ou d'entreprendre la guerre contre la France en leur livrant des documents secrets, laquelle a fait l'objet de l'ordre d'informer donné par M. le général gouverneur militaire de Paris, le 3 novembre 1894.

M. le capitaine Dreyfus est inculpé d'avoir, en 1894, pratiqué des machinations ou entretenu des intelligences avec un ou plusieurs agents des puissances étrangères, dans le but de leur procurer les moyens de commettre des hostilités ou d'entreprendre la guerre contre la France en leur livrant des documents secrets.

La base de l'accusation portée contre le capitaine Dreyfus est une lettre-missive écrite sur du papier pelure, non signée et non datée, qui se trouve au dossier, établissant que des documents militaires confidentiels ont été livrés à un agent d'une puissance étrangère. M. le général Gonse, sous-chef d'état-major général de l'armée, entre les mains duquel cette lettre se trouvait, l'a remise par voie de saisie, le 15 octobre dernier, à M. le commandant du Paty de Clam, chef de bataillon d'infanterie hors cadre, délégué le 14 octobre 1894 par M. le Ministre de la guerre, comme officier de police judiciaire, à l'effet de procéder à l'instruction à suivre contre le capitaine Dreyfus. Lors de la saisie de cette lettre-missive, M. le général Gonse a affirmé à M. l'officier de police judiciaire, délégué et précité, qu'elle avait été adressée à une puissance étrangère et qu'elle lui était parvenue; mais

que, d'après les ordres formels de M. le Ministre de la guerre, il ne pouvait indiquer par quels moyens ce document était tombé en sa possession. L'historique détaillé de l'enquête à laquelle il fut procédé dans les bureaux de l'état-major de l'armée, se trouve consigné dans le rapport que M. le commandant du Paty de Clam, officier de police judiciaire délégué, a adressé à M. le Ministre de la guerre le 31 octobre dernier, et qui fait partie des pièces du dossier. L'examen de ce rapport permet d'établir que c'est sans aucune précipitation et surtout sans viser personne a priori que l'enquête a été conduite. Cette enquête se divise en deux parties : une enquête préliminaire pour arriver à découvrir le coupable, s'il était possible, puis l'enquête réglementaire de M. l'officier de police judiciaire, délégué. La nature même des documents adressés à l'agent d'une puissance étrangère en même temps que la lettre-missive incriminée permet d'établir que c'était un officier qui était l'auteur de la lettre-missive incriminée et de l'envoi des documents qui l'accompagnaient, de plus, que cet officier devait appartenir à l'artillerie, trois des notes ou documents envoyés concernant cette arme.

De l'examen attentif de toutes les écritures de MM. les officiers employés dans les bureaux de l'état-major de l'armée, il ressortit que l'écriture du capitaine Dreyfus présentait une remarquable similitude avec l'écriture de la lettre-missive incriminée. Le Ministre de la guerre, sur le compte rendu qui lui en fut fait, prescrivit alors de faire étudier la lettre-missive incriminée en la comparant avec des spécimens d'écriture du capitaine Dreyfus. M. Gobert, expert de la Banque de France et de la Cour d'appel, fut commis à fin d'examen et reçut de M. le général Gonse, le 9 octobre 1894, des documents devant lui servir à faire le travail qui lui était demandé. Quelques jours après la remise des documents, M. Gobert demanda à M. le général Gonse, qui s'était rendu chez lui, le nom de la personne incriminée. Celui-ci refusa, naturellement, de le lui donner. Peu de jours après, M. Gobert fut invité à remettre ses conclusions et les pièces qui lui avaient été confiées, la prétention qu'il avait manifestée ayant paru d'autant plus suspecte qu'elle était accompagnée d'une demande d'un nouveau délai. Le 13 octobre, au matin, M. Gobert remit ses conclusions sous forme de lettre au Ministre; elles sont ainsi libellées : « Etant donnée la rapidité de mes examens, commandée par une extrême urgence, je crois devoir dire: la lettre-missive incriminée pourrait être d'une personne autre que la personne soupçonnée. » La manière d'agir de M. Gobert ayant inspiré une certaine méfiance, le Ministre de la guerre demanda à M. le Préfet de police le concours de M. Bertillon, chef du service de l'identité judiciaire. Des spécimens d'écriture et une photographie de la lettre-missive incriminée furent alors remis à ce fonctionnaire qui fit procéder à leur examen en attendant le retour des pièces confiées à M. Gobert. Dès la remise de ces pièces par M. Gobert, elles furent envoyées à M. Bertillon qui, le 13 octobre, au soir, formula les conclusions qui sont ainsi libellées : « Si l'on écarte l'hypothèse d'un document forgé avec le plus grand soin, il appert manifestement que c'est la même personne qui a écrit la lettre et les pièces communiquées.» En exécution de l'ordre de M. le

Ministre de la guerre en date du 14 octobre 1894, M. le commandant

du Paty de Clam procéda à l'arrestation du capitaine Dreyfus.

En ce qui concerne MM. les experts, en nous reportant à la première phase de l'enquête, c'est-à-dire au commencement du mois d'octobre dernier, nous trouvons d'abord la lettre de M. Gobert précité, dont la teneur est très vague, dubitative. Le libellé des conclusions de cet expert signifie que la lettre anonyme qu'il a examinée peut parfaitement être ou n'être pas de la personne incriminée. Il est à remarquer que M. Gobert a reçu, parmi les documents de comparaison écrits de la main du capitaine Dreyfus, un travail intitulé : « Etudes sur les mesures à prendre en temps de guerre pour faire face aux dépenses. » Ce document, qui comporte un exposé détaillé des ressources de la Banque de France en cas de guerre, attira forcément beaucoup l'attention de M. Gobert, en raison de ce qu'il a été employé à la Banque de France et qu'il en est aujourd'hui l'expert en écritures. Le capitaine Dreyfus ayant dû, pour faire son travail, consulter le haut personnel de la Banque de France, sa présence dans cet établissement a forcément été connue d'un certain nombre d'employés. C'est même, sans doute, ce fait qui a amené M. Gobert à nous répondre, dans son interrogatoire, qu'il avait pressenti le nom de la personne incriminée, à titre de curiosité personnelle, mais que nul n'en a eu connaissance. Toujours est-il que M. Gobert, ainsi que nous l'avons toujours dit, pour un motif ignoré encore, a demandé à M. le général Gonse, sous-chef d'état-major, le nom de la personne incriminée. A quel mobile a-t-il obéi en cette circonstance? On peut faire à ce sujet bien des hypothèses. Nous pouvons dire toutefois que cette demande, contraire aux devoirs d'un expert en écritures, permet de supposer que la lettre compte rendu de M. Gobert au Ministre, établie d'ailleurs sans prestation de serment, et à titre de simple renseignement, a été rédigée sous l'empire de présomptions contraires à la règle suivie en la matière par les praticiens. Par suite de ce qui précède, cette lettre compte rendu nous semble entachée, sinon de nullité, au moins de suspicion. Son sens dubitatif ne lui donne d'ailleurs, au point de vue juridique, aucune valeur propre; elle ne comporte enfin aucune discussion technique permettant de comprendre sur quelles données M. Gobert a pu baser son appréciation. Nous ajouterons que M. Gobert, invité à nous fournir des explications techniques sur son examen, s'est dérobé; qu'en outre, avant de prêter serment, il nous a déclaré que, si nous l'avions convoqué pour lui confier une seconde expertise, régulière cette fois, dans l'affaire Dreyfus, il s'y refusait. Nous avons dressé procès-verbal de ce dire à toutes fins utiles ou de droit. Ainsi que nous l'avons dit précédemment, parallèlement au travail d'examen confié à M. Gobert par le Ministre de la guerre, M. Bertillon, chef du service de l'identité judiciaire, chargé aussi d'un premier examen, avait formulé, le 13 octobre 1894, ses conclusions comme suit : « Si l'on écarte l'hypothèse d'un document forgé avec le plus grand soin. Il appert maintenant que c'est la même personne qui a écrit la lettre et les pièces incriminées. » Dans son rapport du 23 du même mois, établi après un examen plus approfondi et portant sur un plus grand nombre de pièces, M. Bertillon a formulé les conclusions suivantes qui sont beaucoup plus affirmatives: « La preuve est faite, péremptoire; vous savez quelle était mon opinion du premier jour; elle est

maintenant absolue, complète, sans réserve aucune. »

Avant d'opérer cette arrestation, et alors que le capitaine Dreyfus, s'il était innocent, ne pouvait pas se douter de l'accusation formulée contre lui, M. le commandant du Paty de Clam le soumit à l'épreuve suivante : il lui fit écrire une lettre dans laquelle étaient énumérés les documents figurant dans la lettre missive incriminée. Dès que le capitaine Dreyfus s'aperçut de l'objet de cette lettre, son écriture, jusque-là régulière, normale, devint irrégulière et il se troubla d'une façon manifeste pour les assistants. Interpellé sur les motifs de son trouble, il déclara qu'il avait froid aux doigts. Or, la température était bonne dans les bureaux du ministère où le capitaine Dreyfus était arrivé depuis un quart d'heure et les quatre premières lignes écrites ne présentent aucune trace de l'influence de ce froid. Après avoir arrêté et interrogé le capitaine Dreyfus, M. le commandant du Paty de Clam, officier de police judiciaire délégué, pratiqua le même jour, 15 octobre, une perquisition à son domicile. Cet officier supérieur n'avant entendu aucun témoin, ce soin nous incomba; et, à raison du secret professionnel et d'Etat qui lie M. le Ministre de la guerre, l'enquête, dans laquelle nous avons entendu vingt-trois témoins, fut aussi laborieuse que délicate.

Il appert des témoignages recueillis par nous que le capitaine Dreyfus, pendant les deux années qu'il a passées comme stagiaire à l'état-major de l'armée, s'est fait remarquer dans différents bureaux par une attitude des plus indiscrètes, par des allures étranges; qu'il a, notamment, été trouvé seul à des heures tardives ou en dehors de celles affectées au travail dans des bureaux autres que le sien et où

il n'a pas été constaté que sa présence fût nécessaire.

Il ressort aussi de plusieurs dépositions qu'il s'est arrangé de manière à faire souvent son service à des heures en dehors de celles prèvues par le règlement, soit en demandant l'autorisation à ses chefs, pour des raisons dont on n'avait pas alors à vérifier l'exactitude, soit en ne demandant pas cette autorisation. Cette manière de procéder a permis au capitaine Dreyfus de se trouver souvent seul dans les bureaux auxquels il appartenait et d'y chercher ce qui pouvait l'intéresser. Dans le même ordre d'idées, il a pu aussi, sans être vu de personne, pénétrer dans d'autres bureaux que le sien pour des motifs analogues.

Il a été aussi remarqué par son chef de section que, pendant son stage au 4° bureau, le capitaine Dreyfus s'était surtout attaché à l'étude des dossiers de mobilisation, et cela au détriment du service courant, à ce point qu'en quittant ce bureau il possédait tout le mystère de la concentration sur le réseau de l'Est en temps de guerre.

L'examen aussi bien que les conclusions à formuler au sujet de la lettre-missive incriminée appartiennent évidemment plus particulière-ment aux experts en écritures; cependant, à première vue d'abord, et à la loupe ensuite il nous est permis de dire que l'écriture de ce document présente une très grande similitude avec diverses pièces ou

ttres écrites par le capitaine Dreyfus et qui se trouvent au dossier. 'inclinaison de l'écriture, son graphisme, le manque de date et de supure des mots en deux à la fin des lignes, qui sont le propre des ttres écrites par le capitaine Dreyfus (voir sa lettre au procureur de République de Versailles et les lettres ou cartes à sa fiancée qui se rouvent au dossier), s'y trouvent; en ce qui concerne la signature, lle manque parce qu'elle devait manquer. Dans sa déposition, M. le paro que paro que l'état-major sa deposition, M. le polonel Fabre, chef du 4º bureau de l'état-major de l'armée, dit qu'il nété frappé de la similitude d'écriture qui existe entre la lettre-missive nété frappe de la similiant de la principal de

M. le lieutenant-colonel d'Aboville, sous-chef du sure de la lettre incridans sa déposition, que la ressemblance de l'écuit frappante.

minée avec les documents de compara bu contrappante. Le rapport de M. Charavay, expert sation comporte d'abord une la Seine, commis après prestation de était rement, comporte d'abord une discussion technique détaillée et les e su onclusions qui en résultent sont sinsi formulées : « Étant de les e su constatations nation de la constatation nation de la constatation de la co ainsi formulées: « Etant données lesses sonstatations notées dans le pré sent rapport, je, expert soussigné or, conclus que la pièce incriminée

le rapport, je, expert soussigné or , constant que la pièce inclimine present de la même main que les e, pièces de comparaison de 2 à 30. »

Le rapport de M. Teyssonnière pra s, expert en écritures près le Tribunal, commis après prestation de selle rement, comporte comme le précédent une discussion technique détainé aillée des pièces à examiner; ces conclusions sont ainsi formulées: agré En conséquence de ce qui précède, nous déclarons sur notre honner de conscience que l'écriture de la pièce déclarons sur notre honner incriminée no 1 émane de du la même main qui a tracé l'écriture des pièces de 2 à 30. »

Le rapport de M. P. ferr'elletier, expert en écritures près le Tribunal civil de première instation de la Seine et la Cour d'appel de Paris, commis après prestation de serment, qui portait sur la comparaison de l'écriture du do. A cument incriminé avec celle des deux personnes, comporte, comme les précédents une discussion technique relativement restreinte du l'es pièces à examiner; ses conclusions sont ainsi formulées: « En la résumé nous ne nous croyons pas autorisé à attribuer des personnes soupconnées le document incriminé. à l'une ou la l'autre des personnes soupçonnées le document incri-

minė. »

Il est a remarquer que MM. les experts en écritures Charavay, Teyssonn lières et Pelletier ont été mis en rapport le jour de leur prestation de serment à la préfecture de police, avec M. Bertillon, qui les prévint [4] u'il se tenait à leur disposition pour la remise de certaines dont les photographies n'étaient pas encore terminées et qui avaient une grande importance au point de vue des comparaisons à faire en les écritures. Des trois experts précités, deux seulement sont re evenus voir M. Bertillon pour recevoir communication de ces pelur es, ce sont MM. Charavay et Teyssonnières; le troisième, M. Pelle tier, ne s'est pas présenté et a fait son travail, qui portait cependant sur la comparaison de deux écritures au lieu d'une avec la lettremissive incriminée, sans s'aider des documents que devait lui remettre M. Bertillon et qui offrait cependant au moins autant d'intérêt pour lui que pour ses collègues.

Le capitaine Dreyfus a subi un long interrogatoire devant M. l'officier de police judiciaire; ses réponses comportent bon nombre de contradictions, pour ne pas dire plus. Parmi elle, il y en a qui sont particulièrement intéressantes à relever ici, notamment celle qu'il fit au moment de son arrestation, le 15 octobre dernier, lorsqu'on le fouilla et qu'il dit: « Prenez mes clefs, ouvrez tout chez moi, vous ne trouverez rien ». La perquisition qui a été pratiquée à son domicile a amené, ou à peu de chose près, le résultat indiqué par lui. Mais il est permis de penser que, si aucune lettre, même de famille, sauf cen lles des fiançailles adressées à M<sup>me</sup> Dreyfus, aucune note, même de fourne isseurs, n'ont été trouvées dans cette perquisition, c'est que tout ce qui aurait pan être delque façon compromettant avait été caché ou détruit de tot, ut s'est re leque façon compromettant avait été caché ou détruit de tot, ut s'est resultat le de dénégations persistantes et aussi de protestations du re c'aine Dreyfus contre le crime qui lui est reproché. Au début de de l'interrogatoire, le capitaine Dreyfus avait d'abord dit qu'il lui semp blait vaguement reconnaître dans le document incriminé l'écriture d'un officier employé dans les bureaux de l'état-major de l'armée; puis, devant nous, il a déclaré retirer cette allégation qui, d'ailleurs, deva s'it tomber d'elle-même en présence de la dissemblance complète et évidell ate du type graphique de l'écriture de l'officier visé avec celle du doc l'ument incriminé.

Une autre réponse extraordinaire, fax ite au cours du premier interrogatoire et maintenue devant nous, est<sup>ac</sup> celle relative à l'insécurité des documents secrets et confidentiels qui, s d'après le capitaine Dreyfus, n'auraient pas été en sûreté parfaite au 2º bureau de l'état-major

à l'époque où il y faisait son stage.

Cette allégation d'insécurité n'a été confire mée par aucun témoin entendu à ce sujet, elle devait cependant avoir quin but dans l'esprit de son auteur. Il existe enfin dans le premier interre pertoire des réponses absolument incohérentes, telles que celle-ci : « Ly es experts se trompent, la lettre missive incriminée est l'œuvre d'uo n faussaire, on a cherché à imiter mon écriture. La lettre missive increminée a pu être établie à l'aide de fragments de mon écriture colligés à avec soin, puis réunis pour former un tout qui serait cette lettre. L'en semble de la lettre ne ressemble pas à mon écriture; on n'a même pass cherché à l'imiter. »

Dans l'interrogatoire qu'il a subi devant nous, les réponses du capitaine Dreyfus ont toujours été obtenues avec une grande difficulté et il est facile de s'en rendre compte par le nombre considérable, de mots rayés qui figurent dans le procès-verbal. Quand le capitaine Dreyfus hasardait une affirmation, il s'empressait généralement de l'autténuer par des phrases vagues ou embrouillées essayant toujours, i malgré toutes nos observations, de questionner ou d'engager la conversation sans être d'ailleurs invité à formuler réponse. Ce système, si nous nous y étions prêté, aurait pu avoir des conséquences fâcheuses pour la forme même de l'interrogatoire, étant donnée l'habileté du capitaine Dreyfus.

Si on compare les réponses que nous a faites le capitaine Dreyfus avec les dépositions de quelques témoins entendus, il en résulte cette

pénible impression, c'est qu'il voile souvent le vérité et que toutes les fois qu'il se sent serré de près, il s'en tire sans trop de difficulté, grâce

à la souplesse de son esprit.

En somme, il résulte de la déposition de plusieurs témoins que le capitaine Dreyfus a attiré sur lui la juste suspicion de ses camarades qui le lui ont montré d'une façon bien nette : comme le capitaine Boullenger, en ne répondant pas aux questions indiscrètes qu'il lui posa sur des affaires secrètes ou confidentielles qu'il traitait; ou encore comme le capitaine Besse, le voyant travailler dans son bureau le 8 septembre dernier sur du papier particulier au lieu de le faire sur un document similaire à celui qu'il avait à mettre à jour, lui en fit l'observation; ou encore le capitaine Maistre, lui disant qu'il lui communiquerait les travaux confidentiels dont il pourrait être chargé, mais sur place et dans son bureau seulement. Il semble que ce système de furetage, de conversations indiscrètes voulues, d'investigations en dehors de ce dont il était chargé, que pratiquait le capitaine Dreyfus, était surtout basé sur la nécessité de se procurer le plus de renseignements divers possibles, oraux ou écrits, avant de terminer son stage à l'état-major de l'armée. Cette attitude est louche et, à nombre de points de vue, présente une grande analogie avec celles des personnages qui pratiquent l'espionnage. Aussi, en dehors de la similitude remarquable de l'écriture du capitaine Dreyfus avec celle du document incriminé, cette attitude a été un facteur sérieux à son passif lorsqu'il s'est agi de le mettre en état d'arrestation et d'ins**truire** contre lui.

La conduite privée du capitaine Dreyfus est loin d'être exemplaire ; avant son mariage, depuis 1884 notamment, on le trouve en relation galantes avec une femme X..., plus âgée que lui, mariée, riche, donnant des repas auxquels il est convié, car il est l'ami de M. X..., négociant à Paris. Les relations dont il vient d'être parlé durèrent fort longtemps. A la même époque, le capitaine Dreyfus est également en relations avec une femme Dida, aussi plus âgée que lui, mariée, fort riche, qui a la réputation de payer ses amants et qui, à la fin de 1890, fut assassinée par Wladimiroff. Le capitaine Dreyfus, qui était alors à l'Ecole de guerre et qui venait de se marier, fut cité comme témoin dans cette scandaleuse affaire, qui fut jugée par la Cour d'assises de Versailles, le 25 janvier 1891. Pendant son séjour à Bourges, il a pour maîtresse une femme mariée; il en a une autre à Paris, également mariée et qu'il rencontre quand il y vient. En dehors de ces relations, avouées par le capitaine Dreyfus, parce qu'il n'a pu les nier, il était, avant son mariage, ce qu'on peut appeler un coureur de femmes, il nous l'a d'ailleurs déclaré au cours de son interrogatoire. Depuis son mariage, a-t-il changé ses habitudes à cet égard? Vous ne le croyons pas, car il a déclaré avoir arrêté la femme Y... dans la rue, en 1893, et avoir fait connaissance de la femme Z..., au Concours hippique, en 1894. La première de ces femmes est Autrichienne, parle très bien plusieurs langues, surtout l'allemand; elle a un frère officier au service de l'Autriche, un autre est ingénieur, elle reçoit les officiers : c'est une femme galante, quoique d'éjà âgée, le commandant Gendron nous l'a déclaré. Le capitaine Lreyfus lui a indiqué sa qualité, l'emploi qu'il occupait, lui a écrit et fait des visites et finalemet s'est retiré parce qu'elle ne lui a pas paru catholique ; ensute 'l'h traitee de sale espionne ; et, après son arrestation, son esprit est hant

par l'idée qu'elle l'a trahi.

En ce qui concerne la femme Z..., bien que le capitaine Dreylo prétende n'avoir jamais eu avec elle que des relations passageres, le permis de croire le contraire, si on se réfère aux deux faits ci-aprè reconnus exacts par lui au cours de son interrogatoire : 1º une lettrécrite par cette femme en juillet on août dernier au capitaine Dreylu se terminant par ces mots : « À la vie, à la mort! »; 2º qu'il y a coût ron quatre mois il a propose à la femme Z... de lui loner une vilupour l'ête, à la condition qu'elle serait sa maîtresse. L'idée du cape taine Dreyfus en lui faisant cette offre était sans donte de faire cesser ses relations avec un médecin qui l'entretenait. La femme Z... était mariee ou passait pour l'être. Le capitaine Dreyfus nous a declaré avoir rompu avec elle parce qu'il s'était aperçu qu'elle en vouloit plutôt à sa bourse qu'à son cœur.

Bien que le capitaine Dreyfus nous ait déclaré n'avoir jamais en le goût du jeu, il appert cependant des renseignements que nous avois recueilles à ce sujet qu'il aurait frequente plusieurs cercles de Paris où l'on joue beaucoup. An cours de son interrogatoire, il nous a ben déclaré être alle au Cercle de la Presse, mais comme invite, pour y diner; il a affirme n'y avoir pas joué. Les cercles-tripots de Paris tels que le Washington-Club, le Betting-Club, les cercles de l'Escrime et de la Presse n'ayant pas d'annuaire et leur clientèle étant en general peu recommandable, les témoins que nous aurions pu trouver auraient etc très suspects : nous nous sommes par suite dispens d'en

entendre.

La famille du capitaine Dreyfus habite Mulhouse. Ses père et mère sont décedes, il lui reste trois frères et trois sænrs. Les sœurs sont et es set resident : l'une à Bar-le-Duc, l'autre à Carpentras et la tre some à Paris. Ses frères exploitent une filature à Mulhouse; ain , Dreyfus Jacquese, âge de cinquante aus, n'a pas opté pour la nature le Caraçuèse.

M. Drevfas, Raphaeb, pere du capitaine Drevfus, a opté pour la nat onalite française le 31 mar 1872, à la mairie de Carpentras Vauclese. Cette option a entraîne celle de ses enfants alors mineurs, au sign'il appert du dupheata de l'acte d'option qui se trouve au dos-

40

Le capitame Dieytus est venu habiter Paris en 1874; il a eté success vement elève au collège Chaptal et a Sainte Barbe, puis il a eté acçu a l'Ecole polytechnique en 1878 avec le nº 182 et en est sorti sous heutenant d'artillerie avec le nº 128; il est allé ensuite à l'Ecole d'application où il est entre avec le nº 38 et d'où il est sorti avec le nº 32; classé comme heutenant en second au 31° regiment d'artillerie en garmson au Mans, il y fait le service du 1° octobre 1882 à la fin de 1883, époque à laquelle il fut classé à la 4° batterie à cheval, détachee à Paris. Le 12 septembre 1889, il est nommé capitaine au 21° régiment d'artillerie, adjoint à l'Ecole centrale de pyrotechnic militaire de Bourges; le 21 avril 1890, il est admis à l'Ecole de guerre avec le

nº 67, d'où il est sorti en 1892 avec le nº 9 et la mention « Très bien ».

De 1893 à 1894, il est stagiaire à l'état-major de l'armée.

Lors des examens de sortie de l'Ecole de guerre, le capitaine Dreyfus a prétendu qu'il devait à la cote, dite d'amour, d'un général exa--**minateur, d'avoir eu un** numéro de sortie inférieur à celui qu'il espérait obtenir; il a cherché alors à créer un incident en réclamant contre cette cote, et partant contre le général qui la lui avait donnée. Il prétendit que cette cote, qui était 5, lui avait été donnée de parti pris et en raison de la religion à laquelle il appartient; il attribua même au général examinateur en question des propos qu'il aurait tenus à ce sujet. L'incident qu'il créa n'eut pas la suite qu'il espérait; mais, depuis cette époque, il n'a cessé de se plaindre, se disant victime d'une injustice qu'il traite même à l'occasion d'infamie. Il est à remarquer que la cote, dont s'est plaint le capitaine Dreyfus, était secrète; on s'étonne à bon droit qu'il ait pu la connaître, si ce n'est par une indiscrétion qu'il a commise ou provoquée. Comme l'indiscrétion est le propre de son caractère, nous n'avons pas lieu de nous étonner qu'il ait pu connaître cette note secrète.

Les notes successives obtenues par le capitaine Dreyfus depuis son entrée au service sont généralement bonnes, quelquefois même excellentes, à l'exception de celles qui lui ont été données par M. le colonel

Fabre, chef du 4e bureau de l'état-major de l'armée.

En ce qui concerne les voyages du capitaine Dreyfus, il résulte de ses déclarations à l'interrogatoire qu'il pouvait se rendre en Alsace en cachette, à peu près quand il le voulait, et que les autorités allemandes fermaient les yeux sur sa présence. Cette faculté de voyager clandestinement qu'avait le capitaine Dreyfus contraste beaucoup avec les difficultés qu'éprouvaient à la même époque et de tout temps les officiers ayant à se rendre en Alsace, pour obtenir des autorisations ou des passeports des autorités allemandes; elle peut avoir une raison que le peu de temps qu'a duré l'enquête ne nous a pas permis d'approfondir.

En ce qui concerne les insinuations du capitaine Dreyfus sur des faits d'amorçage qui se pratiqueraient selon lui au ministère de la guerre, elles nous semblent avoir eu pour objet de lui ménager un moyen de défense s'il était arrêté un jour porteur de documents secrets ou confidentiels. C'est sans doute cette préoccupation qui l'a amené à ne pas déguiser davantage son écriture dans les documents incriminés. Par contre, les quelques altérations volontaires qu'il y a introduites ont eu pour objet de lui permettre de l'arguer de faux pour le cas plus improbable où le document, après être parvenu à destination, ferait retour au ministère par suite de circonstances non prévues

Quant aux preuves relatives à la connaissance qu'avait le capitaine Dreyfus des notes ou documents énumérés dans la lettre-missive incriminée et qui l'ont accompagnée, le premier interrogatoire aussi bien que celui qu'il a subi devant nous établissent, malgré les dénégations subtiles qu'il y a opposées, qu'il était parfaitement en mesure

de les fournir.

par lui.

Si nous examinons ces notes ou documents, nous trouvons d'abord

la note sur le frein hydraulique du 120. L'allégation produite par le capitaine Dreyfus au sujet de cet engin tombe, si l'on considère qu'il lui a suffi de se procurer, soit à la direction de l'artillerie, soit dans des conversations avec des officiers de son arme, les éléments néces-

saires pour être en mesure de produire la note en question.

Ensuite vient une note sur les troupes de couverture, avec la restriction que quelques modifications seront apportées par le nouveau plan. Il nous paraît impossible que le capitaine Dreyfus n'ait pas eu connaissance des modifications apportées au fonctionnement du commandement des troupes de couverture au mois d'avril dernier, le fait avant eu un caractère confidentiel, mais non absolument secret, et les officiers employés à l'état-major de l'armée ayant, par suite, pu s'en entretenir entre eux et en sa présence.

En ce qui concerne la note sur une modification aux formations de l'artillerie, il doit s'agir de la suppression des pontonniers et des modifications en résultant. Il est inadmissible qu'un officier d'artillerie ayant été employé au 1er bureau de l'état-major de l'armée ait pu se désintéresser des suites d'une pareille transformation au point de l'ignorer quelques semaines avant qu'elle ne devienne officielle.

Pour ce qui est de la note sur Madagascar, qui présentait un grand intérêt pour une puissance étrangère, si, comme tout le faisait déjà prévoir, une expédition y avait été envoyée au commencement de 1895, le capitaine Dreyfus a pu facilement se la procurer. En effet, au mois de février dernier, le caporal Bernolin, alors secrétaire de M. le colonel de Sancy, chef du 2e bureau de l'état-major de l'armée, fit une copie d'un travail d'environ vingt-deux pages sur Madagascar, dans l'antichambre contiguë au cabinet de cet officier supérieur. L'exécution de cette copie dura environ cinq jours, et pendant ce laps de temps, minute et copie furent laissées dans un carton placé sur la table-bureau du caporal précité à la fin de ses séances de travail. En outre, quand, pendant les heures de travail, ce gradé s'absentait momentanément, le travail qu'il faisait restait ouvert et pouvait, par suite, être lu, s'il ne se trouvait pas d'officiers étrangers au 2º bureau ou inconnus de lui dans l'antichambre qu'il occupait. Ce gradé nous a déclaré dans sa déposition, mais sans préciser de dates, que le capitaine Dreyfus, qu'il connaissait, était venu quatre ou cinq fois dans cette antichambre pour voir M. le colonel de Sancy, pendant qu'il faisait son stage à la section allemande. Ce document a encore pu être lu par le capitaine Dreyfus quand il a été réintégré à la section anglaise, qui s'occupait alors de Madagascar, en raison de qu'il a été placé temporairement dans un carton de casier non fermé.

Quant au projet de Manuel de tir de l'artillerie de campagne du 14 mars 1894, le capitaine Dreyfus a reconnu, au cours de son premier interrogatoire, s'en être entretenu à plusieurs reprises avec un officier supérieur du 2º bureau de l'état-major de l'armée.

En résumé, les éléments de l'accusation portée contre le capitaine Dreyfus sont de deux sortes : éléments moraux et éléments matériels. Nous avons examiné les premiers, les seconds consistent dans la lettre-missive incriminée, dont les examens par la majorité des experts,

aussi bien que par nous et par les témoins qui l'ont vue, a présenté, sauf des dissemblances volontaires, une similitude complète avec

l'écriture authentique du capitaine Dreyfus.

En dehors de ce qui précède, nous pouvons dire que le capitaine Dreyfus possède, avec des connaissances très étendues, une mémoire remarquable, qu'il parle plusieurs langues, notamment l'allemand, qu'il sait à fond, et l'italien dont il prétend n'avoir que de vagues notions; qu'il est de plus doué d'un caractère très souple, voire même obséquieux, qui convient beaucoup dans les relations d'espionnage avec les agents étrangers.

Le capitaine Dreyfus était donc tout indiqué pour la misérable et honteuse mission qu'il avait provoquée ou acceptée, et à laquelle, fort heureusement peut-être pour la France, la découverte de ses menées a

mis fin.

En conséquence, nous sommes d'avis que M. Dreyfus (Alfred), capitaine breveté au 14° régiment d'artillerie, stagiaire à l'état-major de l'armée, soit mis en jugement, sous accusation d'avoir en 1894, à Paris, livré à une puissance étrangère un certain nombre de documents secrets ou confidentiels intéressant la défense nationale, et d'avoir ainsi entretenu des intelligences avec cette puissance ou avec ses agents pour procurer à cette puissance les moyens de commettre des hostilités ou d'entreprendre la guerre contre la France.

Crime prévu et réprimé par les articles 76 du Code pénal, 7 de la loi du 8 octobre 1830, 5 de la constitution du 4 novembre 1848, 1er de

la loi du 8 juin 1850, 189 et 267 du Code de justice militaire.

Fait & Paris, le 9 décembre 1894.

Le Rapporteur,
Signé: D'Ormescheville.

## ANNEXE III

# RAPPORT DE M. LE COMMANDANT RAVARY

sur l'affaire de M. le commandant Walsin-Esterhazy

Le 15 novembre dernier, à la suite d'une campagne de presse aussi violente que regrettable, le Ministre de la guerre recevait une lettre dénonçant le commandant Walsin-Esterhazy comme étant le véritable auteur du bordereau qui servit de base aux poursuites exercées en 1894 contre un officier français.

En même temps qu'il l'adressait au Ministre, l'auteur de la lettre, M. Mathieu Dreyfus, la communiquait aux journaux parisiens qui

la publiaient immédiatement.

La dénonciation était formelle, catégorique, et, ainsi que le déclarait le chef de l'armée à la tribune de la Chambre, dans les éloquentes paroles que l'on connaît, il devait à la justice, à l'honneur même de l'officier incriminé et de l'armée, de mettre le dénonciateur en demeure de produire les preuves accusatrices qu'il prétendait avoir en sa possession.

À la suite de cette déclaration, le gouverneur militaire de Paris fut invité à ouvrir une enquête judiciaire dont la conduite fut confiée au général de Pellieux, commandant par intérim la place de Paris, agissant en qualité d'officier de police judiciaire, en vertu des dispo-

sitions de l'article 85 du Code militaire.

Dès le début de cette enquête, vint s'ajouter une nouvelle accusation portée par le lieutenant-colonel Picquart, appelé de Tunisie, pour donner son témoignage, sur les instances de MM. Scheurer-Kestner et Dreyfus. Cet officier supérieur révéla l'existence d'une carte-télégramme reçu, lorsqu'il était attaché au ministère, et qui, selon lui, démontrait la culpabilité du commandant Esterhazy.

Nous verrons plus loin en quoi consiste cette pièce concluante et le

degré de confiance qu'elle est susceptible d'inspirer.

Enfin, l'enquête, poursuivie avec une célérité et une impartialité

parquables, aboutit à la délivrance de l'ordre d'informer que réclait énergiquement l'inculpé.

A l'instruction, au parquet, M. Mathieu Dreyfus et le lieutenant-

onel Picquart furent invités à préciser leurs accusations.

M. Mathieu Dreyfus exposa que, convaincu de l'innocence de son re, il avait, dès le lendemain de sa condamnation, commencé des

**herches pour découvrir l'aut**eur du bordereau incriminé.

Pendant longtemps, il s'était égaré dans ses investigations, lorsque, so le 7 novembre dernier, son attention fut sollicitée par la simitade qu'il remarqua entre l'écriture du bordereau et celle d'une tre que lui avait apportée un de ses amis. Cette lettre était du commandant Esterhazy.

Très vivement frappé de cette ressemblance. M. Dreyfus se procura la lattres lettres du même auteur, mais ayant des origines différentes. Étude graphologique à laquelle il les soumit lui permit de conclure l'identité d'écriture était parfaite entre cette lettre et la lettre-

issive.

Dès ce moment, sa conviction était faite, et l'idée lui-vint alors de ire part de sa découverte à M. le sénateur Scheurer-Kestner, chez

quel il trouva une même conviction.

Pour parfaire ses informations, M. Dreyfus s'enquit de la vie rivée de celui qu'il considérait déjà comme coupable, et, sur ce sint, tous les renseignements qu'il recueillit furent absolument favorables. Le comte Esterhazy était représenté comme faisant des transces excessives, menant une vie dissipée, entretenant une maîtesse, étant toujours à court d'argent et se servant des moyens les us répréhensibles pour s'en procurer; ces faits constituaient autant echarges morales de nature à le fortifier dans ses croyances.

Enfin, comme le bordereau produit au procès de son frère annontit l'envoi d'un certain nombre de documents et que l'on avait argué leur caractère confidentiel pour en déduire qu'un officier attaché à état-major de l'armée pouvait seul se les procurer, M. Mathieu Preyfus dirigea ses efforts de ce côté et s'employa à résoudre le roblème de savoir si un officier de troupes avait pu les avoir égale-

**nent en sa** possession.

Le résultat de ses recherches ne lui aurait laissé aucun doute à cet

gard.

C'est armé de tous ces renseignements qu'il se décida à accuser publiquement le commandant Esterhazy, en se basant sur l'identité de son écriture avec celle du bordereau.

La déposition du lieutenant-colonel Picquart peut se résumer ainsi :

Au milieu du mois de mai 1896, son attention fut attirée pour la première fois sur le commandant Esterhazy par les fragments d'une carte-télégramme portant son nom et son adresse; le texte en était conçu dans des termes tels qu'il y avait lieu de penser que des relations louches existaient entre le destinataire et l'expéditeur; les fragments, dont l'origine était pour lui la même que celle du bordereau dont il a été déjà question, lui avaient été remis comme pièces de service par le lieutenant-colonel Henry sans que celui-ci, contrairement à son

habitude, y cût apporté une attention particulière. La carte n'ét

signée que de l'initiale C.

Le caractère de gravité que lui parut présenter cette carte lo qu'elle eût été reconstituée était si accentué que le lieutenant-color Picquart résolut de n'en point parler à ses chefs avant de s'é renseigné sur la personnalité du commandant Esterhazy, qu'il connaissait pas.

Il jugea nécessaire d'ouvrir une enquête très discrète sur la vie commandant ainsi que sur la considération dont il jouissait à

régiment.

A cet effet, il s'adressa à l'un de ses amis, autrefois collèt d'Esterhazy, qui lui parla de cet officier dans les termes les p sévères, disant « qu'il était toujours en quête de documents, tout étant loin d'être un officier s'occupant avec zèle de son métier ».

D'autre part, l'agent très sûr qu'il employait dans son enquête, renseignements que lui donna la poste, « car il faisait saisir tout correspondance de l'inculpé », lui apprirent que le command Esterhazy menait une vie dissolue et avait de grands besoins d'arge

Jusqu'alors, le lieutenant-colonel Picquart ne s'était pas préocci de comparer, ainsi qu'il est d'habitude au bureau des renseigneme pour les personnes soupçonnées, l'écriture d'Esterhazy avec celle pièces compromettantes renfermées dans les caisses de sûreté.

Avec l'assentiment de ses chefs, dit-il, il se procura de l'écriture commandant Esterhazy, afin d'en faire l'objet d'une comparais

officielle.

Quand il reçut les spécimens réclamés, comme il avait enc présent à la mémoire le genre d'écriture du bordereau Dreyfus, il frappé à première vue de la ressemblance des écritures. Toutefe ne voulant pas s'en rapporter à sa propre impression, il fit tirer photographies de ces spécimens, en ayant soin d'enlever les en-tê et les autres parties qui auraient pu dénoncer leur auteur; puis il montra à plusieurs personnes qui auraient déclaré spontanéme d'après lui, « qu'il y avait identité entière avec l'écriture bordereau ».

Enfin, sa conviction serait devenue complète sur la culpabilité l'inculpé quand il eut constaté qu'une pièce contenue dans le doss

secret s'appliquait plutôt à Esterhazy qu'à Dreyfus.

C'est alors seulement qu'il songe à en référer à ses chefs. Ma auparavant, il crut utile de rédiger un Mémoire de quatre pages : l'état de la question, Mémoire qu'il conserva par devers lui jusq son départ du ministère, survenu le 16 novembre 1896.

Mis en demeure de répondre aux accusations dont il a été l'objet commandant Esterhazy commença par expliquer les circonstan dans lesquelles il avait connu les machinations dirigées contre lui.

Au mois d'octobre dernier, étant à la campagne, il reçut une le signée Speranza, lui donnant de minutieux détails sur un conq le visant et dont l'instigateur était un colonel nommé Piquart (le rétait écrit Piquart sans c).

Effrayé de cette grave communication, le commandant partit au

our Paris et en rendit compte immédiatement au Ministre de la uerre, en lui adressant la lettre reçue.

Peu de temps après, lui parvenait un télégramme dans lequel on

priait de se trouver, à onze heures et demie du soir, derrière la tissade du pont Alexandre III, aux Invalides : une personne désimit lui donner des renseignements fort intéressants le concernant.

Le commandant se rendit à l'endroit indiqué et trouva dans une oiture une dame qui exigea d'abord de lui le serment de respecter on incognito. S'y étant engagé d'honneur, l'inconnue (que la presse désignée sous l'appellation de la « dame voilée ») lui détailla lonuement les agissements de ceux qu'elle appelait « la bande ».

Ensuite, eurent lieu trois entrevues, toutes entourées du même caracteres de discrétion, tantôt derrière l'église du Sacré-Cœur, tantôt

Montsouris.

Au cours de la seconde visite, l'inconnue remit un pli à son intercateur en lui disant : « Prenez la pièce contenue dans cette enveoppe, elle prouve votre innocence, et, si le torchon brûle, n'hésitez **ms à vous** en servir. »

Le 14 novembre, l'inculpé, conseillé en ce sens, n'hésitait pas à se **lémunir du** document libérateur en l'envoyant au Ministre de la guerre, s'en remettant loyalement à ses chefs du soin de défendre

**on honne**ur menacé.

C'est le lendemain de cet envoi que M. Mathieu Drevfus faisait paraître les lettres de dénonciation dans certains journaux, et c'est seutement pendant l'enquête judiciaire que le commandant Esterhazy connut toutes les charges invoquées contre lui par ses adversaires.

Il les repousse toutes avec la plus grande énergie et les réfute

amsi:

Le bordereau incriminé n'est pas son œuvre; il ne l'aurait jamais

**ve avant qu'il lui fût présenté par l'officier de police judiciaire.** 

Il admet que dans l'écriture de cette pièce se rencontrent des mots ayant une ressemblance si frappante avec son écriture qu'on les dirait calqués. Mais l'ensemble diffère essentiellement. Son écriture est très fantaisiste. Cela explique que sous sa main la même lettre n'est pas immuablement tracée dans la même forme.

Enfin, ajoute-t-il, alors même que l'identité serait encore plus grande, cela ne prouverait encore rien, et il lui est facile de démontrer qu'il était dans l'impossibilité de se procurer les documents énumérés. En 1894, il tenait garnison à Rouen, éloigné de Paris, où il venait rarement; comment aurait-il pu, à moins d'être à la source des enseignements, au ministère, fournir des indications sur l'expédition ie Madagascar, les troupes de couverture, etc.?

Reste l'accusation portée par le lieutenant-colonel Picquart et basée

ur la carte-télégramme.

Pour lui, cette accusation ne mérite pas d'être prise au sérieux. lon seulement l'authenticité de cette carte est loin d'être prouvée, rais la naïveté avec laquelle elle aurait été adressée donne la mesure racte de sa valeur. Allant plus loin dans sa réfutation, l'inculpé préend et affirme que la pièce est fausse, et que son accusateur en est auteur.

Le comte Esterhazy proteste de toutes ses forces contre les procinqualifiables employés par le lieutenant-colonel Picquart, qui, s mandat aucun, pendant de longs mois, s'est livré à des investigat odieuses sur sa vie privée, a jeté les soupçons sur son honorabilit commis des illégalités monstrueuses en violant sa corresponda allant jusqu'à faire perquisitionner dans son appartement penson absence.

En adressant sa lettre dénonciatrice au ministère de la gu M. Mathieu Dreyfus basait son accusation sur l'identité d'écritur commandant Esterhazy avec celle du bordereau incriminé dans le cès de son frère.

Une expertise s'imposait inévitablement pour en apprécier le fondé.

Cette délicate mission fut confiée à MM. Belhomme, Varinal Couard, experts-écrivains près les tribunaux. Avant de comme leurs opérations, les experts demandèrent que M. Lhôte, expert miste, leur fût adjoint, afin d'examiner si les lettres remises con pièces de comparaison n'avaient subi aucune altération, aucun quillage.

Avec le bordereau original, les experts recurent neuf lettres, éc par le commandant Esterhazy de 1894 à 1897; puis, sur leur mande, il leur fut remis un certain nombre d'autres lettres éma du même et datées de 1882 à 1897, ainsi qu'un corps d'écriture lettres françaises et allemandes tracées sous nos yeux par l'incult

Le 26 novembre 1897, les experts déposèrent leur rapport e

nos mains. Les conclusions sont les suivantes :

Le « bordereau incriminé n'est pas l'œuvre du commandant W Esterhazy. Nous affirmons en honneur et conscience la présente d ration. »

Ces conclusions, si catégoriques, infirment péremptoirement l'a

sation portée par M. Mathieu Dreyfus.

L'accusation du lieutenant-colonel Picquart présentait un cara exceptionnel de gravité, eu égard à l'origine attribuée à la carte gramme.

Afin d'en apprécier la valeur avec certitude, l'instruction a dû une enquête approfondie sur les circonstances qui ont accompag découverte de ce document compromettant, ainsi que sur les agsements latéraux du lieutenant-colonel Picquart à ce sujet.

Le résultat de l'enquête fut loin d'être favorable à l'accusation seulement les dépositions des témoins présentent de nombreuses tradictions avec les dires du lieutenant-colonel Picquart, mais révèlent, de plus, des faits extrêmement graves commis par cet cier dans le service.

C'est ainsi que, mis en possession des papiers, parmi lesque seraient trouvés les fragments de la carte-télégramme, il les con pendant plus d'un mois avant de les remettre au commandant L chargé habituellement d'apprécier l'importance des papiers de provenance.

Plus tard, quand la carte eut été reconstituée sur ses ordres, le tenant-colonel Picquart invita cet officier à la photographier, lu

ant expressément de faire disparaître sur les épreuves toutes déchirure, cette correction pouvant lui permettre, disait-il, au document un plus grand caractère d'authenticité et, au affirmer à ses chefs qu'il l'aurait interceptée à la poste.

rs de ce même entretien, le lieutenant-colonel Picquart decommandant Lauth s'il ne serait pas disposé à certifier que de la carte-télégramme était celle d'un haut personnage Cette demande étrange fut accueillie par une vive protestan subordonné.

noins affirment aussi que les recherches faites sur la vie primmandant Esterhazy n'auraient jamais été entourées de la

dont a parlé le lieutenant-colonel Picquart.

ne n'ignorait au bureau que, sur son ordre, la corresponcommandant Esterhazy avait été saisie à la poste, et cela le longs mois. On n'ignorait pas davantage qu'il aurait ın agent à perquisitionner sans mandat légal chez l'inculpé on absence.

lorsque les chefs, mis au courant de ces agissements et lu scandale qui pouvait en résulter, lui eurent conseillé d'y 1, le lieutenant-colonel Picquart s'écria dans un moment 1 ment : « Ah! ils ne veulent pas marcher, là-haut, je les y for-1 »

mation a encore révélé d'autres faits particuliers qui donneroire que le lieutenant-colonel Picquart pourrait bien avoir de la campagne scandaleuse qui vient de se produire et telle il aurait eu l'habileté de se dissimuler et de laisser les rter les premiers coups.

Is d'août 1896, profitant d'une absence du lieutenant-colonel I. Picquart se fit ouvrir l'armoire de cet officier et s'emparaier contenant des pièces secrètes. Pendant deux mois, il le bien que ce fût l'habitude de remettre chaque soir à leur

documents importants.

r que le lieutenant-colonel Henry, de retour à Paris, était isquement chez M. Picquart, il aperçut M° Leblois, avocat, plonel recevait de fréquentes et longues visites, assis auprès u et compulsant avec lui le dossier secret. Une photographie es mots « cette canaille de D... » était sortie du dossier et r le bureau.

considère que c'est une pièce identique qui a été renvoyée au de la guerre par l'inculpé, on est amené fatalement à se r si la corrélation qui existe entre les deux faits n'est point le le cette indiscrétion.

st pas tout : au mois de juin dernier, le lieutenant-colonel, en garnison à Sousse, ayant su qu'une enquête était ouministère sur ses agissements, vint hâtivement à Paris. Au expliquer devant ses chefs, ses protecteurs naturels, il se z son ami, Me Leblois, le met au courant des choses et dépose mains quatorze lettres ayant trait exclusivement au Service i ont adressées ses chefs.

l'ensemble des faits révélés par les témoins, autrefois chefs

et collaborateurs du lieutenant-colonel Picquart. Il semble tellems sérieux que, malgré l'autorité qui doit s'attacher à la parole d'un of cier supérieur, on est en droit de se demander si l'on peut accorder la base de son accusation, à la carte-télégramme dont l'origine a to pour le moins mystérieuse, une authenticité suffisante pour étaye une accusation de haute trahison, alors surtout que les tentatives une ractéristiques destinées à imprimer à cette pièce un caractère de vére cité préalable démontrent surabondamment qu'elle n'en possédu aucune par elle-même. Nous n'avons point mission de faire le proc du lieutenant-colonel Picquart. Il appartiendra à l'autorité militair le soin d'examiner et d'apprécier ses actes et de leur donner la sui qu'il appartiendra.

Certes, la vie privée du commandant Estherazy ne saurait en proposée comme modèle à nos jeunes officiers. Mais de ces écart même les plus répréhensibles, on ne saurait déduire nécessairement qu'il a pu se rendre coupable du plus grand crime qu'un soldat et m

Français puisse commettre.

D'autre part, l'impartialité nous fait un devoir d'ajouter que le notes personnelles de l'inculpé sont élogieuses jusqu'en 1896, anné de sa mise en non-activité pour infirmités temporaires, et un certain nombre de lettres émanant de ses chefs témoignent des sentiments

d'estime qu'ils professaient à son égard.

En résumé, que reste-t-il de cette triste affaire, si savamment machinée? Une impression pénible qui aura un écho douloureux dans tous les cœurs vraiment français. Des acteurs mis en scène, les un ont marché à découvert, les autres sont restés dans la coulisse; mais tous les moyens employés avaient le même but : la revision d'un juge

ment légalement et justement rendu.

Pour conclure, nous dirons que, si les accusations contre le commandant Esterhazy ont été portées avec une précision et une mise en scène susceptibles d'émouvoir l'opinion publique et de la troubler, en réalité il n'a été établi aucune preuve probante, juridique, de sa culpabilité et l'instruction laborieuse à laquelle il a été procédé n'a purecueillir des charges suffisantes pour étayer la prévention de haute trahison dirigée contre l'inculpé.

En conséquence, nous sommes d'avis qu'il y a lieu en l'état de

rendre une ordonnance de non-lieu.

Fait à Paris, le 31 décembre 1897.

Le rapporteur,
Commandant Rayary.

inographic des débats avait été confiée à M. Georges Buisson graphe bien connu, directeur de l'Agence générale sténogra-17, rue d'Arcole), qui, aidé de nombreux collaborateurs, it chaque soir au Siècle la reproduction in extenso de l'auntière. — Nous adressons à M. Georges Buisson toutes nos ions pour la parfaite organisation du service sténographique i habilement dirigé. Comminges (Capitaine de). — Vol. 1, 77, 215.

Couart, expert écrivain. — Vol. 1, 49, 57, 478, 485, 486, 503, 505. — Vol. 11, 51, 83.

Crépieux-Jamin. — Vol. 1, 487.

## D

Demange (Edgard), avocat. — Vol. 1, 377.

Dreyfus (Mme Alfred). - Vol. 1, 84, 87, 90, 125, 129, 173, 195.

Duclaux, de l'Institut. — Vol. 1, 71. — Vol. 11, 182.

Dubois (Ph.), publiciste. - Vol. 1, 205.

DUMONT. — Vol. 1, 205.

Dupuy, ancien Président du Conseil des Ministres. — Vol. 1, 253.

### E

ECHEMANN (Colonel). — Vol. 1, 74, 77, 82, 238.

Esterhazy (Commandant). — Voir Walsin-Esterhazy.

## F

FLORENTIN (Colonel). — Vol. 11, 5.

FONTBRUNE (De). — Vol. 1, 205.

Forzinetti (Commandant). — Vol. 1, 203, 204.

France (Anatole), de l'Institut. — Vol. 11, 182.

Franck (Louis), avocat. — Vol. 1, 519.

Freystaetter (Capitaine). — Vol. 11, 4.

#### G

Gallet (Commandant). — Vol. 11, 5.

GAUDELETTE (Lieutenant-colonel). — Vol. 1, 67. — Vol. 11, 5.

GIBERT (Docteur). — Vol. 1, 58.

Giry, de l'Institut. — Vol. n, 89.

Gobert, expert écrivain. — Vol. 1, 478.

Gonse (Général). — Vol. 1, 58, 109, 129, 148, 151, 217, 225, 279, 357, 487. — Vol. 11, 106, 108, 120, 142, 162, 170.

Gribelix, archiviste au ministère de la guerre. — Vol. 1, 156, 158, 165, 166, 194, 225, 282, 327.

Guérin, ancien Ministre de la justice. — Vol. 1, 254.

Guerrier (Général). — Vol. 11, 159.

Grimaux (Édouard), de l'Institut. — Vol. 1, 534.

Guyor (Yves), ancien Ministre des travaux publics. — Vol. 1, 440.

#### H

Haxs, publiciste. — Vol. 11, 5.

HAVET (Louis), de l'Institut. — Vol. 1, 540.

Henry (Lieutenant-colonel). — Vol. 1, 156, 216, 222, 225, 357, 386, 403.

Пе́пісоскт (Docteur). – Vol. п, 95.

HUBBARD, député. — Vol. 1, 437. HURET (J.), publiciste. — Vol. 11, 143, 157.

J

Jaurès, député. — Vol. 1, 390, 417.

L

La Batut (De). député. — Vol. 1, 235, 249.

Lauth (Commandant). — Vol. 1, 152, 283, 327, 331, 340, 348, 351.

Lalance, ancien député protestataire au Reichstag. — Vol. 11, 177.

Leblois, avocat. — Vol. 1, 91, 158, 162, 165, 194, 225, 357.

LE BRUN-RENAUD (Capitaine). — Vol. 1, 71, 82, 204, 205.

Le Provost de Launay, sénateur. — Vol. 1, 414.

LUXER (Général de). — Vol. 1, 57. — Vol. 11, 4.

## M

MARCY (Lieutenant-colonel). — Vol. 1, 67. — Vol. 11, 4.

Maurel (Colonel). — Vol. 1, 74, 82, 237.

Mercier (Général), ancien Ministre de la guerre. — Vol. 1, 72, 77, 82, 167, 170, 171, 174.

MERZBACH. — Vol. 1, 204, 205.

MEYER (Paul), de l'Institut. — Vol. 1. 496. — Vol. 11, 39, 41, 51, 55.

MOLINIER (Auguste). — Vol. 1, 506.

MOLINIER (Emile). — Vol 1, 513.

MORIAUD (Paul), professeur. — Vol. II, 62, 80.

#### 0

Ormescheville (Commandant d'). — Vol. 1, 58, 77, 82, 236.

#### P

Papillaud, rédacteur à la Libre Parole. — Vol. 1, 414.

Passy (Frédéric), de l'Institut. — Vol. 1, 58. — Vol. 11, 4.

Patron (Commandant). — Vol. 1, 73, 77, 82, 238.

PATY DE CLAM (Lieutenant-colonel du). -- Vol. 1, 59, 60, 82, 129, 212, 249.

PAUFFIN DE SAINT-MOREL (Commandant). — Vol. 1, 252.

PAULET, publiciste. — Vol. 1, 67.

Pelletier, expert écrivain. — Vol. 1, 477.

Pellieux (Général de). — Vol. 1, 242, 264, 327, 332, 483. — Vol. 11, 6, 14, 19, 39, 86, 106, 117, 130, 139, 162, 165.

Picquart (Lieutenant-colonel). — Vol. 1, 110, 284, 304, 327, 348, 357, 386, 403. — Vol. 11, 20, 101, 106, 140, 162.

Pressensé (De), publiciste. — Vol. 1, 57. — Vol. 11, 4.

### 0

Quérilly (M<sup>mo</sup> de). — Vol. 11, 130. Quillard (Pierre), publiciste. — Vol. 1, 387.

### R

RAMEL (Colonel de). — Vol. 1, 58. — Vol. 11, 4.

Ranc, sénateur. — Vol. 1, 387.

Ravary (Commandant). — Vol. 1, 72, 77, 82, 238, 327, 328 Rivals (Commandant). — Vol. 1, 73. — Vol. 11, 4.

## S

Salles (E.), ancien avocat. — Vol. 1, 258, 261, 262.

Scheurer-Kestner, sénateur. — Vol. 1, 104. — Vol. 11, 6,

Séailles, professeur à la Faculté des Lettres. — Vol. 11, 18

Socquet (Docteur). — Vol. 1, 83, 132, 194, 205.

Souffrain. — Vol. 11, 5, 161, 184.

Sтоск, éditeur. — Vol. 11, 143, 175.

#### T

Teyssonnières, expert écrivain. — Vol. 1, 443, 462. — Vo. 24, 32.

Тиє́venet, sénateur, ancien Ministre de la justice. — Vol 1, Тиуз. — Vol. 11, 130.

Trarieux, sénateur, ancien Ministre de la justice. — Vol. 1, 462. — Vol. 11, 32.

#### U

Urbain-Gohier, publiciste. — Vol. 1, 205.

#### V

Vallecalle, greffier près le Conseil de guerre. — Vol. 1, 7: 237.

Varinard, expert. — Vol. 1, 49, 57, 484, 485, 486, 503 Vol. 11, 84.

Vaux (Baron de). - Vol. 1, 71. - Vol. 11, 4.

#### **TX7**

Walsin-Esterhazy (Commandant). — Vol. 1, 79, 81, 82, - 128, 144.

Weill. - Vol 11, 159.

| Ligne 1.         | Lars mulle, m.                    |
|------------------|-----------------------------------|
|                  | dising me vom pe i                |
| 3                | diensium genous                   |
| · ¥. ·           | d'ane roit un                     |
| <b>5.</b>        | Br. 180 et la marie               |
| - 6.             | citta prin.                       |
| ···· 7.          | 2º une note aux l                 |
| - 8.             | Cambras modfrotter                |
| <b>9</b> .       | a norwean plan. ).                |
| 10. <sup>1</sup> | it um note mer i                  |
| — 11.            | Comation de l'int.                |
| <u> </u>         | 6 commont ulitar                  |
| 13.              | S' le propre de on                |
| — 11.            | l'artitlisi d'anny.               |
| <u> </u>         | Le derme Documen                  |
| — 16.            | & fich i u proun                  |
| <u> </u>         | L'avoir à ma dosposi              |
| 18.              | de gruss. he me                   |
| <u> </u>         | en a envoye un                    |
| 20.              | En a envoyé un les corps et ces a |
|                  |                                   |

; ;

Querilly (A) QUILLARD (# adminst your vous RAMEL (Cold sous attento expendento Ranc, sénate RAYARY (COL RIVALS (Com Carry) name to introports SALLES (E.). Lan hydrauligne SCHEURER-KIT Out ich contrib SEATLLES, Pre Sucquer (Dot Souperain, -STOCK, Edited of tomper & www.tin-TEYSSONNIÈRES avent apporten pro 24, 32. THEVENET, SEL Tays. - Vol. TRARIBUX, Self 462. - Vojem modrfor his aux this: URBAIN-GOHE - à Madayanor. VALLECALLE, g. mul de tir de 237. VARINARD, exp. Vol. 11, 84. ... (16 mms 1094) VAUX (Baron d Walsin-Esteri + extrement 128, 144. WEILL - Volo et je me juis tim you too you anti or the grown. nombre fina Onis in sont corporable. 1 do wirly, tinho rik A unt in than Les he Mayor



l ##

VAI Vai VV VAU

 $\frac{iV_A}{V_{\rm El}}$ 



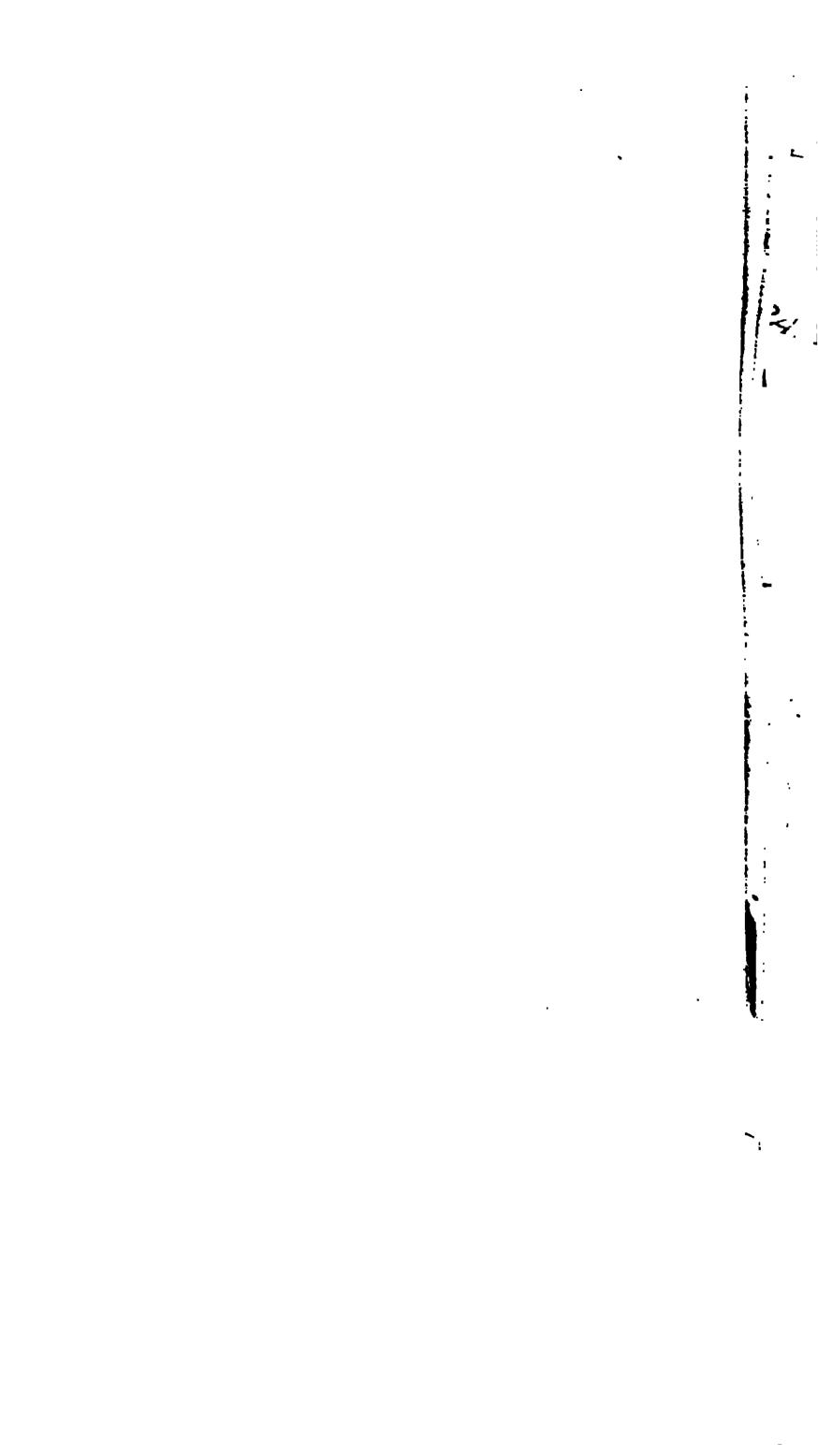



THE THE TRA

UR.

VAI
VAI
VAU

WAJ
IZ
WEI

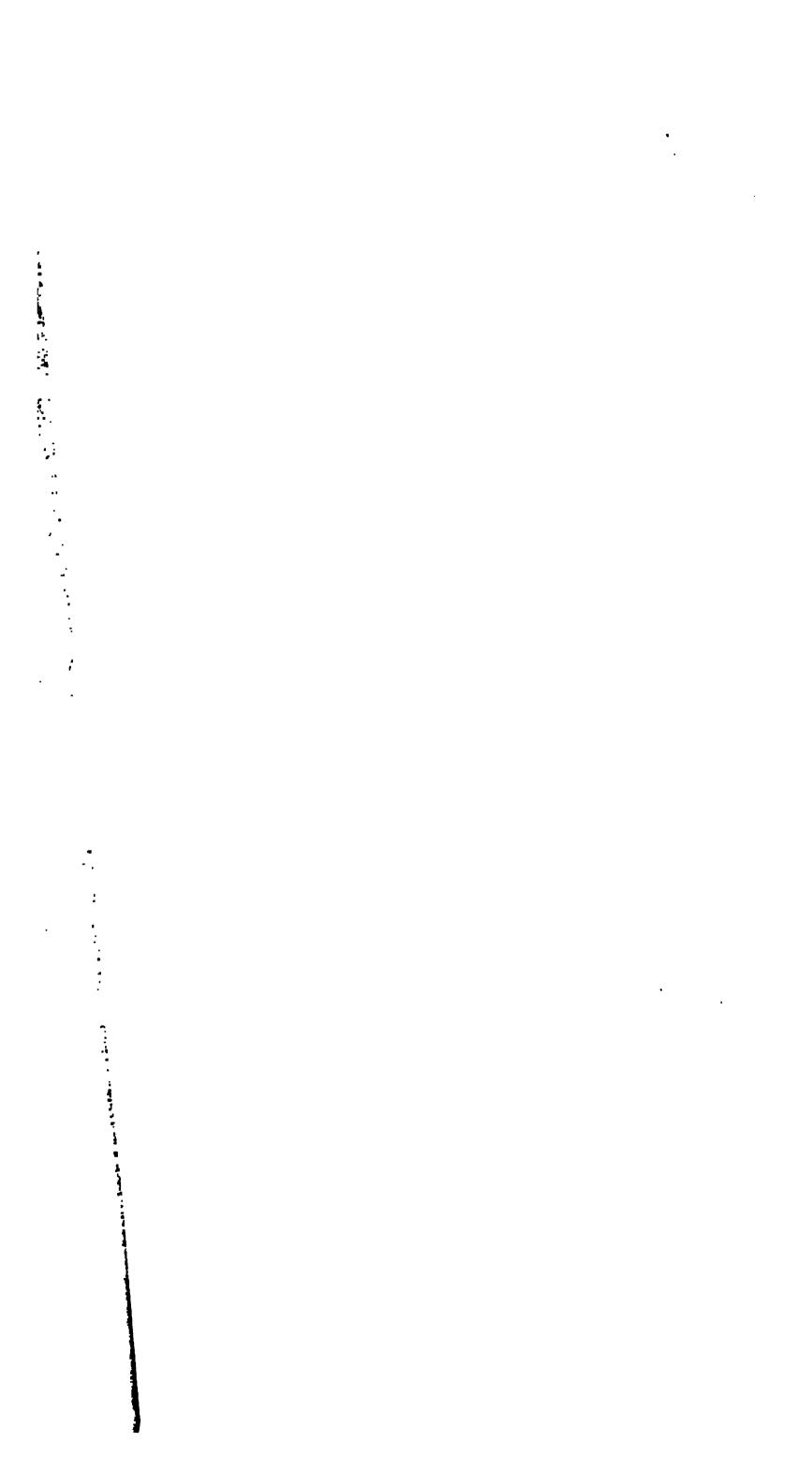

UH

VAI

VAL

 $\mathbf{W}_{\mathbf{A}}$ 

ľ

 $\mathbf{W}_{\mathbf{E}:}$ 

# LETTRE DE M. A. DREYFUS

(AVANT LA CONDAMNATION)

Mon che Sul Guand to te plaignais a hur de ne Lavori gru fari, pli disu, que le seul mayon de me Jameis l'ennuyer, était de fox d'occuper, just Intellestullement, frit manudlement. Comme to me demandais, ann un futil ais de donte, de le cités des exemples de le genre de plaisiers gui fussent a ta portie, fit ai indique charitablement le tennis, le vriket de ...., aufri

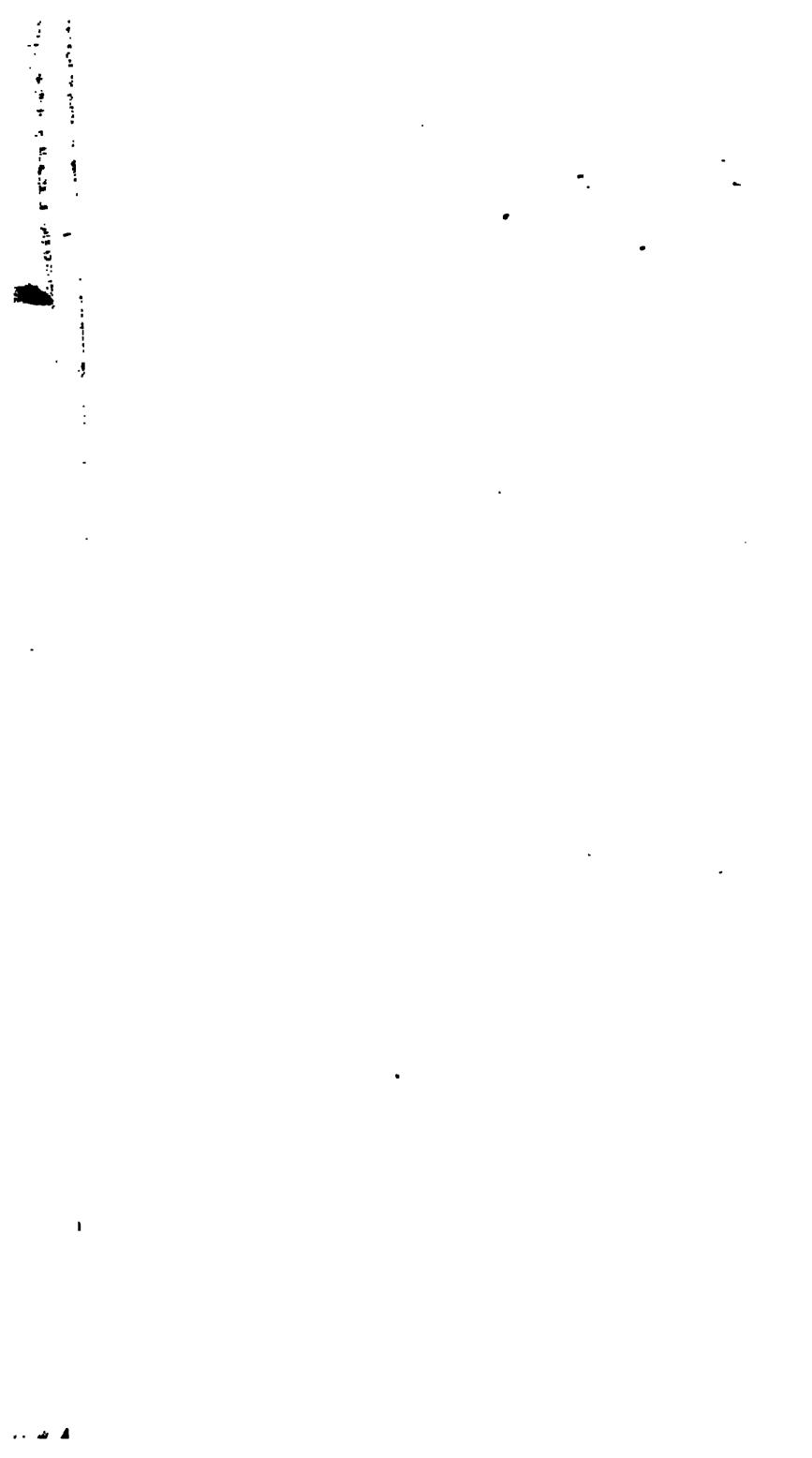

7

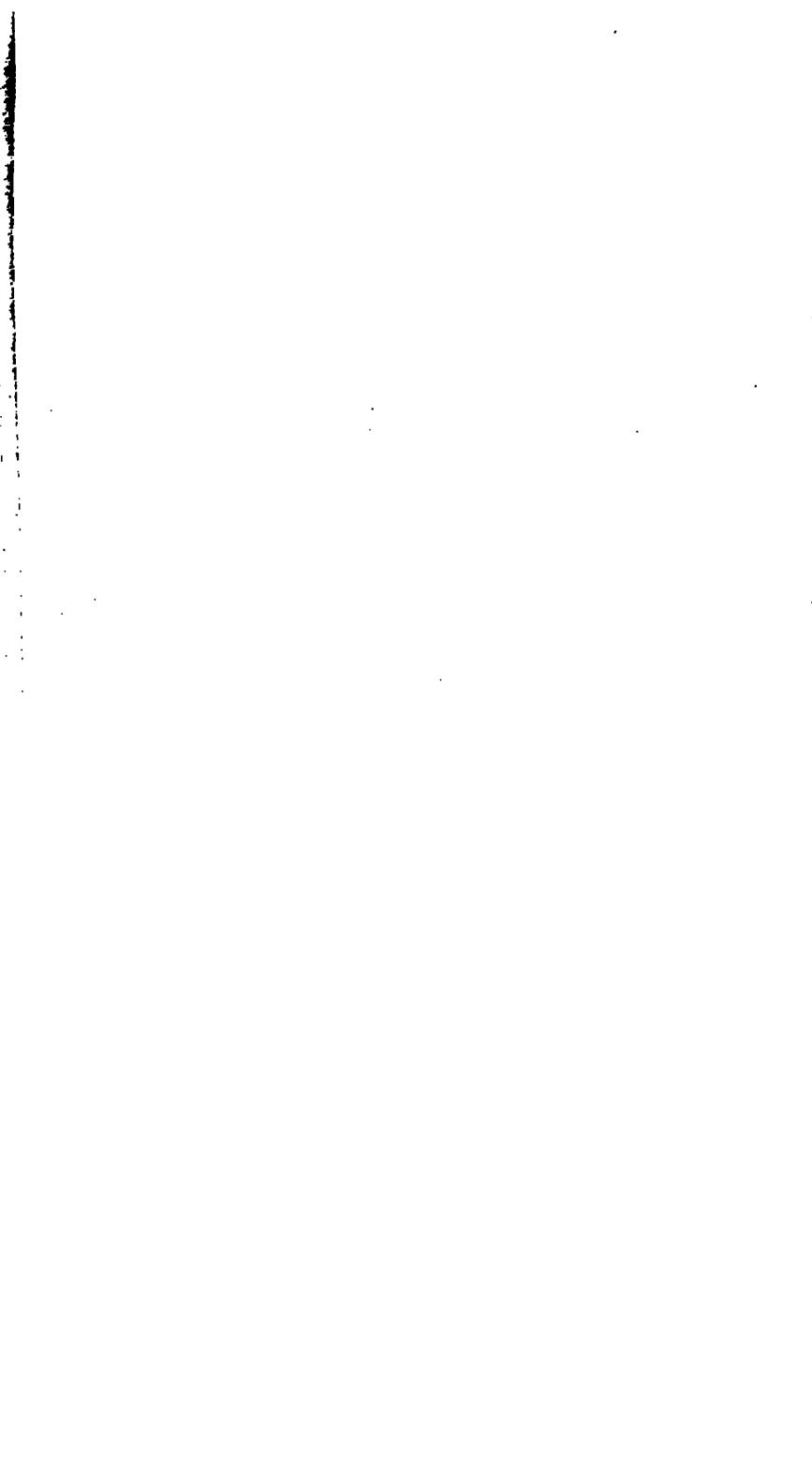

### TABLE DES MATIERES

## I. — LE PROCÈS DEVANT LA COUR D'ASSISES

AUDITION DES TÉMOINS (Suite).

Pages.

#### Neuvième audience. — Audience du 16 février.

en ce qui concerne Mme de Boulancy. — Incident relatif à l'audition de divers témoins non comparants. — Rappel de M. Scheurer-Kestner. — Rappel de M. le général de Pellieux; incident, conclusions et arrêt. — Incidents relatifs à l'appel de divers témoins. — Confrontation de M. Scheurer-Kestner avec M. Teyssonnières. — Confrontation de M. Trarieux avec M. Teyssonnières. — Confrontation de M. le général de Pellieux avec M. P. Meyer. — Confrontation de M. P. Meyer avec M. Couard. — Déposition de M. P. Moriaud....

3

### Dixième audience. — Audience du 17 février.

Dreyfus-Esterhazy. Conclusions. — Déposition de M. P. Moriaud (suite). — Incident relatif à la lettre dite du « uhlan ». Explications de MM. Couard et Varinard et de M. le général de Pellieux. — Déposition de M. Giry. — Déposition de M. Héricourt. — Rappel de M. le lieutenant-colonel Picquart. — Confrontation de M. le lieutenant-colonel Picquart avec M. le général de Pellieux et M. le général Gonse. — Incident: Déclaration de M. le général de Pellieux, relative à l'existence d'une piece, reçue au ministère de la guerre en 1896, qui prouverait irréfutablement la culpabilité de Dreyfus.......

77

#### Onzième audience. — Audience du 18 février.

bre 1896, d'une pièce qui établirait la culpabilité de Drevfus (suite).

Déclaration de M. le général de Boisdeffre. Refus par le Président de laisser M. Labori poser des questions à M. le général de Boisdeffre.

— Déclaration de M. Walsin-Esterhazy. — Incident. Refus par M. Labori de poser des questions à M. le commandant Walsin-Esterhazy, avant le dépôt de conclusions sur l'incident précédent. — Incident. Demande d'audition d'un témoin par M. le général de Pellieux. — Conclusions relatives au refus du Président de laisser M. Labori poser des questions à M. le général de Boisdeffre. Observations de

18

| M. l'Avocat général. — Réponse de M. Labori. Arrêt. — Incident relatif à la demande d'apport de la lettre dite du « uhlan » et à l'audition de M. de Boulancy. — Rappel de M. le lieutenant-colonel Picquart. — Rappel de M. le général Gonse. — Appel à la barre de MM. J. Huret et Stock. — Déposition de M. le commandant Walsin-Esterhazy. Refus par le témoin de répondre aux questions posées par les défenseurs. — Dépositions de MM. Autant et J. Huret. — Incident relatif à l'audition de divers témoins |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Douzième audience. — Audience du 19 février.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Rappels de M. le lieutenant-colonel Picquart, de M. le général de Pellieux et de M. le général Gonse. — Déposition de M. Stock. — Déposition de M. Lalance. — Déposition de M. Séailles. — Déposition de M. Duclaux. — Déposition de M. Anatole France. — Arrêt sur les conclusions relatives à la saisie, au ministère de la guerre, du bordereau Dreyfus-Esterhazy. — Arrêt sur les conclusions relatives à l'audition de M. le général Billot et de M. Souffrain.                                               |
| LES PLAIDOIRIES. — LE VERDICT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Treizième audience. — Audience du 21 février.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Réquisitoire de M. l'Avocat général. — Déclaration de M. E. Zola. — Plaidoirie de M. Labori (120 partie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Quatorzième audience. — Audience du 22 février.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Plaidoirie de Me Labori (suite)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Quinzième audience. — Audience du 23 février.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Plaidoirie de Me Labori fine. — Plaidoirie de Me Georges Clémenceau.<br>— Réplique de M. l'Avocat général. — Réplique de Me Labori. — Verdict.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| II. — LE PROCÈS DEVANT LA COUR DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CASSATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Conclusions de Me Mornard pour MM. Zola et Perrenx. — Rapport ze M. Chambareaud, conseiller rapporteur. — Réquisitoire de M. Marail, procureur général. — Arrêt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| III. — DOCUMENTS ANNEXES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ANNEXE i. — Déciaration de M. le Comte Casella.  ANNEXE ii. — Rapport de M. le commandant Besson d'Ormeschev : sur l'affaire de M. Alfred Dreyfus Acte d'accusation).  ANNEXE iii. — Rapport de M. le commandant Ravary sur l'affaire de M. le commandant Walsin-Esterhazy Acte d'accusation).  Index alphabetique des témoins assignés devant la Cour d'assises de la Seine.  Fac-similes du bordereau attribué à M. Alfred Dreyfus, de lettres de                                                                |
| M. Alfred Dreyfus et de M. Walsin-Esterhazy, et du diagramme de M. Bertillon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

S. C. allonyme le l'imprim ir Kuzelminin G. Balit it diretteur. 12. 212 22. Grange-Bateliere, Paris.



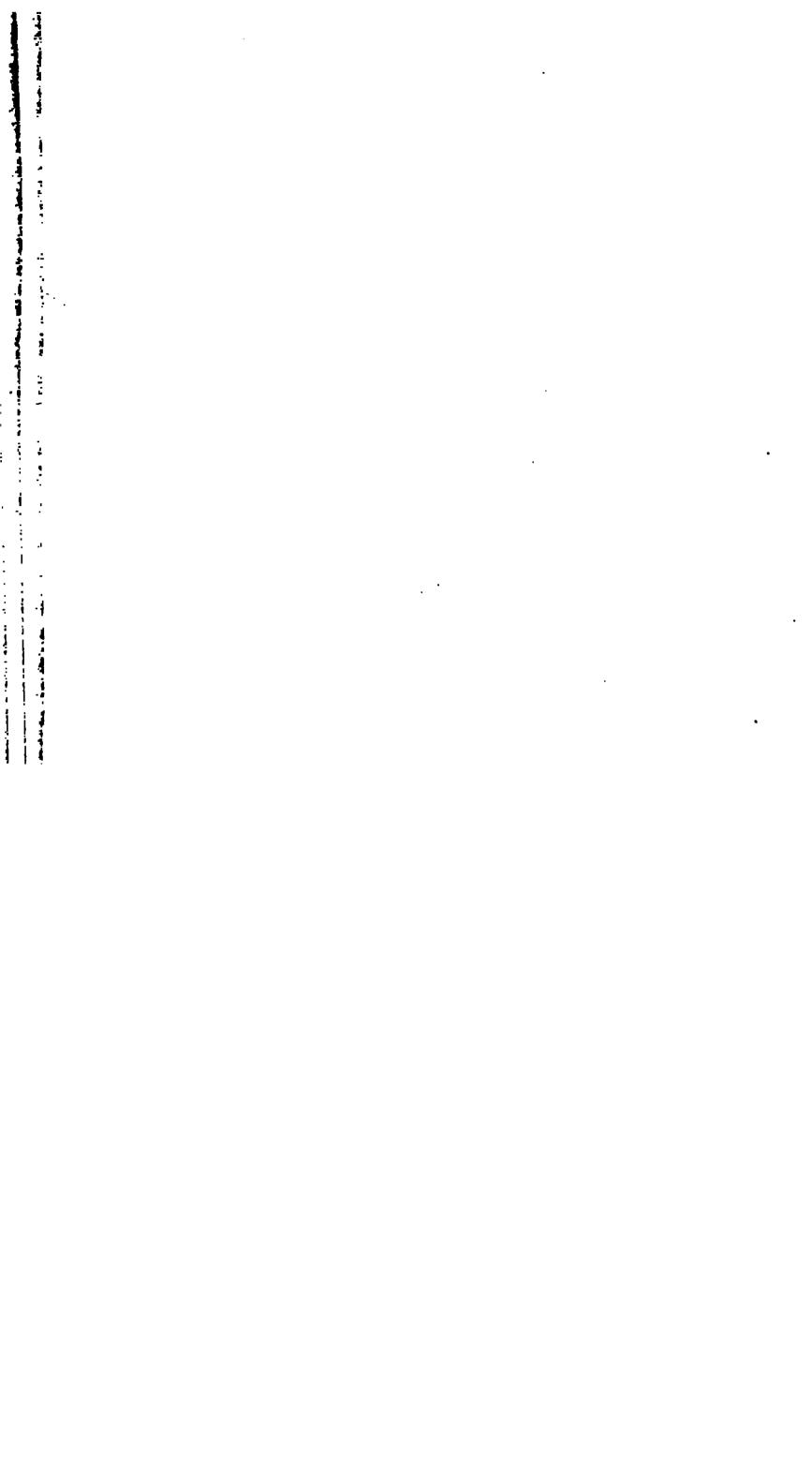

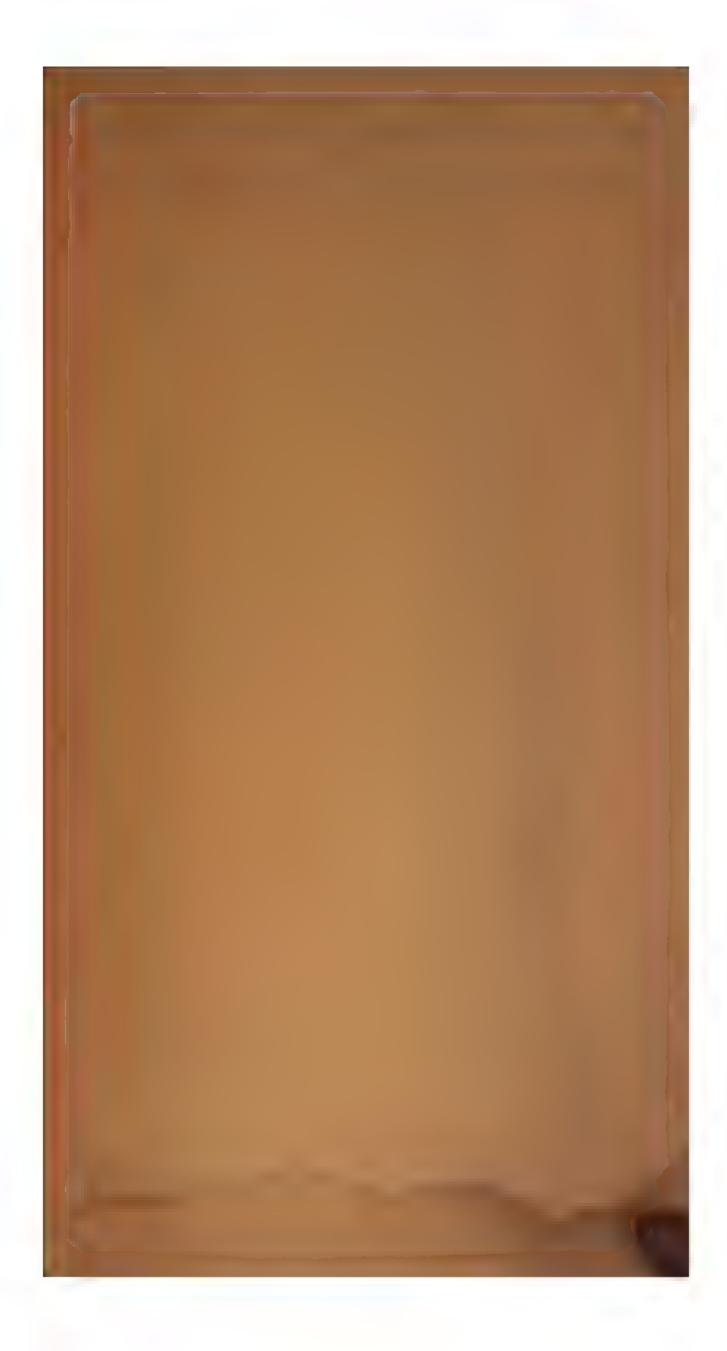

# 610 Aunce It Siècle 610 Année

# Directeur-politique: M. Yves GUYOT

Directeur-Administrateur : M. A. MASSIP

» Le Sirele représente la défense de la liberté, de la proposté, de la légalité, de la paix sociale, de la patrie contre l'anarchie, contre la tyrannie socialiste, contre le coffectivisme, contre la guerre sociale et contre l'internationalisme révolutionnaire.

• Absolu dans les principes, modére dans l'application, reclament des ministres et des fonctionnances la rigiouccion observation des lois à l'égard de tous, sans acception de personnes, il soutient avec énergie la politique de gouvernement et de légalité.

Le Siècle a deux editions : la première est expetiés par les dernières du soir ; la deuxième (Paces , contenunt les dernières dépôches de la nuit est envoyer dans les départements par les premières compues du matin.

#### PRIX DE L'ABONNEMENT

|              | The simes s   | Six From | 1 n an |
|--------------|---------------|----------|--------|
| Pauls        | 7 fr.         | 14 fr.   | 25 fr. |
| Di soremste. | 8 fr.         | 15 fr.   | 30 fr  |
| Lyon Postar  | <b>10</b> fr. | 18 l'r.  | 35 ft. |

#### Le numéro 10 centimes

L'envoi du Siecle sera fait à fitre gratuit pendant fant jours à toute personne qui en adressera la demande à l'Administration :

12, rue de la Grange-Batelière, Paris.

|  | • |  |   |
|--|---|--|---|
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  | • |  | • |







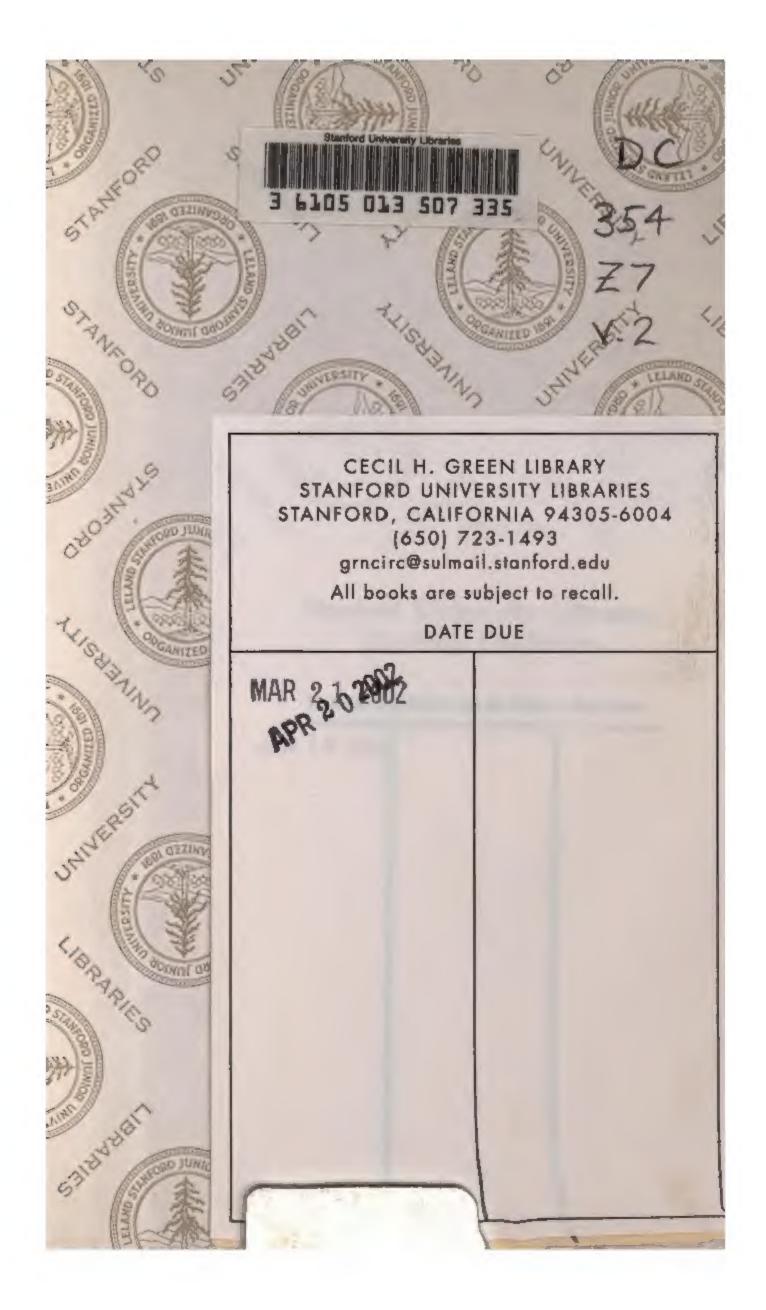

